TRENTE-SIXIÈME ANNÉE - Nº 10 854

- SAMEDI 22 DECEMBRE 1979

**Une session extraordinaire** du Parlement

> en février LIRE PAGE 14

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

# Désaccord à Caracas

# De nouvelles hausses de pétrole

par plusieurs pays

Les treize ministres du pé-

trole des pays membres de l'OPEP, réunis depuis le 17 dé-

cembre à Caracas, se sont

séparés le 21, sans parvenir à

un accord sur la fixation des

prix du brut. L'Arabie Saoudite

a fait savoir qu'elle entendait

maintenir « aussi longtemps que possible» le prix de son pétrole à 24 dollars le baril

mais l'on s'attend que, dans

les prochains jours, plusieurs

pays (Algérie, Itak, Koweit,

Nigéria) annoncent un relève-

Les réactions à « l'échec » de la

conférence de Caracas sont en-core peu nombreuses. Aux Etats-Unis, si le secrétaire à l'énergie,

Unis, si le secrétaire à l'énergle, M. Duncan; a parlé de « menace pour notre sécurité et notre bisnètre national », on souligne dans les milieux proches du gouvernement que les pays les plus durs de l'Organisation n'ont pu imposer leur point de vue grâce au « sens des responsabilités » de l'Arabie Saoudite. A Paris, M. Giraud a indiqué que la facture pétrolière de la France serait supérieure à 100 milliards de france en 1980.

Le plus grand calme régnait sur

Iranes en 1980.

Le plus grand caime régnait sur les marchès des changes vendredi matin. Le dollar progressait légèrement et l'once d'or s'échangeait à 475 dollars environ (contre 471,50 dollars la veille).

(Lire page 40 la correspondance de Brunn Dethemms.)

ment de leurs tari/s.

#### L'OPEP plus faible et plus dangereuse?

DIX . CHASSES

Apprenez l'angli

ante il vous plait

March 1984

en dront pour 53

..... 82.

: . <u>:</u> :::::

Une OPEP incapable de prenest-elle plus ou moins inquiétante pour les pays industrialisés qu'un cartel de pays producteurs d'accord sur l'essentiel?

Du côté de l'optimisme se range Cheikh Yamani. Ses jugements ont été dans le passé confirmés par les faits suffisamment de fois pour qu'on doive d'emblée accorder à ses analyses la plus grande attention. Il prévoit aujourd'hui un retournement de la situation sur le marché du pétrole. Sous l'influence conjuguée du ralentissement — ou de l'arrêt — de la croissance économique en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, des économies d'énergie et d'un hiver relativement clément, la demande pour l'or noir

Cependant, la « logique du marché » n'est plus seule en cause Comme en écho au ministre saoudien, M. Belkacem Mabi, le représentant algérien, a pu ironiser : « Nous avons fixé en mars des prix qui étaient dépassés en mai; en juin, nous avous pris des décisions qui n'avaient plus de seus nous à Caracas arrêté un prix? C'est un fait que la crise iranienne a bouleversé les données du problème. Cheikh Yamani le sait bien, selon lequel il faut « éliminer les problèmes politiques qui peuvent être à l'origine d'une interruption des flux de pétrole ».

Mais justement, la politique est plus que jamais partout prés et les risques de la voir à tout oment se proionger par une forme on une autre de guerre ne sont plus à écarter. Devant de parells risques, l'Arabie Saoudite a fait d'importantes « concessions » au camp des «durs » de l'OPEP, afin de parvenir malgré

C'était une concession que d'augmenter de 6 dollars — de 18 à 24 dollars — son prix à la veille de la réunion de Caracas. C'en était une autre que d'envisager de porter à 26 dollars le prix plancher dans une ultime tentative de compromis, qui n'a pas abouti. Le ton sur lequel le prin-cipal producteur de l'OPEP a parlé de l'« attitude très constructive de l'Irak > ou du «point de vue que nous devous reconnaître de l'Iran », montre à quel dominée par des considérations extra-économiques. Il serait imprudent de considérer son échac omme une victoire indirecte des pays consommateurs. Les davs producteurs disposent an moins théoriquement d'un redoutable moyen de pression sur leurs

Pour satisfaire leurs besoins omants d'importation et la poursuite de leurs programmes de développement, les membres de POPEP pourraient globalement se contenter de revenus provenant de la vente de quelque 22 millions de barils par jour (1,1 milliards de tonnes par an), alors que leur production exportée est ectuellement de l'ordre de 30 millions de barils par jour. Voilà done 8 millions de barils « excédentaires » dont ils peuvent jouer vīs-à-vis des pays consommateurs, qui, eux, en ont un grand besoin. On a calculé que l'Arabie Saoudite pourrait se contenter dans cette optique de produire 5.5 millions de harils au lieu des 9 actuels. Tout indique que des sions s'exercent de l'intérieur sur les dirigeants saoudiens pour qu'ils cessent d'épuiser sans nécessité la richesse nationale.

C'est un fait confirmé par l'expérience qu'en période d'affaiblissement de la demande il est difficile pour un eartel d'imposer une discipline commune. Tout dépendra donc — encore une fois — de l'état des relations politiques avec les pays indus-trialisés.

# La crise cambodgienne

# M. Khieu Samphan remplace M. Pol Pot vont être annoncées à la tête du gouvernement des Khmers rouges

Considéré comme l'un des principaux responsables des mas sacres au Cambodge, M. Pol Pot a été récemment remplacé pai M. Khieu Samphan, aucien chef de l'Etat, à la tête du gouver nement khmer rouge.

.M. Pol Pot, qui reste toutefois chef de l'armée et secrétaire général du parti, était considéré comme un obstacle à toute tentative de dialogue avec Hanoi pour trouver une solution négo-ciée au problème cambodgien. Ce changement d'hommes est, semble-t-il, également destiné à favoriser un rapprochement de tous les mouvements de la résistance khmère.

De notre correspondant en Asie du Sud-Est

Bangkok. — Le Congrès du peuple (assemblée) du Kampu-chéa démocratique réuni, du 15 au 17 décembre, dans une « zone libérée » du Cambodge, a nommé M. Khieu Samphan au poste de M. Khieu Samphan au poste de premier ministre en remplacement de M. Pol Pot, a annoncé vendredi 21 décembre, le Bangkok Post citant des sources officielles. L'Assemblée a également aboil la Constitution socialiste du régime khmer rouge dans le but évident de faciliter la coopération (et la formation éventuelle d'un large front) avec les autres mou-(et la formation éventuelle d'un large front) avec les autres mouvements de la résistance khmère. Dans celui aussi de rendre moins répugnant et plus crédèle le soutien par de nombreux pays du régime renversé il y a près d'un an par les forces armées du Vietnam socialiste.

Ce ravalement de la façade sanglante du gouvernement khmer rouge va, en effet, dans le sens souhaité par les pays de l'ASEAN (1), soucieux de se débarrasser de l'« époupantail Pol Pot » — dont Hahol a fait son arme urincipale — tout en

continuant à apporter leur sou-tien diplomatique à la fiction du Kampuchéa démocratique. M. Pol Pot était également considéré comme l'obstacle prin-cipal à toute teniative de dia-logue avec Henoi en me de cipal à toute terisative de dia-logue avec Hanoi en vue de dégager une solution négociée du problème cambodgien. Le Vietnam aurait rejeté, mercredi, une offre faite en ce sens par la Malaisie au nom de l'entité politico-éco-nomique des cinq pays anti-communistes du Sud-Est asiatique. (le Monde du 21 décembre), Il est douteux que Hanoi voit dans ce « remaniement » autre chose qu'une manœuvre inacceptable à l'initiative de ceux qui sou-tiennent les Khmers rouges, la Chine et la Thallande en parti-

ROLAND-PIERRE PARINGAUX. (Lire la sutte page 6.)

(1) Association des nations de l'Asie du Sud-Est comprenant : Indonésie, Malaisie, Philippines,

# La fin de l'Année de l'enfant

#### Deux cents millions de jeunes souffrent de malnutrition dans le tiers-monde estime un rapport de l'UNICEF

Dans un rapport publié pour la clôture de « l'Année internationale de l'enfant », l'UNICEF évalue les actions entreprises — et surtout celles qui restent à mener — pour améliorer la situation des enfants du tiers-monde. Dans son introduction, M. H. Labouisse, qui quittera son poste de directeur général de l'institution le 31 décembre 1979, et sera remplacé par M. Grant, lui aussi américain, livre un ultime message. « Si, comme je le crois, écrit-û, le bien-être des enfants révèle le degré de civilisation que nous avons atteint, alors je crains que nous soyons en train de vivre l'une des périodes les plus sombres

A l'appui de cette thèse, M. Labouisse rappelle quelques chiffres : Sur cent enfants qui naissent chaque minute dans le tiers-monde, quinze mourront dans l'année, et soixante-quinze n'auront famais accès à des soins médicaux. Un quart de ces enjants souffriront de mainutrition au moment du sevrage ; leurs risques de mourir seront de trente à quarante fois plus élevés que s'ils étaient nés en Europe ou en Amérique du Nord.

Dans le rapport, M. Adamson, mouvel ordre économique interna-consultant de l'UNICEF, rap-pelle un certain nombre de don-adaptés aux plus pauvres, et non pelle un certain nombre de don-nées fondamentales sur la situa-tion du tlers-monde : deux cent milions d'enfants y souffrent de mahutrition ; quinze milions d'entre eux en meurent chaque année. 80 % des maladies infec-tieuses ou parasitaires infantiles pourraient être évitées si les familles disposaient d'eau salubre, dont manquent un milliard deux dont manquent un milliard deux cent millions d'êtres humains. Sur ce seul chapitre, et sur celui de l'assainissement du milieu, l'UNICEF a doublé ses engage-ments financiers entre 1978 et

D'une manière générale, conclut le rapport, il faut mettre en vigueur une stratégie globale du enquête de Claire Brisset sur développement qui repose sur un l'action de l'UNICEF.)

adaptés aux plus pauvres, et non au petif nombre qui a toujours bénéficié des efforts collectifs. 
«Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas attendre», et le rapport cite en exemple la cohorte des enfants rérugiés. Sur les quelque dix millions de rérugiés que compte la planète, la moitié sont des enfants, privés non seulement de ce qui est nécessaire à leur bien-être physique on à leur survie, « mais aussi d'une maison, d'une jamille, d'une communauté et d'une nationaalité, brej des éléments même de l'identité personnelle et du minimum de sécurité». sécurité ».

Plusieurs publications soviétiques marquent le centième anniversaire de Staline, qui naquit le 21 décembre 1879. Elles s'efforcent de présenter avec retenue les côtés positifs et négatifs du personnage. « Kommounist », revue du comité central, écrit que Staline fut un « grand organisateur pendant la guerre ». Elle affirme que l'anniversaire est l'occasion « d'un regain de l'hystérie anticommuniste et antisoviétique ». La revue fait allusion au vingtième Congrès

rapport Khrouchtchev.

Pour ces publications, la page est tournée. Le culte de la personnalité est condamné. Ses conséquences ont été examinées, mais selon « Kommounist », il n'y eut pas de période stali-nisme, ni même de période du culte de la

Daniel Vernet montre ci-dessous ce qui reste de Staline dans la société soviétique actuelle. On trouvera, pages dix-huit à vingt-deux d'autres articles consacrés à ce centième

#### qui dénonça les fautes de l'ancien dictateur. La « Pravda » traite les mêmes thèmes, sans Le stalinisme n'a pas disparu de la société soviétique

Moscou. — Dans le vestiaire collectif des bains turcs d'une ville du sud de l'Union soviétique, deux hommes enlèvent leur chemise, dévoilant de magnifiques tatouages : Staline de profil et de face. « Ce sont les voleurs du quartier, nous glisse discrètement un voisin : quand condamnés de droit commun se faisaient tatouer des portraits de Staline pour se distinguer des politiques et être mieux traités par les gardiens. »

La démonstration ne doit pas être mise à coup sûr au compte de l'admiration pour le « génial père des peuples ». D'autres

**Gallimard** 

PIERRE MOINOT

Le guetteur d'ombre

De notre correspondant DANIEL VERNET

manifestations sont plus signi-ficatives : de nombreux chauffeurs de taxi, d'autobus et de poids lourds arborent des images de Staline sur leur véhicule et pas seulement dans sa Géorgie natale. Dans les trains, des colporteurs vendent des calendriers illustrant les étapes de sa carrière ; dans le calendrier officiel des éditions politiques, il a fait un retour marqué à l'oc-casion de son centième anniversaire : dans les revues officielles il est mentionné épisodiquement comme dans le dernier numéro

de Questions d'histoires du P.C. d'Union soviétique où il figure avec Jdanov parmi les « grands éducateurs du peuple ».

A Oulianovsk, ville natale de Lénine, au musée qui porte le nom du fondateur du boichevisme, fl a sa photo, tout comme M. Breiney, mais on chercherait en vain celle de Khrouchtchev Depuis 1965, il est cité comme un grand chef militaire lors de

tous les anniversaires ayant un rapport quelconque avec la seconde guerre mondiale. Pour le soixantième anniversaire de l'Armée rouge, physieurs milliers de militaires ont applaudi au Palais des congrès du Kremlin quand le maréchal Gustinov prononça le nom du « camarade Staline ». On dit enfin que plusieurs habitants de Volgograd et même des organisations sociales ont écrit an comité central pour demander que, à l'occasion du centenaire, la ville reprenne le nom de Stalingrad.

Toutes ces manifestations peut-être anecdotiques, montrent au moins qu'Iossif Vissarionovitch Djougachvili n'est pas oublié. I est même honoré non seulement par les Géorgiens, fiers qu'un de leurs compatriotes ait gouverné la Russie, mais aussi par des Russes qui lui savent gré d'avoir fait de l'Union soviétique un grand pays, respecté, puissant, et qui reconnaissent en lui un chef. Tous n'ont pas oublié la terreur, qu'ils en aient souffert directement, qu'ils l'aient vécue à travers un parent ou un ami, on qu'ils aient lu la littéra-ture du début des années 60 sur les camps. Mais beaucoup ont tendance à idéaliser le passé, à une grande cause mobilisatrice au scepticisme et au cynisme de la jeunesse soviétique actuelle. Ceux-ci en veulent à Khrouchtchev d'avoir déboulonné l'idole et jeté un doute sur le passé.

(Live la suite page 22.)

#### LES POURSUITES CONTRE «LE CANARD ENCHAINÉ»

#### Trompe-public

M. Emile Cabié, premier juge d'instruction au tribunal de Paris, a inculpé, jeudi 20 décembre, MM. Roger Fressax, directeur du « Canard enchaîné », et Claude Angeli, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire, pour recel de documents administratifs volés. Les faits visés sont la publication, au mois de juin et septembre, des feuilles d'impôts de MM. Valèry Giscard d'Estaing et Marcel Dassault.

par PHILIPPE BOUCHER

nure, on falt donner la justice. De sorte qu'on est sûr, à terme, qu'elle sera la victime de ce mélange des genres. Ou bien, comme souvent, la procédure engagée se perdra dans les sables et la preuve sera encore une fois rapportée que les poursuites n'étaient qu'un tromps-public. Ou bien ces poursuites iront jusqu'à l'audience et la justice aura servi de bouclier, non à l'Etat, mais à un

Encore les mauvaises habitudes et homme politique. La justice sera, les pratiques blaises ; quand une contre son gré, conduite à porter affaire politique prend meuvalse tour-Car îl s'agit de parier du droit, il y a bien peu à dire, sinon que chacun a raison dans les comm taires et les précisions qu'il fournit sur la double inculpation qui vise le Canard enchaîné. Le procureur de la Bépublique, bien sûr, en disant -que « le juge d'instruction est libre de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du parquet. »

(Lire la suite page 17.)

#### AU JOUR LE JOUR

#### On ne prête qu'aux riches

 ▼ Vous avez vu? Il a été inculpé pour recel.

- Qui ca? — Mais le Canard, voyons ! - Pour recel de micros?
- Vous n'y êtes pas du tout, pour recel de documents Quels documents?
- Mais les feuilles d'impôts, - Ah! out, je me souviens

maintenant. Il s'en est telle-

- ment passé depuis.

   C'est sûr. N'empêche que, s'il avait publié les sevilles d'impôts d'un postier ou d'un maçon, il aurait eu moins
- Sans doute, mais croyez-vous que Bokassa aurait en l'idée de faire un cadeau à un postier ou à un maçon? »

BERNARD CHAPUIS.

#### «BUFFET FROID», UN FILM DE BERTRAND BLIER

# Les gaietés d'un cauchemar

tion Les Halles, Gérard Depardieu, Pas pour longtemps. C'est dans le plutôt dépenaillé, semble attendre Godot. Un peu plus loin, en pelisse bourgeoise, Michel Serrault, lui, attend la prochaine rame. Depardieu s'approche de Serrault, s'efforce de lier conversation, parle de ses cauchemars, qui lui rendent la vie impossible, sort de sa poche un couteau à cran d'arrêt. N'appréciant guère as genre de

Sous les voûtes du R.E.R., sta- térieusement le couteau a disparu. ventre de Serrault que Depardieu le retrouve un moment plus tard. Un Serrault exsangue mais lucide, et qui, le plus poliment du monde, dit a Depardieu : « Je vous en prie, cher ami, reprenez votre instrument. >

JEAN DE BARONCELLI.

le débat parlements

Aren meme que la discussión de la pare la pariement, le ser la companie de Pariement, le ser la companie de mayanieure (U.G.T.) et la companie de mayanieure de pariement patronal de conjunctions d'entreprises des signé un accord con la companie de la conjunction d'entreprises de la companie de la companie

cardinations d'entreprises applient de la principale revers de la principale revers de la cardination de l'U.G.T. car il revers de la cardination de l'Etat dans les neus avait de la cardination de l'Etat dans les neus avait des revers de l'entre de l'en

in the Commissions of the commission of

e munipue les manifestations sur et une et une à boulets rouges sur le projet de statut pour désaute les qu'auteur accord ne sinnais se sur lans leur des

Le debit a révélé que la gan-na del divisée au Pariment, les désormes dans le démains autont et le gouvernament, l'U.G.T. a dévoilé son la partition qui et elle du partit accomment. Et de les secrétaises plantaires de les secrétaises plantaires de secrétaises plantaires de secretaises plantaires de secretaises plantaires de secretaises plantaires

is emails estiment on the de-remains estiment on the de-emails estiment of the particular empession et de particular ion das le style de talia par-tion das le style de talia par-

damera M. Co jamais Meretai

pilre o gevalle for Le

pat jes cie avec

En rei timent période reconnai

membre une lette de cette cette de l'Union

jennes é Victor I

avoir pr publicati raite Ma

sarizat obnegro dgot Aan Beila Al Azianay

AP (FIR

ine du paya

a mis en lumina

fessionnelle.

Il est nécessaire d'adapter de

façon permanente le contenu

des stages de formation ou de préformation aux contraintes de

transport et d'hébergement ou au

nombre d'heures qui peuvent

leur être quotidiennement consa-

développer sans relâche à l'in-

tention des femmes adultes

comme des plus jeunes un effort

d'information sur les métiers et

sur leurs débouchés, sur l'éven-

tail des filières de formation et

sur leurs conditions d'accès. La

mizité de l'école doit se pour-

suivre par la mixité de l'emploi.

pour 1985 confirment la montée

irréversible de l'emploi, féminin.

Cette mutation sociale qui ne fait

que commencer fera ressortir des

préoccupations nouvelles quant

au contenu, au sens, à la valeur

du travail. Ces exigences devront

être prises en compte dans les relations soicales et au sein des

couples pour aménager de nou-

veaux équilibres entre les

Ce n'est pas seulement le

temps que consacre une mère à

son enfant qui est en question.

c'est la qualité de la relation

avant tout affective qui les lie,

la disponibilité de la mère comme

celle du père. L'enfant reste

d'abond l'œuvre d'un couple et a

besoin de l'un comme de l'autre.

Une présence plus grande du

père, une assurance et une auto-

nomie plus grandes de la mère

doivent entraîner peu à peu une

répartition plus équilibrée des

taches et des responsabilités des

parents au sein de la famille.

parents, le travail et l'enfant.

Les projections de l'INSEE

Il est non moins nécessaire de

#### FEMMES AU TRAVAIL

A période des quinze années écoulées a été marquée en France - comme dans la quasi-totalité des pays européens voisins — par une double évolution : une participation croissante des femmes à l'activité professionnelle, notamment entre vingt et trente-cing ans, et une baisse importante de la fécondité entre 1962 et 1975. Le Droportion des salariés parmi les femmes mariées de moins de cinquente ans est passée de 23 % à 42 % et, durant cette même période, le nombre moyen d'enfants par femme a diminué d'environ une unité. Il s'agit là de deux mutations tout à fait majeures.

Aussi faut-il d'abord rappeler quelques traits caractéristiques de l'évolution de l'emploi féminin et de notre démographie.

Les taux d'activité calariée des femmes mariées ont fortement progressé entre 1962 et 1975 pour toutes les catégories, qu'elles soient définies par l'âge de la femme, le nombre d'enfants à charge ou l'âge du plus jeune. Pour certaines catégories, cette progression est considérable : ainsi chez les femmes de vingtcinq à vingt-neuf ans, mères de deux enfants, le taux d'activité salariée passe de 12,7 % à 36 %, soit presque un triplement.

L'évolution 1962-1975 peut être caractérisée par la règle sui-vante : en 1975, les jemmes mariées d'un âge donné et ayant un nombre donné C'enjants à charge sont aussi souvent salariées que l'étaient en 1962 celles qui avaient un enfant à charge de moins.

La progression de l'emplo! féminin est générale, quelle que soit façon souvent aussi obscure que la composition de la famille, passionnée.

#### Une aspiration très profonde

Des propos récemment tenus Décourager les femmes de tradans l'enceinte même du Sénat confirment, s'il en était besoin. qu'il nous faut sans cesse sur le métier remettre notre ouvrage, « Quand cessera-t-on de pouloir culpabiliser les mères de famille qui travaillent? » Une étude toute récente de l'INSERM démontre. une fois de plus, que le travail de la mère n'est pas un risque en soi. Le développement physique et affectif de l'enfant est similaire chez les enfants gardés l'épouse que repose la plus grande par leur mère et par un mode de garde stable. N'opposons pas travail féminin et natalité, mals cherchons à les mieux concilier.

En accédant au monde du travail professionnel, la femme peut, comme l'homme, développer sa personnalité, affirmer sa dignité. réaliser son épanouissement. En même temps, elle concourt à la production des richesses nationa-les et à l'élévation générale du niveau de vie. Qu'on n'oublie pas qu'une part importante de l'augmentation du niveau de vie des ménages résulte de l'extension du double salaire. Le second salaire dépasse dans de nombreux ménages la totalité des augmentations de salaire que l'un ou l'autre conjoint peut escompter obtenir au cours de la totalité de sa carrière professionnelle.

Affirmation d'un nouveau statut de la femme, exigence économique individuelle et collective, ii n'est évidemment pas question de contrarier une telle évolution.

#### Trois objectifs

Le ministre délégué à la condition féminine a récemment pré-senté au l'arlement les mesures es par le conseil interministériel de la famille du 16 novembre dernier qui font une large place à la famille de trois enfants. Cet ensemble de mesures concerne aussi bien l'accroissement des prestations financières que le logement ou la diversification des modes de garde des

Même si la baisse de la fécondité nombre aurait de toute façon massivement augmenté à fécondité inchangée.

Le taux d'activité salariée des femmes mariées baisse par all-leurs fortement à mesure qu'augmente le nombre d'enfants à

charge. Ainsi, en 1975, entre vingt-cinq et quatre-vingt-douze ans, parmi cent femmes mariées, cinquante-deux étaient salariées ; si elles n'avaient pas d'enfants, ce taux était de 80 % ; si elles en avalent un, le taux était de 65 %, si elles avaient deux, le taux passait à 36 % ; si elles en avaient trois ou plus, il ne dépassait pas 13 %.

L'âge du plus jeune enfant à charge enfin n'exerce qu'une in-fluence très modérée sur le taux d'activité. C'est seulement pour trois enfants on plus que l'âge du plus jeune exerce un effet

La baisse de la fécondité est. trop connue pour qu'on en rap-pelle le détail chiffré, mais je vondrais mettre en relief un de ses aspects. Cette baisse apparaît résulter, pour plus des quatre cinquièmes, de la diminution du nombre des enfants de rang trois ou plus : le nombre d'enfants de rang trois a diminué de moitié en quinze générations, celui des enfants de rang cinq ou plus des trois quarts.

Il faut avoir à l'esprit les traits caractéristiques de ces deux mutations sociales, si l'on veut clarifier le débat qui les mêle de

vailler, c'est aussi les décourager d'avoir des enfants. Mais il n'est pas non plus douteux que cette meilleure insertion des femmes dans la population active comporte des implications indirectes, notamment dans le domaine de la fécondité. Si le partage des rôles entre époux au sein des ménages tend à être moins dissymétrique dans les jeunes générations, il reste que c'est sur part des responsabilités familiales qui viennent s'ejouter à son activité professionnelle : or, à mesure que le nombre d'enfants augmente, il est clair que cette conciliation entre ces deux responsabilités devient de plus en plus difficile. Emploi du temps de plus en plus tendu et fatigue nerveuse accrue en sont les conséquences. C'est avec le troisième enfant que dans la plupart, sinon dans la totalité des cas, il devient impossible de faire front. Les deux choix extrêmes sont alors la renonciation à l'activité ou la renonciation à l'enfant.

Il faut donner à la mère salariée les moyens de sortir de ce dilemme brutal en facilitant l'accès à une gamme de choix plus

C'est pourquoi l'action gourernementale s'exerce sous l'impulsion du président de la République, dans deux directions complémentaires : la politique de l'emploi féminin et la politique

Mais je préciseral les axes d'une politique pour une meilleure conciliation entre l'activité sionnelle et les autres priorités de la vie, d'autant plus importantes que les mères travaillent avec un plus grand nom-

La vie professionnelle des femest en effet souvent discon-Secrétaire d'Etat auprès du

ministre du travail et de la parti-cipation, chargée de l'emploi féminin.

hre d'enfants.

par NICOLE PASQUIER (\*) tinue, parce qu'elles portent les

out travaille:

chaine session.

a favorisé l'augmentation du enfants et qu'elles assurent encore nombre des femmes salariées, ce pour l'essentiel l'éducation de leurs premières années. Cette discontinuité peut être lourde de conséquences; elle apparaît comme un handicap irrémédiable dans la vie professionnelle.

Trois objectifs permanents doivent être poursuivis :

— Protéger la femme enceinte

- Favoriser l'aménagement du temps de travail; – Permettre l'arrêt et la reprise du travail.

La matemité doit être acqueillie sans réserve dans le monde du travail parce qu'il s'agit de la France de demain. Plus de la moitié des sept cent cinquante mille naissances enregistrées dans notre pays proviennent des femmes actives salariées. Il faut encore poursuivre un effort de prévention médicale autourd'hui. blen organise par une protection sociale accrue de la femme enceinte au travail : renforcer les dispositions existantes qui limitent l'exposition de la femme aux risques toxiques et physiques, et la protéger contre la fatigue par des aménagements des conditions de travail. La grossesse est en effet un travail physiologique qui s'aioute au travail au foyer et à l'activité professionnelle. Une étape capitale sera franchie avec l'allongement à six mois du congé de maternité dont bénéficieront les femmes ayant un troisième enfant ou plus, mesure dont sera saisi le Parlement dès sa pro-

L'aménagement du temps de travail est un des thèmes de la négociation en cours entre les partenaires sociaux, pégociation qui suscite une attention toute particulière chez les femmes qui travaillent. Elles sont en effet. au premier chef, intéressées par toutes les formules d'aménagement du temps, horaires flexibles ou terms partiel notamment, qui peuvent être des réponses adaptées à leur situation à un moment donné de leur vie. Le conseil des ministres du 4 juillet 1979 a marqué l'intérêt capital que porte le un projet de loi sera soumis au Parlement pour encourager ces aménagements du temps de travail, notamment dans la fonction publique.

Ces efforts doivent être activement poursulvis par tous pour rendre le temps partiel accessible mais aussi réversible.

La réinsertion des femmes qui veulent retravailler annès être restées longtemps coupées du monde du travail est d'autant plus difficile que cette inter-ruption a été longue. Lorsqu'elles sont frappées d'un veuvage ou d'un divorce, la nécessité urgente de travailler ne leur permet pas de faire preuve d'exigence quant à la qualité de l'emploi.

C'est pour répondre à ces

situations spécifiques que certaines priorités ont été reconnue aux femmes seules comme aux mères de famille par plusieurs lois de 1971, 1975 et 1976 notam ment. Ce dispositif a été complété plus récemment par l'extension des dispositions du pacte pour l'emploi à certaines catégories de femmes. Les partenaires sociaux ont prèva à leur égard dans la réforme de l'UNEDIC une allocation forfaitaire. J'ajonte enfin que, en généralisant le congé-formation en redefinissant les stages dans une optique d'éducation permanente, en affirmant clairen ent son objectif promo tionnel, la loi du 17 juillet 1978 devrait développer l'accès des femmes actives aux actions de

Le congé parental institué par

#### De nouveaux équilibres à trouver L'ange et l'huître la loi du 12 juillet 1977 doit pouvoir s'accompagner de possibi-lités accrues de formation pro-

per GABRIEL MATZNEFF

ES belles âmes masculines, éprises d'harmonie universalle, sont choquées par la haine sexiste des ultras du féminisme ; et les belles âmes féminines, nourries de chimères, sont outrées par le ton pessimiste sur lequel certains hommes, de La Bruyère à Weininger, écrivent sur elles. Pourtant, ce sont les ultras de l'un et l'autre sexe qui disent la vérité, l'acre, la noire, l'Implacable vérilé.

La complémentarité des sexes Entre l'homme et la femme. c'est une guerre permanente, tantôt sournoise, tantôt ouverte mais une querre à mort. La passion est le seul lieu où ils puissent se retrouver, mais une telle rencontre est toulours fugace et en définitive, source de douleur. L'homme et la femme habitent des mondes ennemis, hétérogènes, La femme, ce Martien.

C'est pourquoi les femmes doivent se mélier des hommes qui les invitent à les imiter, en particulier de ceux qui tentent de les convaincre qu'elles ne seront libres que le jour où, comme eux, elles travailleront. Les trémolos à la gloire du travail sont exaspérants. Vollà des milliers d'années que les hommes travaillent Quand on considère l'état actuel de la planéte, il n'y a pas de quoi être fier du résultat. Les femmes n'ont aucune raison de vouloir singer les hommes. Il faut, au contraire, qu'elles soient fières de leur spécificité et qu'elles gardent en tête l'exemple de ce sublime écrivain qu'est la marquise du Deffand, qui écrivais Voltaire : - Je n'envie le sori ni l'état de personne, ni d'aucune espèce d'Individu, quel qu'il puisse être, depuis l'huitre jusqu'à l'ange (1). =

Certes, il est légitime que les femmes désirent échapper à ce rôle d'ange, c'est-à-dire d'épouse et de mère, où les hommes les ont, tant en Orient qu'en Occident, toujours enfertrouve dans l'oisiveté. »

Les civilisations les plus raifinées, les plus exquiaes, eyant toujours tenu le loisir pour le souverain bien, il est naturel que la nôtre, grossière et totalitaire, se soit fait un dieu du travail. Le trait de génie est d'être parvenu à convaincre nos infortunés contemporains que ce qui les rend esclaves les rend libres. C'est l'imposture déguisée en vérité dogmatique, et maiheur à qui mèche.

C'est ainsi qu'en France, dans

#### est une illusion platoniclenne. mées. Ce n'est pas un motif La femme et l'homme ne sont pour qu'elles se mettent à pas fails pour s'accorder, mals vivre comme vivent la plupart pour se combattre et se détruire.

des hommes, c'est-à-dire comme des huitres. « Ma carrière i mecarrière i - Les hommes n'ont que ce mot ridicule à la bouche. Si les femmes se mettent à en faire autant, l'existence va devenir bien ennuyeuse. Le pape, qui est à la mode, et qui cause si souvent à la télévision, serait bien inspiré de rappeler à ses quailles le merveilleux vers d'Angelus 'Silesius : « Dieu se

(1) Marquise du Deffand, Let-tres, Editions Plasma, 1979.

# Un combat européen

R 26 octobre, le Parlement européen prenait la décision de créer une commission des droits des femmes. Il répondait ainsi à la demande socialiste, exprimée dès la première session. qui n'oublient pas leurs promesses: on se souvient que pendant les élections européennes comme d'ailleurs à chaque élection — les femmes ont été l'objet de sollicitudes particulières.

Cette commission n'a pu voir le jour que parce que ce Pariement compte aujourd'hui plus de femmes que tout autre Parlement au monde, bien que la moyenne ne dépasse pas 16.34 %, soit soizante-sept femmes pour quatre cent dix parlementaires, ce qui est bien entendu parfaitement insufficant (1). Pour commencer. les femmes et les hommes qui vont animer cette commission devront se battre pour faire appliquer les décisions communautaires. Parmi celles-ci, un premier dossier g'impose - un dossier noir - celui de l'emploi des femmes dans les neuf pays membres de la Communauté où le chomage est devenu un veritable fleau

Les 130 millions de femmes de Communauté représentent 51,6% de la population. 36 millions d'entre elles exercent un métler, soit 34.8 % de la population active totale (2) et, sur cent chomeurs, trente-six dont des fem-

Pendant les années 60 - période d'expansion, — l'économie avant besoin de bras, les femmes furent encouragées à laisser leurs enfants à la crèche pour aller travailler au-dehors. Le pli étant pris, elle acceptent fort mal aujourd'hui un autre discours destiné à les pousser à faire le trajet inverse.

Concentrées dans les secteurs ou catégories — les moins qualifiées - donc les moins bien payées. — limitées dans leurs possibilités par une formation professionnelle défaillante, elles sont sujettes à des discriminations multiples résultant de la structure même d'un marché du travail à double niveau : le premier pour les travailleurs à part entière, le second pour des travailleurs de seconde zone

Le Conseil de l'Europe a adopté, le 9 février 1976, une directive communautaire sur l'égaüté de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et les

conditions de travail. Si on excepte la République fédérale d'Allemagne, où l'examen des mesures nouvelles à par YVETTE ROUDY (\*)

adopter n'est pas achevé, et les Pays-Bas, où le projet de loi n'a d'enseignement est juridiquepas encore été adopté par le Par- ment établi depuis 1924, où sur le lement, tous les autres pays se plan légal les jeunes filles dis-Il indiquait aussi par cet acte sont mis juridiquement en règle posent des mêmes possibilités de avec la loi communautaire. Il n'v a donc pas de discriminations furidiques directes envers les femmes. Mais, dans nos sociétés, la loi est une chose et les faits en sont une autre. Et les faits sont

#### Une situation de dépendance

Avec le traité de Rome, des tions dont les femmes sont l'objet, moveus spécifiques out été donnés pour améliorer le sort des femmes : son article 119 prévoit l'égalité des rémunérations pour le même travail. Pour faciliter son application le Conseil arrêta le 10 février 1975 une directive concernant l'application du principe à travail égal salaire égal ticle 169 du traité de la CEE. A ce jour, et en dépit de rappels multiples, ce principe n'a trouvé d'application réelle dans aucun pays de la Communaute.

Sur proposition de la commission, le Conseil a adopté le 19 décembre 1978 une directive relative à la mise en œuvre progressive de l'égalité de traitement cntre hommes et semmes en matière de sécurité sociale. Malheureusement son champ d'appli-cation est limité à la population active et cile autorise les Etats membres i en exclure les pen-sions de vieillesse et la question de l'âge de la retraite, ainsi que les prestations et les droits acquis à la suite d'interruption de l'activité professionnelle pour élever les enfants.

Dès lors, la femme qui ne travaille pas ne bénéficle d'une couverture sociale qu'en qualité « d'ayant droit », si elle a un conjoint assuré social. Or, cette situation de dépendance a des conséquences dramatiques lorsque le conjoint décède ou si un divorce survient. Dans de telles situations et grâce à la décision du Conseil de l'Europe du 20 décembre 1977, les femmes peuvent obtenir des aides du Fonds social pour leur faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la vic professionnelle.

Enfin, il existe au sein de la Communauté un Bureau de l'emploi et un bureau d'information pour lesquels les nouveaux parlementaires ont voté - sur proposition de la gauche - une augmentation des moyens, tant en personnel qu'en crédits.

Ainsi, la C.E.E. n'est pas restée inactive devant les discrimina-

(\*) Parlementaire européenne P.S., presidenta da <u>la commission</u> droits des fommes.

l'enseignement primaire et secondaire, où l'égalité des programmes formation on constate une discrimination massive à l'encontre des filles, qui sont systématiquement dirigées vers les secteurs littéraires, les formations sans débouchés, les cycles courts et les diplômes sans qualification réelle.

mais, comme le suggère de Pariement européen dans sa résolution du 9 mai 1979, rien ne changers vraiment sans : 1. Qu'une plus grande publicité

soit faite autour des lois communautaires, 2 Que conformément à l'ar-

des procedures d'infraction solent engagées contre ceux des Etats membres qui ne se sont pas mis en règle avec les directives. 3. Que l'accent soit mis sur l'éducation dans son ensemble, sur

les chances en matière d'éducation et de formation pour les 4. Qu'un système de conseil juridique soit mis sur pled, permettant aux femmes de tirer

parti de leurs droits de réparation légale par l'intermédiaire des tribunaux 5. Que la commission étende le champ de ses recherches aux dérogations contenues dans les lois adoptées par les Etats

Reste tout entier le problème des libertés. La Communauté préoccupe quotidiennement des droits de l'homme : droits d'aller et venir, de circuler, de s'expri-mer, d'agir librement, de disposer de soi, de disposer de son corps sans entraves, elle n'a pas encore découvert que ces droits devalent également s'appliquer aux femmes. Ce sera le second voiet du combat de la nouvelle commission du Parlement européen. Et non le moindre.

(1) Le pays le mieur représenté à cet égard est le Danemark avec 31.25 % de femmes, soit 5 aur 18 députées, puis vient la France avec 22.22 %, soit 18 femmes sur 81, dont 6 femmes socialistes françaises, soit 50 % de leur groupe. Ensuite vienhent les Pays-Bas. 20 % (201 5 sur 25), le Luxembourg, 16.66 % (1 femme sur 6), l'Allemagne, 14.81 % (12 sur 81), l'Itiande, 13.35 % (11 sur 81), l'Iriande, 13.35 % (21 sur 15), la Beigique, 8.32 % (2 sur 24).

(2) 42.8 % au Danemark, 38.7 % en France et en Grande-Stetagne.

en France et en Grunde-Bretagne. 38.4 % en Allemagne. 36.3 % en Bel-gique, 32.5 % en Italie et 28,4 % en Hollande.

penent accroitre ains lear in-fluence encore minoritaire desse les enteprises et apprendie à degerr l'economie du pays, ce qui les preparents à l'exemple de porroir e desamorcerait s'ils v navenaient hostilité du patroles objectifs de l'U.G.T. ont concide stec ceux de M. Adolto Surrez Après les élections les latives du la mars, celui ci a ren-

# Belgique

LE ROI A LANCE UN APPEL SOLEMEL A LA CONCILIATION (De notre correspondant)

Bruxelles Un entracte est stervenu dans la crise politique. intervenu dans la crise politique, et le premier ministre a obtenu us sursis Jusqu'au 9 janvier 1966, date de la réunion de la commission sénatoriale des réformes institutionnelles. Il espère d'initationnelles. Il espère d'initationnelles prise de position des cociaux-chrétiens flamands qu'il ut rejeté tout projet de creation de trois régions à part entière (Flandre, Wallonie, Bruzelles), comme le souhaitaient les partis l'aucophones.

La trève est intervenue quelques leures après un appel solennei du roi à la conciliation Sames ant à la nation à l'assertion de respectez les légitimes aspin ions Communautaires et régionales Aides à réaliser les réformes nales. Aidez à réaliser les réformes institutionnelles nécessaires. » Le l'apparent de fension particulièrement aigue », les « caues de soucis réels et parfois graves qui nous entourent » et lonalement » de reconnaître « ce lonalement » de reconnaître « ce l'apparent » de reconnaître « ce l'apparent » de reconnaître « ce l'apparent » de reconnaître » ce l'apparent » de l'apparent » de reconnaître » ce l'apparent » de l'apparent » logalement a de reconnaître es Marie de reconnaître es Marie de reconnaître es Marie de points de vue de ceux qui, loin-interes de vue de ceux qui, loin-intérets ou proches défendent des instantant. unis ou proches, défendent un intéréts ou opposés aux leurs a. De son côté, le premier ministre ques condamné les récentes attaques contre l'institution monar-chique (faisant allusion à l'appel d'extramit festionistes flamands en vue de a proclamation d'une Républication de l'appropriet d'une républication de l'appropriet d'une républication de l'appropriet d'une républication de l'appropriet de l'appropriet d'une républication de l'appropriet d'une républication de l'appropriet d'appropriet de l'appropriet de et soulisné « la lopanté et hauteur de inductir de vies unes esquelles l'appei du souverain a-t-il une ques réunis au Sénat deux heures lible lard ? Ce n'est pas impos-

PIERRE DE VOS.



هكذا من الأصل

#### Espagne

#### Le débat parlementaire sur le statut des travailleurs a mis en lumière les divisions de la gauche

Madrid — Les députés ont approuvé, le jeudi 20 décembre, un statut des travailleurs destiné à metire fin à la législation hérià mettre fin à la législation héri-tée du franquisme et qui accorde aux travailleurs espagnois des garanties comparables à celles de leurs collègues européens. Le débat parlementaire, qui a duré plusieurs semaines, a mis en lumière la stratégie des socialistes pour préparer leur accès ou leur participation au pouvoir et celle des communistes pour peser, mal-gré leur faiblesse électorale, sur la vie du pays.

1 1 2 1 1 1 2 2

2 - 12 m (12 m)

europeen

walls is therein

Avant même que la discussion ne s'engage au Parlement, le syndicat socialiste, l'Union générale des travailleurs (U.G.T.) et le principal syndicat patronal, la C.E.O.E. (Confédération espagnole d'organisations de la companisation de la compan d'organisations d'entreprises) avaient signé un accord qui répondait à la principale revendication de l'U.G.T. car il reconnaissait le rôle des syndicats dans l'entreprise et éliminait l'intervention de l'Etat dans les négociations collectives Le narti conciations collectives. Le parti cen-triste au pouvoir a pris le relais du syndicat patronal et la rédaction du statut des travailleurs a été le fruit presque exclusif d'un consensus entre l'U.C.D. et le P.S.O.E. Une telle politique lais-sait complètement en marge le parti communiste et son syndicat, les Commissions ouvrières. Or, celles-ci sont, de loin, la pre-mière centrale du pays. Dans ces conditions, le gouvernement n'a-t-il pas commis une erreur? Les socialistes disent que oui, hien qu'ils apparaissent comme les premiers bénéficiaires de l'opéra-tion. Quant aux communistes, ils ont multiplié les manifestations de rue et firé à boulets rouges sur le projet de statut pour démontrer qu'aucun accord ne saurait être signé dans leur dos.

Le débat a révélé que la gau-che, déjà divisée au Parlement, l'était désormais dans le domaine modicel En nactisant avec le syndical. En pactisant avec le patronat et le gouvernement, l'U.G.T. a dévoilé son ambition qui est celle du parti socialiste et de son secrétaire général, M. Felipe Gonzalez. Les socialiste et sespagnols estiment qu'ils doivent susciter un syndicalisme de « proposition » et de « participation » dans le style de celui qui a cours en Allemagne de l'Ouest et dans l'Europe du Nord. Ils pensent accroître ainsi leur influence encore minoritaire dans les entreprises et apprendre à coles entreprises et apprendre à co-gérer l'économie du pays, ce qui les préparerait à l'exercice du pouvoir et désamorcerait, s'ils y parvenaient l'hostilité du patro-

Les objectifs de l'U.G.T. ont coincidé avec ceux de M. Adolfo Suarez. Après les élections législatives du 1= mars, celui-ci a ren-

#### Belgique LE ROI A LANCÉ UN APPEL SOLENNEL

A LA CONCILIATION

(De notre correspondant) Bruxelles. — Un entracte est intervenu dans la crise politique, et le premier ministre a obtenu

et le premier ministre a obtenu un sursis jusqu'au 9 janvier 1980, date de la réunion de la commission sénatoriale des réformes institutionnelles. Il espère d'ici là trouver une issue à l'impasse créée par la prise de position des sociaux-chrétiens flamands, qui ont rejeté tout projet de création de trois régions à part entière (Flandre, Wallonie, Bruxelles), comme le souhaitaient les partis francophones.

La trève est intervenue queiques heures après un appel solennel du roi à la conciliation. S'adressant à la nation, à l'occasion de la Noël et du Nouvel An, le souverain a dit notamment, le jeudi 20 décembre, à ses compatrictes en général, et au monde politique en particulier : « Comprenez et respectez les légitimes aspirations communautaires et régionales. Aidez à réaliser les réformes institutionnelles nécessaires. » Le naties. Atues à reauter les rejoures institutionnelles nécessaires. » Le roi a évoqué « ces jours de tension particulièrement aigué », les « cau-ses de soucis réels et parjois graves qui nous entourent » et demandé aux Beiges de s'offorcer les les les que de reconsitre « ce les les particules et de reconsitre « ce les particules et de reconsitre « ce les particules et de reconsitre « ce les particules » les particules de les est le premier à le faire.

Dans une lettre ouverte, les autorités ne feront pas observes qu'il y a de légitime dans les points de vue de ceux qui, loinitate ou proches, déjendent des intérêts ou opposés cux leurs.

De son côté, le premier ministre avait condamné les récentes attaiques contre l'institution monarques contre l'Institution de l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (faisant allusion à l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une Républiques que le sentitation de la contre de la proclamation d'une République l'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (faisant allusion à l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (faisant allusion à l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (faisant allusion à l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (faisant allusion à l'appel d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une République (d'expremistes flamands en vue de la proclamation d'une Rép

De notre correspondant

versé ses alliances. Pendant deux versé ses alliances. Pendant deux ans, il avait surtout négocié avec le P.C. pour prendre le P.S.O.E. « en sandwich ». Une fois l'hégémonie de son parti confirmée par l'électorat, le chef du gouvernement a pu changer de style et de partenaire. Les communistes sont convaincus que M. Suarez tente maintenant de les isoler d'abord pour rompre l'unité de la gauche dans les municipalités et aussi parce qu'il entend, à long terme, limiter l'influence du P.C. en Espagne.

Une situation « à l'italienne » ?

Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent la « collusion » entre la centrale socialiste et le patronat. Ils avaient réclamé une nat. Ils avaient réclamé une négociation entre partis et syndicats pour conclure un nouveau pacte social semblable à celui qui avait été signé à l'automne 1977. Ecartés du jeu, ils n'ont eu de cesse de se faire reconnaître comme interlocuteurs valables. Le PSOE leur a rendu la politesse en les accusant de faire de la « surenchère » et de la « démagogie » et de se moguer du gogie » et de se moquer du Statut des travailleurs qu'il juge pour sa part des plus satisfai-sants.

Le président du syndicat patro-nal, M. Carlos Ferrer, a mis le feu aux poudres mardi dernier. feu aux poudres mardi dernier. Il a affirmé que l'entente entre l'U.G.T. et le C.E.O.E. avait été scellée pour éviter la disparition du syndicat socialiste qui était en nette perte de vitesse. Il disait avoir reçu des confidences de M. Carrillo selon lesquelles le P.C.E. visait à anéantir l'U.G.T. et parvenir à une situation c à et parvenir à une situation « à l'italienne » où les communistes dameraient le pion aux socialistes.

M. Carrillo a démenti avoir jamais tenu de tels propos et le socialiste, M. Nicolas Redondo, s'est dit atterre devant la légereté du « patron des patrons ».

Les possibilités de licenciement

Communistes et socialistes éva-luent de façon divergente le Statut des travailleurs. Certes, l'U.G.T. admet, comme les Con-missions ouvrières, que le cha-pitre consacré aux droits des travailleurs aurait pu être meil-leur. Le statut five à cuaranteleur. Le statut fixe à quarante-trois heures la semaine de travail trois heures la semaine de travail et à vingt-trois jours la durée des congés payés, ce qui est un progrès par rapport à la législation antérieure, mais assez loin des quarante heures et des trante jours de congés payés réclamés par les syndicats, L'U.G.T. négocie avec le syndicat patronal un accord cadre de deux ans qui devrait améliorer ces dispositions. En revanche, les socialistes es-En revanche, les socialistes es-timent qu'ils ont eu raison, en 27 novembres de crise économique, de députés on recomnaître aux cheis d'entre-provisoire.

prises la faculté de signer des contrats de travail temporaire. Ils pensent aussi que les possi-bilités de licenciement accordées aux employeurs sont plutôt moin-dres que dans d'autres pays. Il s'agit là d'un des points sensibles du statut, celui qui préoccupati du Statut, celui qui préoccupati du Statut, celui qui preoccupati
le plus le patronat qui se plajgnati du système antérieur, à
la fois autoritaire et paternaliste,
car il assurait une sécurité dans
l'emploi contraire, disalant-ils,
au principe de l'économie de
marché et à la vitalité des entreprises, surtout en période difficile.

que les salariés pourront être licenciés nons seulement pour des raisons économiques, ou en cas de fautes répétées, mais aussi pour des raisons dites «objecti-ves » telles que l'absentéisme, l'inaptitude ou l'inadaptation aux innovations technologiques. Les Commissions ouvrières ont fait de ce chapitre l'un de leurs che-vaux de bataille et affirmé que le statut ouvrait la voie à l'arbitraire patronal

comité d'entreprise » ont affirmé les Commissions ouvrières. « Les syndicats », a rétorqué l'U.G.T., qui a obtenu, en partie, gain de cause, puisque ceux-ci sont reconnus dans les textes comme des interlocuteurs possibles. La querelle n'est pas mineure : elle éclaire les craintes et la stratégie de l'une et l'autre centrales. Pour survivre face au dynamisme du survive face au dynamisme du syndicat communiste, l'U.G.T. a besoin de s'affirmer à travers les sections syndicales d'entreprise. Elle est persuadée que si les négociations étaient menées par les comités, elles seraient en fait contrôlées par les Commissions ouvrières supérieures en pombre et qui ont prouvé, sons nombre et qui ont prouvé, sous le franquisme, leur capacité d'infiliration.

CHARLES VANHECKE.

#### DEUX DÉPUTÉS BASQUES INCULPÉS POUR « APOLOGIE DU TERRORISME >

Madrid (A.F.P.). — Deux députés basques, dirigeants de la coa-lition Herri Batasuna, considérée comme la branche politique de l'ETA militaire, ont été inculpés, jeudi 20 décembre, pour « apologie du terrorisme ».

L'immunité pariementaire des deux députés, MM. Telefosro de Monzon et Francisco Letamendia, avait été levée par une commis-sion du Congrès espagnol, le 27 novembre dernier. Les deux députés ont été laissés en liberté provisoire.

#### Union soviétique

#### Le poète Vassili Axionov démissionne de l'Union des écrivains

De notre correspondant

Moscou. — Le poète Vassill
Axionov a, le jeudi 20 décembre, démissionné de l'Union des écrivains soviétiques, dont il était membre depuis dix-huit ans. Dans une lettre adressée au secrétariait les reintégrer, selon les promesses de M. S. Mikhalkov, prédicte responsabilité de la sectivains Eugène Popov et Victor Evofeev, sanctionnés pour avoir pris la responsabilité de la publication de l'almanach littéraire Métropole paru cette année, surtout des textes refusés par la censure à vingt-trois auteurs, dont Andre Pitov, Fazyl Iskander. Bella Akhmadoulina. M. Vassili Axionov était l'un des promoteurs de cette publication non officielle qui fut vivement critiquée par les dirigeants de l'Union de gérment à les circulaire de la Reservains de l'almanach l'al

le lundi 17 décembre, de réin-tégrer les deux exclus.
Pour sa part, Vassili Axionov, un des plus brillants écrivains de sa génération, très populaire par-mi les jeunes Soviétiques, a l'in-tention de quitter l'U.R.S.S. dans les prochains mois. Il semble que les autorités ne feront pas obs-tacle à ce départ. — D. V.

#### Iran

Selon le bureau de Pars, cette

Selon le bureau de Pars, cette décision sera ultérieurement rendue publique. Elle a été prise, selon la même source, au cours d'une session du Conseil de la révolution présidé par l'iman Khomeiny a en même temps que d'autres décisions d'ordre général ».

Interrogé, le porte-parole du Conseil de la révolution s'est re-fusé à toute déclaratios. Vendredt, dans ses premiers bulletins d'in-formation, la radio a précisé que la réunion de jeudi avait duré

quatre heures et que, selon l'aya-tollah Behechti, porte-parole du conseil, elle avait été « très utile ».

Paradoxalement, c'est l'ayatol-lah Khalkhali le plus dur des dirigeants religieux qui a pris position pour la libération des otages. Il a en effet affirmé, dans

ciages. Il a en effet affirmé, dans une isterview publiée vendredi à Londres par le Times qu'il vou-lait voir les otages libérés parce qu'ils sont « innocents ». « Je considère ces gens comme inno-cents, ils aont nos hôtes et je veux qu'ils soient libérés et rentrent chez eux », a-t-il déclaré « Même s'ils sont des espions, ajoutait-il, ce n'est ves une raison suffigante

cē n'est pas une raison suffisante pour les garder. Chaque ambas-sade a ses espions. Nous ne pou-vons pas exécuter d'espions selon la loi islamique. »

L'ayatollah, qui a personnelle-ment ordonné l'exécution de plus

de deux cents membres du régime de l'ancien chah, a poursuivi : « Même si nous jugeons les odages, nous ne voulons pas les condamner. Nous voulons condamner Carter et le gouvernement américain. » — (A.F.P.)

#### Le Conseil de la révolution aurait pris une « décision » concernant les otages

Les sacs de courrier et de cartes de vœux envoyés des Etats-Unis sont enfin arrivés jusqu'aux otages de l'ambassade américaine

otages de l'ambassade américaine à Téhéran, mais majgré ces vœux, il semble que œux-ci vivront, le jour de Noël, leur cinquante et unlèms journée de captivité.

Même si leurs conditions de détention ont été améliorées au fil des semaines, le vœu du ministre iranien des affaires étrangères de les voir passer les fêtes de fin d'année « quasi joyeusement que possible » paraît assez dérisoire.

Le seul élément nouveau dans la crise est l'annonce par le bula crise est l'annonce par le bu-reau de Qom de l'agence Pars qu'une « décision » concernant les otages américains détenus à l'am-hassade des Etats-Unis à Téhéran avait été prise jeudi soir 20 dé-cembre par le Conseil de la révolution.

#### DES MAIRES DE CISJORDANIE S'OPPOSENT À LA CRÉATION D'UN « BUREAU DE LIAISON » ÉGYPTIEN DANS LES TERRI-TOIRES OCCUPÉS.

(De notre correspondant.)

Jérusalem. -- Plusieurs maires de Cisjordanie, qui se sont réunis le 19 décembre à Bir-Zeit, ont déclaré leur hostilité au projet de créer un « bureau de liaison » égyptien dans les territoires occu-pés après l'échange d'ambassa-deurs entre Le Caire et Jérusalem, en février prochain. Le moiet deurs entre Le Caire et Jérusalem, en février prochain. Le projet avait été une nouvelle fois énoncé la veille au Caire par le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères, M. Boutros-Ghali, au cours d'une session de négociations sur l'autonomie. Jérusalem, pour sa part, note que cette proposition est inacceptable, « la création d'un tel bureau n'étant pas prévue dans les accords de Camp Davids.

Les autorités du Caire, en

nue aans les accoras as Camp David.s.

Les autorités du Caire, en créant ce bureau voudraient établir des contacts avec la population et les élus locaux de Cisjordanie et du territoire de Gaza afin de tenter de les convaincre d'accepter le principe de l'autonomie. Dans leur refus, les maires ont rappelé qu'ils rejetaient catégoriquement ce principe et ont précisé que si les Egyptiens désiraient discuter avec des Palestiniens de l'avenir des territoires occupés, ils devalent pour cela s'adresser a l'OLP.

Certains maires s'inquiétent d'autre part des conséquences du rapprochement entre l'OLP, et le roi Hussein depuis le début de l'année. Selon certaines indications, soulignées en Israël, ils auraient adressé un message à l'OLP, en faisant observer que

auraient acresse un message a l'OLP, en faisant observer que ce rapprochement risquait de renforcer l'influence du gouver-nement d'Amman en Cisjordanie et de porter atteinte à la revendication d'un Etat palestinier indépendant

nication d'un isat palestimen indépendant.

D'autre part, l'administration militaire israélienne a ordonné une enquête à propos des incidents qui ont eu lieu à Khalkhoul, près d'Hébron, dans la soirée du 18 décembre. Après une manifestation, des Israéliens armés ont pénétré dans un magasin, où ils ont frappé des clients et causé des dégâts. D'après les premières indications de l'enquête, les quatre hommes qui ont fait irruption dans le magasin seraient des civils habitant le nouveau quartier juif d'Hébron. Kyrist-Arba, qui agissaient en représailles après que des pierres eurent été lancées contre un autobus israélien.

FRANCIS CORNU.

#### L'ÉGYPTE POURRA COMPTER SUR 2,5 MILHARDS DE DOLLARS D'AIDE EN 1980

L'Egypte est assurée du soutien et du maintien de l'aide des onze pays et des organisations internationales qui ont participé inndi et mardi à Paris à la troisième réunion du groupe consultatif de la Ranque mondiale sur l'Egypte, a déclaré le docteur Hamed El Sayeh, ministre égyptien de l'économie à l'issue des travaux.

tien de l'économie à l'issue des travaux.

Le ministre égyptien a indiqué que les Etats-Unis avaient assuré l'Egypte d'une aide de 1,5 milliard de dollars en 1980, légèrement supérieure à celle accordée en 1979 (1,1 milliard de dollars). L'aide de la Banque mondiale devrait être pour l'exercice 1979-1980 (1° juillet-30 juin) de l'ordre de 350 millions à 400 millions de dollars, a précisé M. El Sayeh.

Sans vouloir a n n o n c e r de chiffre précis pour l'année 1980,

#### TÉHÉRAN ÉPROUVERAIT DES DIFFICIALTÉS A RENOUVELER

#### SES CONTRATS PÉTROLIERS AVEC LES GRANDES COMPAGNIES

Londres (A.F.P.). - L'Iran fait face à un « boycottage de facto » de la part des grandes compagnies pétrollères telles que British Petro-leum et Royal Dutch Shell, apprend-on dans les milieux petrollers londoniens. Devant les exigences qualifiées d'« exorbitantes » de la Société nationale tranlenne des pétroles, ces compagnies auraient décidé de ne pas reprendre les nego-ciations aussi longtemps que « les

Ces négociations, qui portent sur les contrats annuels pour 1939, ont été suspendues il y a une diraine de jours. Les contrats existants arrivent à expiration le 31 décembre et, à moins qu'ils ne solent rapidement renouvelés, une interruption des livraisons sera difficile à éviter, indique-t-on dans ces mêmes mi-

Les exigences franlennes ne sont pas révélées. Toutefois, selon les rumeurs avant circulé ces derniers jours, les compagnies seraient tenues notamment de régier la moitié de leurs achais au prix du marché au comptant et le reste à celui fixé par le convernement iranien en fonction des délibérations de l'OPEP.

Enfin, on croit savoir à Londres que le ministère japonais du com-merce international et de l'indus-trie a interdit aux compagnies japonaises d'acheter dorenavant du pétrole à des prix supérieurs à ceux

#### Au tribunal de Paris

#### LA BANQUE CENTRALE DE L'ÉTAT IRANIEN demande une nouvelle fois la restitution de son dépot DE 50 MELLIONS DE DOLLARS À LA CITIBANK PARIS

Après le refus de l'aire droit, le 11 décembre, à la requête de la Bank Markazi Iran, banque contrale de l'Etat iranien, tendant à obtenir en référé la restitution des 50 millions de dollars qu'elle a déposés, en 1976, à la Citibank-Paris, une nouvelle instance en référé a été introduite dans la soirée du 19 décembre par la première nommée, qui renouve-lait sa demande en raison de faits nouveaux.

Le tribunal avait constaté en effet le 11 décembre qu'il s'agissait d'un dépôt à terme, dont l'échéance était prévue pour le 19 décembre. Or, à cette date, un huissier mandaté par la Bank Markazi s'est présenté en vain au siège de la Citigank-Paris, pour y réclamer la restitution des fonds.

dre de « geier » les avoirs iraniens, lancé le 18 novembre] et de vous considéres sous l'emprise de la loi américaine. En réponse, vous direz que les tribunaux français sont maîtres de leur système de droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit. »

M' Dubarry, conseil de la Citibank, a rétorqué que les droit. »

M' Dubarry a rétorqué que les droit des référés ne peat, selon lui, ordonner, l'avocat estimant qu'elle outrepasse se compétence.

M' Dubarry a et de vous considéres sous l'emprise de la loi américaine. En réponse, vous direz que les tribunaux français sont maîtres de leur système de droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les l'égard des régles de la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez la « me-sure suuvage » prise par la Citibank, a rétorqué que les droit et vous réprimerez de les droit et vous réprimerez de le vous réprimerez de les droit et vous réprime

latis houveaux.

Le tribunal avait constaté en effet le 11 décembre qu'il s'agissait d'un dépôt à terme, dont l'échéance était prévue pour le 19 décembre. Or, à cette date, un huissier mandaté par la Bank Markazi s'est présenté en vain au siège de la Citigank-Paris, pour y réclamer la restitution des fonds.

siège de la Citigank-Paris, pour y réclamer la restitution des fonds.

« Une mesure sauvage »

Me François Chéron, avocat de la Bank Markazi, a donc affirmé une nouvelle fois, le 20 décembre.

Me François Chéron, avocat de la Bank Markazi, a donc affirmé une nouvelle fois, le 20 décembre.

Me Citibank n'est pas en même quantité et qualité et au terme consenu. » Or, en l'espèce, la Citibank n'est pas en mesure de restituer les 50 millions de dollars, président du tribunal de Paris, que sa cliente était victime « gelés » outre - Atlantique. Me Chéron a répliqué en invoquant, lui, l'article 1903, qui la Citibank s'est placée en dehors de ses obligations légables de banque française, telles qu'elles sont énumérées dans l'article é de la loi organique de la loi française. Les adverse les choses devait être rendue d'après le convention. » L'avocat de la Bank Markazi en déduit que, si la Citibank ne peut restituer le dépôt en dollars, elle est tenue de le rembourser en sa valeur en français français. Jugement ce 21 décembre. — J. L.



# DIPLOMATIE

#### Le président de la République reçoit les lettres de créance du nonce et de trois ambassadeurs

[Né en 1948, M. Julian Eson: Abaga Ada a fait des études d'agri

YOUGOSLAVIE: faire plus

en Europe et au-delà

sion de la planète ».

sion de la planèle s.

[M. Dusan Popovski est un Macédonien, né en 1930. Il a fait des études commerciales et a milité dans les mouvements de jeunesse. En 1981, il est ministre des affaires culturelles de Macédoine et, en 1983, ministre fédéral adjoint pour l'éducation et la culture. En 1985, il est responsable de la acience, l'éducation et la culture dans le gouvernement de Macédoine. De 1988 à 1973, il est ambassadeur à l'UNESCO. Il entre ensuite au comité central de la Ligue des communistes de Macédoine et devient responsable, à sa présidence, des questions idéologiques et théoriques.]

M. JEAN CLEMENT EST NOMME

AMBASSADEUR EN OUGANDA
Le Journal officiel du samedi
22 décembre publiera la nomination de M. Jean Clément
comme ambassadeur en Ouganda,
en remplacement de M. Pierre
Renard, qui vient d'être nommé
à Cura

Renard, qui vient d'être nommé à Cuba.

[Né en 1924, diplômé de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, M. Jean Clément a été en poste au Maroc (Rabat et Casablanca), à l'administration centrale (organisations internationales), à la dâteration permanente auprès de l'ONU, à Genève. à nouveau à l'administration centrale (affaires économiques) et à Beyrouth. Il était depuis 1976 consul général à Amsterdam.

Le président de la République a reçu, jeudi 20 décembre, les Elle souhaite aujourd'hui nouer avec vous des relations plus étroites. » lettres de créance du nouveau nonce apostolique et des ambse-sadeurs de Birmanie, de Guinée-Equatoriale et de Yougoslavie.

#### SAINT-SIÈGE :

#### droits de l'homme d'abord

A Mgr Angelo Feilci, M. Giscard d'Estaing a déclaré : a La France et le Saint-Siège sont unis par les mêmes préoccupations de respect des droits de l'homme de respect des droits de l'homme et de sauvegarde de la pair. Nous avons la conviction qu'Etats et sociétés ont pour mission essentielle de répondre à l'exigence de liberté et de justice et nous nous employons (...) à y conformer notre action. Or, cette mission est trop fréquemment négligée ou subordonnée à des considérations tenant aux désordres de notre planète, au dénuement de bon nombre de ses peudés, mais aussi nombre de ses peuples, mais aussi à l'exacerbation du rôle de l'Etat ou à la primauté accordée à la

[Né le 25 juillet 1919, près de Rome, Mgr Angelo Felici fut or-donné le 4 avril 1942. Trois ans plus tard, u était appelé au vatican pour devenir sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinai-res. Nommé archevêque titulaire de Cesariana, en 1987, il occupa le poste de pron-nouce aux Pays-Bas puis, depuis 1976, de nonce au Portugal.]

#### BRMANE:

#### la sagesse de la neutralité

Le président de la République a dit à l'ambassadeur de Birmaa dit à l'ambassadeur de Birma-nie, M. Maung Maung : « Votre pays appartient à une région du monde spécialement éprouvée. (...) La Birmanie a choisi la voie difficile de la neutralité : elle s'y maintient avec sugesse et détermination, offrant l'exemple d'une réponse possible face aux contraintes de la situation régio-nale. (...) La France souhaite que puissent s'établir de même, dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, des relations de coopération, fondées sur une volonté commune de aces sur une vouonte commune de paix, sur le respect de l'indépen-dance de chaque Eiai, sur la non-ingérence, et non sur le sup-port des jorces et les rivalités de

[M. Maung Maung est né en 1920 à Rangoon, où si a fait ses études. De 1942 à 1947, il est fontionnaire. En 1954, il est secrétaire d'Etat adjoint au ministère de la dâtense puis commissaire adjoint aux exportations. Il coccupe ensuite de diverses affaires industrielles. Depuis 1977, il était ambassadeur à Prague.]

#### Après l'entretien entre MM. Werner et Giscard d'Estaing

#### Déception au Luxembourg

De notre correspondante

Luxembourg. — Si les Luxembourgeois n'attendaient pas de
résultats spectaculaires de l'entrevue entre MM. Werner et
Giscard d'Estaing (le Monde du
21 décembre), ils n'en sont pas
moins déçus par l'absence de
propositions concrètes du côté
français. En effet, M. Giscard
d'Estaing a enregistré les craintes luxembourgeoises (exprimées
par la motion anti-Cattenom
votée à l'unanimité par la Chambre des députés, et par l'action Abaga Ada a lait der seudes d'agri-culture avant de suivre, en 1969, un cours de formation diplomatique. Il a été ensuite en poste au ministère des affaires étrangères (1971) puls à Yaoundé (1973). Après un stage à Besançon (1975), il a été secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères. votée à l'unanimité par la Cham-bre des députés, et par l'action des syndicais) sans pour autant reculer d'un pas. Le président français a tout au plus promis de nouvelles études sur les risques possibles d'uns extension de la centrale nucléaire de Cattenom et s'est engagé à relancer la conférence tripartite entre les pays concernés, le Grand Duché, la R.F.A. et la France. M. Werner n'a vas ou obtenir M. Dusan Popovski, ambassadeur de Yougoslavie, a souligné
que son pays et la France cont
des vues identiques sur maints
grands problèmes des relations
internationales. M. Giscard
d'Estaing a répondu que la volonté d'indépendance des deux
pays eles a unis dans le pasé »
et « continuera de les guider dans
l'aventr». Soulignant, qu'ils
avaient « noué un dialogue
confiant», le président de la
République a ajouté qu'ils devaient « faire plus» en Europe,
lors de la prochaine réunion de
Madrid et « au-delà de l'Europe ».
« Je pense à la Méditerranée,
a-t-il dit, aux pays africains et
arabes avec lesquels nos deux
pays entretiennent des relations
étroites » et aux « foyers de tension de la planète ».

la R.F.A. et la France.

M. Werner n'a pas pu obtenir d'engagements précis de son partenaire européen. Au cours d'une conférence de presse, le premier ministre luxembourgeois s'est

● M. Giscard d'Estaing a signé. jeudi 20 décembre. l'instrument de ratification relatif à l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes. La France, souligne-t-on à l'Elysée, est le premier pays européen à avoir procédé à cette ratification. ● Le Comité de présidence du

conseil des communes d'Europe (1) a publié récemment une décla-ration dans laquelle il\_<reprette vivement que le consell des mi-nistres de la Communauté euronistres de Comminante curo-péenne att rejeté les modifica-tions proposées par le Parlement européen au budget communau-taire pour l'ezzercice 1980, modifi-cations destinées à permettre de réaliser des objectifs communauréaliser des objectifs communau-taires qui, pour la plupart, auraient une incidence très posi-itve pour les collectivités locales et régionales ». La présidence du C.C.E. estime que « cette position, de même que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le récent sommet européen de Dublin, qui n'a pas permis d'aboutir à des accords clairs et précis sur des problèmes d'une très grande gra-vité et d'une extrême urgence, ont prouvé une jois de plus que les gouvernements ne sont pas capagouvernements ne sont pas capa-bles de dépasser leurs points de otes de depuser teurs ponts de pue purement nationaux et de déterminer des attitudes commu-nes concernant les grandes ques-tions auxquelles FEurope doit faire face » Dans ces conditions, l'Assemblée de Strasbourg « a eu raison de repousser le projet de budget qui lui était soumis ».

(1) C.C.E., 89, av. Niel, 75017 Paris. 75017 Paris.

néanmoins félicité de la reprise d'un dialogue entre les deux pays, dialogue quelque peu trouble ces derniers temps par la controverse sur Cattenom, l'affaire du siège du Parlement européen et la longue démarche pour la nomidu Fariement europeen et la longue démarche pour la nomination d'un administrateur délégué à R.T.L. Selon M. Werner, la prise de conscience française est désormais chose faite, et les deux pays tenteront de concilier au mieux leurs intérêts respectifs Airel M. Ciccerd d'Estaing. au mieux leurs interets respec-tifs. Alnsi, M. Giscard d'Estaing s'est référé à l'accord provisoire d'avril 1965 pour confirmer les droits absolus de Luxembourg à abriter le secrétarlat général de l'Assemblée des Communautés européennes. Quant au siège, le statu-quo serait maintenu.

En ce qui concerne la Compa-gnie luxembourgeoise de télé-diffusion R.T.L., les questions relatives à la succession de M. Chavanon étant régiées, les malentendus semblent dissipés. M. Werner a souligné une fois de plus « la vocation européenne de la station » et noté que la France ne parsissait pas foncièfrance ne paraissait pas fonciè-rement opposée au lancement d'un satellite R.T.L.; mais, faute de données précises, la solution du problème a été reportée à une date ultérieure.

date ultérieure.

En réalité, personne n'est vraiment satisfait des résultats de la visite de M. Werner à l'Elysée. Les discussions reprendront donc de plus belle d'ici quelques jours, puisque partis et syndicats sont disposés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Ils ne remetant pas en cause la souveraineté. tent pas en cause la souveraineté française, mais soulignent que celle du Luxembourg est compromise. La population sera mobi-lisée dans les semaines à venir pour défendre des intérêts consi-dérés ici comme vitaux.

DANIÈLE FONCK.

● 1979 aura été a une année remarquable » pour les droits de Fhomme, à estimé la Commission internationale des juristes, dans un rapport publié jeudi 20 décembre à Genève. Elle a été marquée, rappelle la C.L.J., par le renversement en Afrique de quee, rappelle la C.L.J., par le renversement en Afrique de trois dictateurs des plus brutaux », Amin, Bokassa et Maclas. La C.L.J. relève que les militaires ont cédé la place aux civils en Amérique latine (Bolovie, Equation » Nicorana. teur et Nicaragua), en Afrique (Ghana et Nigeria) et en Asie (Blangladesh). Des progrès ont été réalisés « vers plus de démo-cratie » au Brésil, et l'assassinat du président Park par le chef de ses propres services de sécurité ouvre la voie « à des proprès analogues » en Corée du Sud, estime la CIJ. — (A.F.P.)

#### La session des Nations unies a mis en lumière les profondes divisions du tiers-monde

De notre correspondante

clair sur le remplacement, par Cuba ou la Colombie, de la Bolivie Cuba ou la Colombie, de la Bolivie au Conseil de sécurité. la trente-quatrième session des Nations unies, qui devait se terminer le 18 décembre, a dû être ajournée le jeudi 20 jusqu'au 27 décembre. Sous la présidence énergique de M. Salim Ahmed Salim (Tanzanie), cette session avait pourtarien, failli pour une fois, se termine failli pour une fois, se terminer de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de l nie), cette session avait pourtar-bien failli, pour une fols, se ter-miner à la date prévue. Mais l'entrée éventuelle de Cuba au Conseil de sécurité restera dans l'histoire de l'organisation inter-nationale comme une batallle sans précédent. Depuis le 4 dé-cemire, en effet, les scrutins se sont succédé à l'Assemblée sans apporter de résultat décisif. Jeudi 20 décembre au soir, on en était apporter de résultat décisif. Jeudi
20 décembre au soir, on en était
au cent vingt-quatrième tour
quand le président décida d'observer la trêve des confiseurs. Le
dernier vote s'établit ainsi :
38 voix pour Cuba, 58 pour la
Colombie, 2 abstentions. C'est, à
quelques voix près, le schéma des
votes précédents : aucun des deux
candidats n'a réussi à obtenir
les deux tiers des voix nécessaires
à son élection. Les statuts du
Conseil de sécurité prévolent
qu'il ne peut sièger de plein droit
que si les dix membres provique si les dix membres provi-soires, élus par moitié pour deux ans, sont désignés au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée. Depuis six semaines, les ma-nœuvres de couloir n'ont pas manqué pour trouver un com-promis, mais les deux candidats en lice ont pareillement refusé en nœ ont parellement retuse de se désister ou d'accepter — comme cela est déjà arrivé dans le passé — un an chacun. A bien des égards, cette session aura été marquée de surprises. L'affaire du vote cubain en sou-

ligne l'un des aspects les plus significatifs : les nouvelles disignificatifs: les nouvelles di-visions du tiers-monde, qui a été loin d'offrir un front monoli-thique. Si Cuba reste soutemn par le bloc de l'Europe orientale et un certain nombre de pays en vole de développement, il ren-contre — surtout depuis le der-nier sommet des non-alignés à La Havane — une opposition croissante en Afrique et en Amé-rique latine. La venue de M. Fidel rique latine. La venue de M. Fidel Castro à New-York, qui a été l'un des grands moments de la

l'un des grands moments de la session, n'a fait que confirmer cet état de choses.

Le tumultueux débat sur le Cambodge, autre point fort de la session, a été un autre exemple de la division du tiers-monde, mais il a surtout mis en relief un fait nouveau : l'isolement du Vietnem Annuré por les Sorié. un fait nouveau : l'isolement du Vietnam. Appuyé par les Soviétiques et les Cubains, le régime de Hanoî a été mis en accusation, non seulement par les Chinois et les Occidentaux, mais aussi

New-York. - Faute d'un vote Sud-Est asiatique (ASEAN). La grande explication sino-soviétique qu'on attendait à cette occasion n'a fait que furtivement sur-face : elle est restée dominés par face : elle est resce commes par les aspects humains de la tra-gédie cambodgienne auxquels une Assemblée, pourtant blasée sur le chapitre des droits de l'homme, s'est révélée profondé-ment sensible.

#### L'Iran fait oublier le Proche-Orient

La fin de la session aura été

La fin de la session aura été bouleversée par l'affaire iranienne, qui a fait passer presque inaperque l'Assemblée générale sur la Palestine et sur le Proche-Orient, pourtant soigneusement préparée par le groupe des pays arabes.

Le rôle actif joué par le secrétaire général, M. Waldheim, dans les allées et venues, passablement mystérieuses, qui ont eu lieu entre New-York, Washington et Ténéran et les tractations compliquées dont le Conseil de sécurité à été le témoin, malgré la modestie de ses initiatives, ont, depuis la minovembre, mobilisé une bonne partie des énergies de l'organisation internationale. Alors que la session est sur le point de s'achever, l'ambiguité de la situation à Ténéran incite M. Waldheim à lancer de nouveaux ballons d'essai à Téhéran incité M. Waldheim à lancer de nouveaux ballons d'essai pour tenter d'obtenir la libération des otages : c'est sur son insistance que Washington a renoncé, pour quelques jours, à demander au Conseil de sécurité de voter des sanctions contre

Relégué au second plan par l'actualité politique, le dialogue Nord-Sud a des chances de reprendre vie à la fin du mois d'août, au cours de la session spéciale sur le développement et la coopération économique internationale dont, à la suite d'une décision de l'Assemblée, l'ordre du jour porters sur les matières permittres les échanges comments. premières, les échanges commer-ciaux, les institutions financières,

ciaux, les institutions imancieres, mais aussi, à la suite d'une concession des pays producteurs de pétrole, l'énergie.

Malgré l'abondance de la matière, la trente-quatrième session restera marquée aussi par la venue de Jean-Paul II. Annoncée vente de Jean-Fail II. Amoncee avec ce que certains ont considéré comme un excès de publicité, la visite du souverain pontife aux Nations unies a été marquée par un discours d'une haute tenue, à la fois politique et spirituelle, qui a laissé une impression durable à une Assemblée plus accoutumée à la démagogie et à la violence ver-bale qu'à la sérénité.

NICOLE BERNHEIM

#### GUINÉE-ÉQUATORIALE: libéré de la tyrannie

A M. Esono Abaga Ada, premier ambassadeur en France de Guinée-Equatoriale, M. Giscard d'Estaing a déclaré : « Nous nous réjouissons d'accueillir le représentant d'un pays qui, après des années d'ombre et de souffrance, s'est libéré de la tyrannie. C'est pour exprimer le sentiment de confiance en votre aventr et pour témoigner notre sympathie à la population de Guinée-Equatoriale que, péndant la longue période d'épreuves qui s'est achevée le d'épreuves qui s'est achevée le 3 août dernier, la France a maintenu à Malabo un ambassadeur. (...! La France s'était bornée à être un témoin dans voire pays.

 RECTIFICATIF. — Une ligne
a sauté dans l'article de Maurice
Delarue « Paris cherche une nouveile formule pour les relations entre la Grande-Bretagne et la Communauté » (le Monde du 20 décembre, première édition). Il fallait lire : « Des Européens cussi orthodoxes que MM. Brandt et Tindemans se sont pronon-ces pour l'Europe à plusieurs

# **AFRIQUE**

#### Mali

#### L'agitation des étudiants s'ajoute à de graves difficultés économiques et financières

Dakar. — En dépit des efforts fait, restent privées de leurs droits autorités mallemes pour droits politiques, comme l'écrivain minimiser l'importance des évéseydou Badian Kouyaté, aujournements qui se déroulent acd'ul exilé à Dakar, apportent un minimiser l'importance des évè-nements qui se déroulent ac-tuellement à Bamako, les informations qui parviennent dans la capitale sénégalaise sont inquiétantes pour le régime du général Moussa Traoré, Endémi-que depuis plusieurs années, l'agitation des étudiants a pris, au cours des dernières semaines, une cours des dernières semaines, une ampleur sans precèdent qui, au-delà de ses motivations cor-poratistes, lui confère une dimension politique.

Bien des personnalités, qui avaient servi sous l'ancien régime de Modibo Keita et qui, de ce

Comment un tel

"anachronisme"peut-il

malgré les préssions

internationales -

et les oppositions à

i.intérieur

de l'Afrique du sud?

EDITIONS ALBATROS

14 rue de l'Armorique 75015 Paris

Monde et Nations\*

subsister 📜 .

De notre correspondant

soutien de plus en plus évident aux contestataires. D'autre part, le sort de la navpartire part, le sort de la pay-sannerie est encore moins envia-ble que celui des étudiants. Du fait de la sécheresse et d'une politique économique minée à la fois par le dirigisme et par la fois par le dirigisme et par la corruption, les récoltes de 1980 s'annoncent, encore une fois, catastrophiques : déficit céréalier de plus de 250 000 tonnes, production d'arachides commercialisable de 40 000 tonnes à peine, contre 250 000 à la fin de l'époque coloniale, moins de 30 000 tonnes de coton-graine contre 70 000 en 1977.

Face à ces graves difficultés

Face à ces graves difficultés économiques et financières et au mécontentement social grandis-Marc Aicardi de Saint Paul sant, le gouvernement en est de plus en plus réduit à lancer des appels à l'étranger, à Paris, no-Ségrégation et Apartheid tamment et d'autre part à faire étalage de sa force. Ainsi, le 17 décembre, les grévistes se sont durement heurtés aux forces de Le contexte historique et idéologique



#### Rhodésie

#### LA FRANCE SE PRONONCE POUR LA LEVÉE DES SANCTIONS CONTRE SALISBURY

« Le conseil des ministres du 19 décembre a estimé qu'il con-renait de rapporter les sanctions économiques qui avaient été prises en 1968 à l'encontre de la Rho-désic », déclare un communique publié jeudi 20 décembre à l'Ely-sée Le communique see. Le communique rappelle que toutes les parties intéressées ont accepté les termes du règlement accepté les termes du règlement comportant des élections libres « sur la base de la règle de la majorité » et conclut : « Le gouvernement estime que les circonstances qui avaient justifié l'adoption de sanctions (...) ont cessé d'exister. » Il ressort de ce communiqué que la France se prononce pour la levée des sanctions, mais ne les lèvera effectivement que lorsque le Conseil de sécurité des Nations unles l'aura décidé.

Le Danemark et la Norvège se sont également prononcés jeudi contre la levée immédiate des sanctions.

sanctions.

De son côté, Mme Thatcher, premier ministre britannique, a annoncé jeudi, à la Chambre des communes, que son gouvernement renonçait à poursuivre l'enquête sur les sociétés pétrolères internationales qui ont violé les sanctions. tions. Mme Thatcher a ajouté que l'atmosphère était à la « réconciliation » et qu'il n'y avait pas lleu de donner suite au rap-port Bingham publié en 1978, rapport qui avait montré à l'époque que la Rhodésie avait pu que que la Rhodésie avait pu continuer d'être approvisionnée en pétrole dès l'application des sanctions en 1985, grâce à la complicité de filiales des sociétés Shell, British Petroleum et de la Compagnie française des pétroles.

Enfin, tandis que l'évêque Mucoreva, premier ministre sortant de Rhodésie, est arrivé à Londres pour participer à la cérémonie de signature des accords de paix, le premier contingent de la force de majories de l'adde de Core de maintien de l'ordre du Com-monwealth a débarqué jeudi à Salisbury.

#### Le droit de séjour en France de quatre cent mille travailleurs algériens est prorogé d'un an

M. Stoléra s'est rendu jeudi 20 décembre à l'ambassade d'Al-gérie à Paris, où il a procédé, avec l'ambassadeur, M. Sahnoun, à un échange de lettres permettant à un échange de lettres permettant de proroger automatiquement pour un an toutes les cartes de séjour de cinq et de dix ans des travailleurs algériens en France, qui arrivent à échéance entre le 1° janvier et le 30 sep-tembre 1980. Cet accord, qui in-téresse environ quatre cent mille travailleurs immerés fait suite à teresse environ quatre cent mille travalileurs immigrés, fait suite à une série de rencontres et de discussions qui ont en lieu entre MM. Sahnoun et Bruno de Leusse, secrétaire général du Qual d'Orsay, en vue de mettre en place une série de groupes de travail et de commissions mixtes dont le rôle est de discuter du contentieux entre les deux nays. contentieux entre les deux pays.

C'est ainsi que la commission mixte pour les travailleurs immigrés, créée par l'accord de 1968 commencera ses travaux le 27 décembre à Paris sous la conduite de M. Chazal, directeur an ministère du travail et de M. Benounière directeur d'Europe et l'according de l'according de la commission de la condition de la commission de la condition de la commission nistere au travail et de M. Dellou-niche, directeur d'Europe - Amé-rique du Nord au ministère algérien des affaires étrangères. A la même date, un groupe de travail sur les questions des per-sonnes s'occupera de l'application des accords judiciaires entre les deux pays et en particulier de la situation des consulats de France en Algèrie et des consulats algériens en France, ainsi que du problème de nationalité des enfants algériens nés en France.

Les consultations se poursul-vent en vue de mettre sur pied la commission mixte de sécurité sociale et trois autres groupes de travail. Le premier sera consa-cré aux questions financières et étrangères et aux problèmes fisetrangeres et aux problemes ris-caux. Le second se penchera sur les biens et les activites des Fran-cais en Algèrio; il faut espèrer qu'il apportera une solution au problème des « neux pieds noirs » qui veulent vendre leurs biens et transférer leurs fonds pour s'installer en France. Le troislème

groupe sera consacré à l'épineuse question du transfert des archives algériennes, dont la plus grande partie se trouve actuellement à Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence.

La mise sur pied de ces commissions techniques a, de toute évidence, une dimension politique. C'est la première fois depuis longtemps que les deux pays vont concrètement de l'avant et cherchent à la fois à identifier les obstacles qui se trouvent sur la voie de la coopération et à trouver des solutions pour les surmonter. L'ambassadeur d'Algérie estime, pour sa part, que cet effort mutuel crée une atmosphère favorable à la visite en France du ministre aigérien des affaires étrangères, M. Mohamed Seddil Benyahia, les 18 et 19 janvier.

PAUL BALTA.

[S'agit-il d'un simple sursis pour les immigrés algériens ? Ils étalent les premiers visés par le projet de loi de M. Stoléru instaurant deux loi de la Stoiera instaurant usus catégories d'étrangers, les uns condinaires a, les autres e privilégiés politis résident en France depuis vinst ans au moins. L'accord conclu jeudine change rien officiellement à la politique d'immigration restrictive amorcée des 1976 avec l'aide au retour, et concrétisée par la loi Bonnet, votée récemment, qui réduit les droits judiciaires des étrangers et accentue les moyens de contrôle.]

Perution : 14 décembre ARMÉNIÉ 1900 d'Yves Ternon et J.-C. Kebabdilan

240 anciennes cartes postales (album en couleur) Rectt d'yes Ternon
Diffusion : Editions Astrid, 47.
rue de Cléry, Paris 2.
vente : Librairies Samuellan,
51. rue Monsieur-le-Prince,
Paris 5-; F.N.A.C. Paris et
Marsellie; Expérience, 6, rus
Petit-David, Lyon 2. la nouvelle junte de affirme une direce dents ont eu lieu, le mercreil le dents ont eu lieu, le mercreil le den a l'issue d'une manifestation experience le Bloc populaire révolutionnels.

he biot eté données quant à la faire strontements. Cependant mires ont ete uonnees quant i la afrontements. Cependant, det ar populaires cu 23 février — un auto-

naire ont occupie a pri te de la commission de la commiss 7777785570018808A Plus de deux cents morts, here

> vols quotidi Départs Paris Charles de Week-ands 2 Rome

a partir de 1396 Par pers Groupes de 15 personnes militarium. Tarif concrenant tanf aerien eller retour en c curvaent en chambre double met pell calego curvaent en chambre double met pell reas a votre choix. Décarties 28:0EC. 12 FEV. 14 MAR, 20 JUNE 81





# **AMÉRIQUES**

Ei Salvador

# La nouvelle junte de gouvernement n'a pas mis fin à la répression affirme une dirigeante de la commission des droits de l'homme

San-Salvador (A.F.P.). — De nouveaux et graves incidents ont eu lieu, le mercredi 19 décembre, au Salvador, à l'issue d'une manifestation organisée dans la capitale par le Bloc populaire révolutionnaire. Des versions contradictoires ont été données quant à l'origine et la gravité des affrontements. Cependant, des représentants des Ligues populaires du 28 février — un autre mouvement révolution-

vols quotidiens

SAUDIA Départs Paris-Charles-de-Gaulle

Week-ends à Rome à partir de 1390 F par personne.

Groupes de 15 personnes minimum. Tarif IT 9 SV2 WE 03

comprenant tarif aérien aller-retour en classe économi-

que, trois nuits à l'hôtel OLYMPIC Catégorie Touriste ou équivalent, en chambre double avec petit déjeuner et un repas à votre choix. Départ les 28 DEC, 18 JAN, 08 FEV, 22 FEV, 14 MAR, 20 JUIN 80.

Saudia

naire — ont occupé l'archeveché de San-Salvador, appa-

En Europe, on a accepté l'idée que la junte qui a pris le pouvoir le 15 octobre représente un aboutissement démocratique et que les choses ont, depuis lors, changé au Salvador. Or, les jaits démentent ce point de vue. » L'argumentation p r é s e n t é e, le jeudi 20 décembre, au siège de la fédération internationale des droits de l'homme, à Paris, par plusieurs pomits du pays : l'actuel gouvernement, soumis, il est vrai, a une forte pression de la part des organisations révolutionnaires, n'a pes rétabli la situation des droits de l'homme, fortement compro-

remment pour contraindre Mgr Romero à intervenir en faveur de plusieurs militants arrêtés lors d'une précédente manifestation. A Paris, une représentante de la commission salvadorienne des droits de l'homme a témoigné, le jeudi 20 décembre, de la persistance de la répression dans son pays, malgré les intentions démocratiques affichées par la junte qui a pris le pouvoir le 15 octobre dernier.

La mesure d'amnistie générale n'a pas provoqué la libération de tous les prisonniers politiques; elle n'a pas davantage entrainé la résparition des quelque 500 personnes « disparues » — c'est-à-dire enlevées par des groupes parapoliciers. Dissoute par la junte. l'organisation d'extrême droite Orden est entrée dans la clandestinité, d'où elle annonce son intention de « combattre la subversion ». Le décret sur le salaire minimum, qui prévoit le paiement d'environ 22,5 francs par jour aux ouvriers agricoles sur les plantations de café, et de 16 francs dans les fermes su-crières et cotonnières, n'est pas appliqué par les propriétaires; c'est en voulant exiger, par des occupation, l'observation de ce texte que des paysans se sont trouvés, le 18 décembre, face aux forces de l'ordre, qui en ont tué vingt-cinq. Un décret prévoyant l'éventualité d'une réforme agraire a suscité une telle réaction des forces conservatirices qu'il s'en trouve paralysé.

a Nous nous sommes d'abord demandé: la junte a-t-elle les moyens d'imposer à l'armée les réjormes qu'elle entend mener à bien. A présent nous pensons que cette junte, installée avec l'appui des Etats-Unis, des secteurs capitalistes salvadoriens a modernistes » et de quelques partis politiques a traditionnels », poursuit l'action du gouvernement antérieur. C'est pourquoi nous crouons

mise sous les précédents régimes militaires.

Mine Garcia porte une autre accusation grave contre la funte : les décrets, importants, qu'elle a pris pour modifier, aux plans politique, économique et social, une situation caractérisée par la plus extrêms inégalité n'ont été suivis d'aucun effet.

La mesure d'amnistie générale n'a pas provoqué la libération de tous les prisonniers politiques; elle n'a pas davantage entraîné la réapparition des quelque 500 personnes a disparues » — c'est-à-

Pourquoi Mer Romera, archevêque de San Salvador, inlassable défenseur des droits de l'homme sous le précédent régime, a-t-il, jusque-là, ménagé la junte? « Il est ami de certains membres du gouvernement. Mais il n'appuie pas la junte de jaçon inconditionnelle. Il la presse de réaliser les promesses qu'elle a jaites. Il ne restera certainement pas indifférent aux derniers massacres de paysans », conclut Mine Garcia Villa. — J.-P. C.

AESTAURANA ANTON w. CAFÉ



50% sur toute sa collection

**HOMMES et FEMMES** 54 Fg St-Honoré, de 10 h à 19 h

**FEMMES** 

Galerie du Claridge 74 Champs Elysées, de 10 h à 21 h

# Cartier

les joailleries 13 rue de la Paix 12 avenue Montaigne Hôtel Hilton seront ouvertes le dimanche 23 décembre de 10 h à 19 heures.

#### AVANT EMBELLISSEMENT

ZENNER vous invite à la liquidation Sièges - Meubles - ANGLAIS FRANÇAIS

REMISE JUSQU'A 50 %





50, rue de Montreuil, PARIS (11°) - Tél. 372-27-57 - PARKING 10, rue Faidherbe, PARIS (11°) - Tél. 371-86-14 - M° Nation

a sajent en France aille travailleur sipia

s anies a mis en lunio sions du tiers-monde

in hada

0.191222740271g

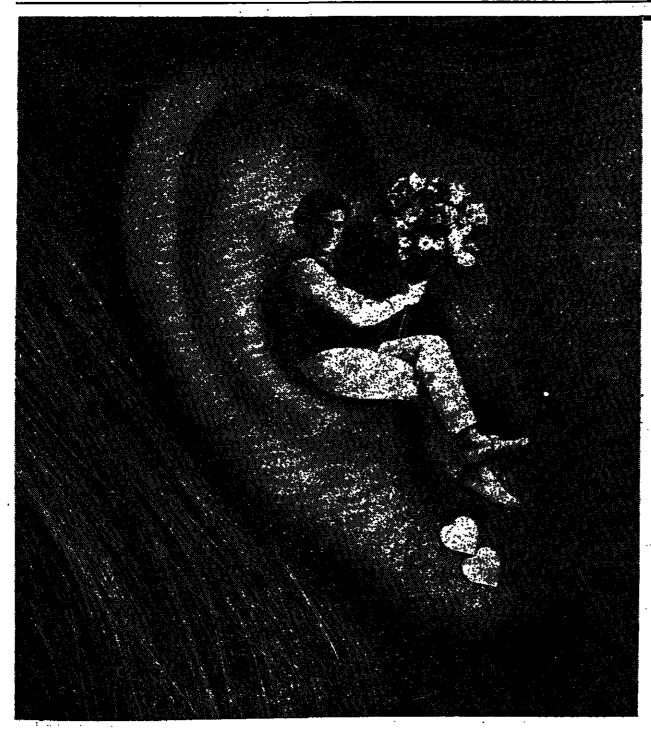

# C'est par l'oreille que l'on atteint le cœur des Français.

9.300.000 auditeurs quotidiens.

#### 1.300.000 auditeurs'à chaque instant (en moyenne)

RTL est la première station de langue française en Europe. Chaque jour plus de 9 millions d'auditeurs l'écoutent. Partout où l'on peut l'entendre, RTL l'emporte de loin dans le choix quotidien que font

25 millions d'auditeurs français.



# **AMÉRIQUES**

#### Canada

Le référendum sur la «Souveraineté-association» Le gouvernement québécois a rendu public le texte de la question qui sera posée aux électeurs

Correspondance

du parti québécois l'a emporté sur l'aile radicale. Cette dernière a, plus d'une fois, manifesté son

autres capitales canadiennes, tout spécialement Toronto. Un sondage, rendu public à la

Un sondage, rendu public à la fin de la semaine dernière, indiquait que 45 % des Québécois s'opposeraient à la thèse du parti au pouvoir lors du référendum, quelle que soit la question posée. 20 % des personnes interrogées étalent, au contraire, prêts à appuyer la souveraineté-association. Bien que réalise à une période très défavorable au gouvernement, ce sondage montre l'ampleur de la tâche qui attend M. Lévesque.

Argentine

■ LE CLUB SOCIALISTE DES

DROITS DE L'HOMME a organisé, le jeudi 20 décembre,

organisé, le jeudi 20 décembre, sa soixante-cinquième mani-festation hebdomadaire devant l'ambassade d'Argentine à Pa-ris. Pius de deux cents cadeaux de Noël, portant le nom d'une des personnes disparues dans ce pays, ont été déposés devant la porte de l'édifice, le représentant de Buenos-Aires ayant refusé de recevoir une déléga-

tion de manifestants. Une pétition comportant 11 235 noms,

demandant la libération des

prisonniers politiques et des informations pour les disparus,

a été remise le même jour à l'ambassade. A Buenos-Alres, environ deux cents parents de disparus ont manifesté silen-cieusement, le jeudi 20 décem-

bre, sur la plaza de Mayo, reprenant une habitude aban-

donnée il y a près d'un an après que les autorités eurent arrêté plusieurs des « folles de

refusé de recevoir une dé

ALAIN BORGOGNON.

TRAVERS LE MONDE

Montréal. — La question à laquelle els Québécois devront répondre, lors du référendum au printemps prochain, est maintenant connue : « Accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada? » Le premier ministre, M. René Levesque, a déposé, jeudi 20 décembre, devant les membres de l'Assemblée nationale du Québec, le libellé de la question. En février prochain, ce texte fera bec, le nicele de la question. En février prochain, ce texte fera l'objet d'un déhat de trente-cinq heures, au cours duquel des modi-fications, selon le premier minis-tre, pourront être apportées, à condition qu'elles ne trahlesent pas l'objectif fondamental du parti québécois.

Afin de situer sans équivoque Afin de situer sans équivoque la signification du mandat de-mandé par les dirigeants de la province, un préambule accompagne le texte de la question. Cette introduction indique qu'il s'agit d'une entente d'égal à égal entre le Québec et le Canada, Elle précise que le mot « souveraineté » signifie le pouvoir exclusif pour le gouvernement clusif pour le gouvernement québecois de voter les lois s'apquebecois de voter les lois s'ap-pliquant sur son territoire, de lever les impôts, et de définir sa politique étrangère. Il est éga-lement mentionné que le mot « association » implique l'union monétaire avec le Canada ainsi que des accords d'intégration économique.

La stratégie « par étapes »

M. Lévesque a dit que, après se prononcer sur leur destin col-lectif. Pour le leader indépendan-tiste, le référendum sers un tiste, le référendum sera um a grand pas en avant comme tout ce qui va dans le sens de la responsabilité et de la liberté». Pour illustrer sa pensée, le premier ministre a rappelé plusieurs événements politiques, les situant tous dans une optique peu favorable au système constitutionnel canadies actuel e Le idépuisme. canadien actuel « Le fédéralisme refuse toute réforme et ce n'est d'ailleurs pas dans sa nature de s'y prêter ». Tout au long de son allocution, M. Lévesque a insisté stroution, M. Levesque a insiste sur le fait que son projet in-cluait une entente économique très poussée avec le reste du Canada. Le chef du gouverne-ment québécois a de plus souhaité que tous les débats qui vont entourer le référendum puissent se situer au-dessus des

cler » plutôt que « réaliser », dans le libellé de la question, laisse supposer que l'aile modérée



# **ASIE**

#### Afghanistan

LA RÉVOLUTION DE PALAIS DE SEPTEMBRE A KABOUL

#### Un rapport officiel révèle comment le président Amin a éliminé Nur Mohammed Taraki

Kaboul (A.F.P.). — Le 14 septembre, le président afghan, Elafizullah Amin, ne dut la vie sauve qu'au fait qu'il rouls dans l'escalier présidentiel et fit le mort sous le feu des aides de camp de son prédécesseur, Nur Mohammed Taraki, « Dès qu'Amin selon M. Amin, sur la mise à commence à muler, les aides de l'écart du pouvoir la mise à commence à muler, les aides de l'écart du pouvoir la mise à clime Monammed Taraki, a Des qu'Amin commença à rouler, les aides de camp pensèrent qu'il avait été touchés. révèle un rapport sceret de M. Amin aux hauts cadres du parti unique afghan, dont le correspondant de l'A.F.P. a pu se procurer un exemplaire. procurer un exemplaire. Ce rapport, une brochure dis-

sur l'alle radicale. Cette dernière a, plus d'une fois, manifesté son mécontentement face à ce que l'on appelle c o m mu n é m en t l' « étapisme », c'est-à-dire la stratégie « par étapes » du gouvernement Lévesque. La promesse de tenir un autre référendum avant de changer le statut politique de la province risque également de gêner les plus militants même si, politiquement, cette démarche peut être rentable.

On a, en fait, l'impression que M. Lévesque, à l'occasion de la consultation populaire du printemps prochain, va prendre le pouis de ses concitoyens afin d'adapter sa démarche en conséquence. Le caractère historique du référendum s'en trouve ainsi amenuisé, d'autant plus qu'un « oui » massif donnerait au gouvernement provincial une arme redoutable lors des négociations éventuelles avec Ottawa et les autres capitales canadiennes, tout spécialement. Toronto. Ce rapport, une brochure distribuée à un petit nombre d'exemplaires, explique de façon détaillée les raisons et les circonstances de l'élimination de M. Taraki par M. Amin a qui s'opposait au culte de la personnalité entratenu par celui-ci a, avec l'aide de militaires a montrant de l'arrogance, insultant et méprisant les autres, se livrant à la débauche. À l'imponarie et la débauche, à l'ivrognerie et violant la chasteté des travail-

leurs ». Parmi les points les plus inté-ressants révélés par ce rapport (qui ne tient compte bien entendu que de la version de M. Hafi-zullah Amin), on révèle notam-

ment:

— Que Taraki avait déjà songé à faire assassier M. Amin par des cterroristes » à l'aéroport de Kaboul le jour même de son retour de la conférence des pays non alignés à La Havane le 10 septembre. Le complot fut déjoué grâce au « camarade martyr Nawab, sous-directeur des services secrets, qui prévint

Chili

ARRESTATION D'UN DIRI-GEANT SYNDICAL. —
 M. Victor Munoz Espinosa

un des dirigeants du syndicat du textile, membre du P.S. chilien, a été arrêté le 17 dé-cembre par le Centre national d'information (C.N.L. la police

d information (C.N.L., la police politique, qui a remplacé la DINA « dissoute » en août 1977) dans un bidonville, près de Santiago, apprend-on ce jeudi 20 décembre, de source

sure à Paris. Comme le C.N.I. ne reconnaît pas cette arres-

tation, on peut craindre que M. Munoz Espinosa ne soit actuellement soumis à la tor-

Indonésie

LE GOUVERNEMENT A RE-LACHE CENT CINQ PRISON-NIERS POLITIQUES, Jeudi

NIERS POLITIQUES, jeudi 20 décembre, et a déclaré qu'ils étaient les derniers des trente-six mille sympathisants communistes détenus sans ingement demis que tours ans

jugement depuis quatorze ans.
Parmi les derniers détenus
libérés figurait l'écrivain Pramudya Ananta Tur. Celui-cl
a écrit plusieurs livres d'his-

ration, mais il ne sera pas autorisè à les publier. D'autres personnes, également arrêtées en 1965 et contre lesquelles des charges ont été retenues, demonrant complements.

demeurent emprisonnées. - (U.P.I.)

Portugai

◆ LE TRIBUNAL DE LIS-BONNE a condamné, jeudi

20 décembre, le caricaturiste Cid à verser 5 000 dollars de dommages et intérêts au prési-

dent Antonio Ramalho Eanes

dent Antonio Ramalho Eanes pour « outrage au chej de i'Elat ». Le tribunal a estimé que le dernier ouvrage de Cid. Superman, faisait du président de la République un héros comique de l'espace et portait une « affeinte irréparable » à la réputation du général Eanes. Le livre a été saisi. Un précédent ouvrage de Cid. Eanito, montrant le président Eanes sous les traits d'un

Eanes sous les traits d'un torero timide, lui avait déjà

valu des ennuis avec les auto-

rités. Mais celles-ci avalent

alors renoncé à poursuivre l'auteur. — (Reuler.)

R.D.A.

Deux jeunes gens habi-

TANTS BERLIN-EST ont réussi à s'évader de R.D.A.

reussi à s'évader de R.D.A., dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 décembre, en gagnant Berlin-Ouest par un pont sur un canal du quartier de Kreuzberg, qui marque la limite entre les deux parties de l'ancienne capitale alle-

mande. En revanche, deux Ali-mands de l'Ouest, qui se trouvaient en R.D.A., ont été arrêtés jeudi par les services de sécurité est-allemands, qui les accusent d'avoir a violé la formitieur de la Bényilliane.

frontière de la République démocratique allemande ». — (A.F.P.)

point Amin, ful surpris et sair te point de perdre son sang froid ».

— Que le. différend majeur entre M. Amin et Taraki portait, selon M. Amin, sur la mise à l'écart du pouvoir de la «clique Taraki », soit Assadullah Sarwari (had a soit Assadullah Sarwari Taraki », soit Assadullan Sarwan (chef des services secrets), Saled Mohammed Gulabzoi, Sherjan Mazdouriar et Islam Watanjar, les trois militaires du gouvernement. « Au début de septembre 1979, ce gang de Taraqi s'était attiré la haine des membres sincères du parti et des éléments vigilants des travailleurs », indique le rapport.

que le rapport.

— Que les 12, 13 et le 14 septembre, M. Amin « qui a toujours été loyal envers Taraki», ne put obtenir le limogeage des quatre hommes qui menaçalent se vie. nommes qui menacalent sa vie.

— Que l'ambassadeur d'Union
soviétique, M. Puzanov et trois
conseillers de haut rang (probablement des messagers arrivés en
hâte de Moscou), tentèrent de
réconciller les deux hommes.

Que M. Amin, qui a craignait pour sa vie », n'accepta de se rendre au bureau de Taraki le 14 septembre qu'après un conp de téléphone de l'ambassadeur, M. Puzanov, lui disant : a Taraki nous donne l'assurance. raki, vous donne l'assurance qu'on ne vous tirera pas dessus et que vous devez venir. » Qu'à la suite de ce coup de téléphone et parce que Taraki était avec l'ambassadeur et les trois envoyés soviétiques, M. Amin juges que, en effet, on ne lui tirerait pas

Le rapport relate les conditions dans lesquelles a éclaté la fusil-lade, mais il est muet sur la façon dont l'ancien chef de l'Etat a été tue. Il fait justice cependant de la première version offi-cielle selon laquelle « Taraki, malade, aurait demandé à être relevé de ses fonctions ».

Tout à la gloire de M. Amin, le

rapport comporte quelques invrai-semblances. Il n'explique pas notamment comment M. Amin, en charge de la sécurité du palais, charge de la securité du palais, a laissé Taraki et ses *ecomplices* introduire leurs armes personnelles ni qual rôle exact les Soviétiques ont joué dans le coup d'Etat. Le rapport est considéré comme authentique dans les milieux diplomatiques de Kaboul.

# La crise cambodgienne

(Suite de la première page.)

Il n'est pas certain non plus que les diverses composantes politiques cambodgiennes noncommunistes acceptent, comme en 1970, de participer à un front uni dont le parti communiste du Kampuchea et l'armée des Khmers rouges (de vingt à trente mille combattants) formeront l'ossature tout en demeurant, officiellement, dans l'ombre officiellement, dans l'ombre —
derrière une façade sihanoukiste,
par exemple. Personne n'a oublié,
dans ces milieux, que la collaboration au sein du FUNK et du
GRUNK avait pris fin, après 1975,
par les purges radicales que l'on
connait.

Or, si M Pol Pot, premier
ministre depuis avril 1976, est
remplacé sous la pression étrangère, par M. Khieu Samphan,
chef de l'Etat depuis la même
époque, il n'en conserve pas
moins les fonctions, primordiales
dans la phase actuelle, de chef

moins les fonctions, primordiales dans la phase actuelle, de chef suprème des forces armées et de secrétaire général du parti.

M. Ieng Sary, la seconde figure du « tandem génocidaire », dénoncé sans répit par Hanoï, conserve ses fonctions de vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, et M. Son Sen

#### Inde

#### LA HAUTE COUR DE NEW DELHI ANNULE CERTAINES POURSUITES ENGAGÉES CONTRE Mme GANDH

New-Delhi (Revter, A.F.P.). — La Haute Cour de New-Delhi a annulé, jeudi 20 décembre, cer-taires des poursuites engagées contre l'ancien premier ministre, Mme Gandhi. Elle était accusée d'avoir refusé de déposer devant la commission d'enquête exami-nant les excès commis sous le régime de l'état d'urgence, de juillet 1975 à mars 1977. Le président du tribunal a estimé que l'ancien chef de gouvernement n'avait commis aucune infraction au code pénal et que, en revan-che, la commission d'enquête che, la commission d'enquete avait outrepassé ses pouvoirs, l'application de l'état d'urgence étant une décision politique ne relevant pas du domaine judi-

M. Charan Singh, actuel pre-mier ministre, a immediatement demandé l'autorisation de faire appel devant la Cour suprême de la décision de la Haute Cour de New-Delhi.

celles de vice-premier ministre chargé de la défense. M. Nuon Ches, ex-président de l'Assemblée, devient ministre attaché à la présidence du consell. On trouve même dans le nouveau cabinet restreint un ministre des camer restreint un ministre des finances. M. Thiouna Thiouna ce qui paraît être le comble de l'ab-surde dans un régime qui avait aboli la monnaie et qui subsiste dans la jungle à proximité de la frontière thellandaise, grâce aux aides étrangères.

#### Un « subterfuge d'illusionniste »

Les premières réactions aux révélations du Bangkok Post sont mitigées. « Ce remantement, estime un diplomate, est, en même temps, un aveu de faiblesse et subterfuge d'illusionniste. C'est subterfuge d'illusionniste. C'est Pol Pot sans la tête d'affiche de Pol Pot. Je n'y vois rien qui puisse modifier le refet en bloc des Khmers rouges par Hanol et Moscou. » Un autre esmle, par contre, que « ces changements pourraient faciliter la coopération des Khmers rouges avec certains groupes nationalistes : ceux de Sihanouk et de Son Sann, par exemple. Khieu Eamphan, qui n'a jamais eu heaucoup de paon'a jamais eu beaucoup de pro-voir au sein de l'ancien régime a été, fusqu'ici, épargné par Ha-noi dans ses violentes critiques contre Pol Pot et Ieng Sary.»

Ces développements surviennent quelques jours après la ren-contre de M. Pol Pot avec des journalistes étrangers « dans une zone libérée », u ne opération publicitaire de dernière heure, à publicitaire de dernière heure, à laquelle la presse thallandaise avait accordé une large couverture. Eile aurait été organisée non pas au Cambodge, mais en Thallande, à proximité de la frontière, dans la province de Surin, indique-t-on de sources bien informées. Ils surviennent également quelques jours après les visites succesives, le long de la frontière khméro-thallandaise, de deux importantes délégations de la sécurité publique et de l'armée populaire chinoises. Enfin, mée populaire chinoises. Enfin, ces développements semblent re-flèter l'intérêt croissant de cer-tains gouvernements de l'ASEAN — Singapour et l'Indonésie no-— Singapour et l'Indonésie notamment — pour une solution
politique du problème cambodgen dans laquelle le prince
Sihanouk aurait un rôle primordial (le Monde du 21 décembre).
Ce n'est pas, fusqu'à présent, le
point de vue des milleux politiques et militaires thallandais
qui restent opposés à toutes les
initiatives en faveur du prince.

ROLAND-PIERRE PARINGAUX.

#### Chine

#### Le nouvel évêque de Pékin a été consacré sans le consentement du Vatican

Pékin. -- La consécration du nouvel évêque de Pékin a eu lieu vendredi 21 décembre, au cours d'une imposante cérémonie à laquelle ont participé huit prélats chinois, devant une assistance de quelque sept cents personnes, en la cathédrale de Nantang, seule église de Pékin — et de toute la Chine du nord — ouverte au culte catholique. La télévision chinoise catholique. La télévision chinoise et de nombreux photographes chinois autant qu'etrangers avalent été conviés pour être les témoins de ces rites d'un autre âge, d'un style un peu oublié dans les Eglises occidentales post-conciliaires. Pendant près de trois heures, les flashes ont brillé sur les mitres et les chapes épiscopales, tandis que les micros enregistraient kyrie, gloria, credo et litanies chantées en latin.

Ne s'agissait-il que d'un spectacle destiné à embellir pour le
monde extérieur l'image d'une
Chine au goût du jour, tolérante
et libérale? Sans doute pour une
grande part, et cela ne pouvait
manquer de donner un caractère
ambigu à ces ors, à ces solas
précieuses et à ces fastes. Mais
il faut bien dire que, pour les très
nombreux catholiques pékinois de
tous âges et des deux sexes, qui
étaient venus assister au sacre de
leur nouvel évêque — le premier
depuis 1964, — cette cérémonie
était le signal de la résurrection
d'une Egilse condamnée depuis
près de quinze ans à une vie quasi
souterraine. En un mot, elle signipres de quinze ans à une vie quasi souterraine. En un mot, elle signifiait que — dans le cadre officiel de l'Eglise « patriotique » du moins — il était désormais permis de participer à une vie rellgieus; et à ses célèbrations. Nous en eûmes la preuve lorsque, à l'issue du service, sans gène apparente, un vieux monsieur remit quatre vuans à l'un des prêtres quatre yuans à l'un des prêtres de la paroisse pour lui commander des messes à une intention par-

La cérémonie avait commencé à · 8 h. 30. Sous un immense tableau de l'Immaculée Concep-tion, Mgr Yang Gaojian inter-rogea l'Impétrant en chinois sur rogea l'Impétrant en chinois sur sa foi. Les rites du sacre propre-ment dit se prolongèrent au cours de la messe — prostration du nouvel évêque, imposition des mains par tous les prélats présents, présentation des saintes huiles, remise de la crosse puis de la mitre épiscopale. Et, peu après 11 heures, Mgr Fu Ticshan De notre correspondant

se présentait à ses ouailles sur les marches de la cathédrale. On se pressa en grand nombre pour baiser l'anneau épiscopal qui venait de lui être remis. Dans une brève allocution, il rappela que les apôtres du Christ, après avoir reçu l'Esprit saint, se répandirent à travers le monde et que saint Thomas — dont la fête tombait ce même jour dans le calendrier traditionnel — fut l'évangélisaiteur de l'Asie. Il invita. l'assistance à se préparer à la rééte l'assistance à se préparer à la titée de Noël et, comme il se doit, à prier et à travallier pour « les quatre modernisations » de la République populaire.

Le choix des évêques présents

On sait peut de chose du nouvel évêque de Pékin, sinon qu'il est agé de quarante-huit ans, qu'il est agé de quarante-huit ans, qu'il est originaire d'une famille catholique pékinoise et qu'après des études au petit puis au grand séminaire il fut ordonné prêtre en 1956. Sa carrière est inconnue entre cette date et sa réapparition à Pékin, où il a été élu évêque le 25 juillet dernier par l'Association catholique patriotique de la capitale.

Le choix des évèques presents à cette consécration retient l'attention. Cinq d'entre eux n'ont fait qu'assister à la cérémonie. Ce sont NN. SS. Du Shihua (diocèse de Wuthang). Li Deping

Ce sont NN. SS. Du Shihua (dio-cèse de Wuthang). Li Deping (Tianjim). Zhao Yongming (Liaoning). Dong Kuanxin (Wuhan) et Zhang Shouyi (Hebel). Mais il est sans doute significatif que, parmi les trois èvèques qui participèrent directement au sacre, figurait Mgr Wang Xueminv. I'un des très rares évèques chinois encore en exercice et qui fut sacrè (le 30 septembre 1951) avec l'assen-timent du Vatican. Tôt rallié au nouveau règime, il avait participe nouveau régime, il avait participé à Hankeou, le 13 avril 1958, au sacre des deux premiers évêques chinois élus et consacrés en l'absence de la bulle du Saint-

Mgr Zhang Jiashu, en revanche, est à Shangal le successeur officiel d'un prélat. Mgr Ignace Kung, en prison depuis vingt-quatre ans, qu'il ne semble nul-lement être question de rendre

Le principal officiant, Mgr Yang Gaojian, évêque de Changde dans le Hunan, est un personnage moins sujet à controverse puisque, élu et sacré en 1958 — c'est-à-dire après la rupture avec Rome, — il a pris la succession dans son diocèse d'un évêque étranger. Mgr Herrero Garroto, expulsé de Chine six ans plus tôt. Dans une interview à l'agence C h'i ne nouvelle, Mgr Yang Gaojian a donné quelques informations tout à fait inédites sur les perspectives nouvelles de l'Eglise catholique en Chine, Il a notamment annoncé l'ouverture le l'Eglise catholique en Chine. Il a notamment annoncé l'ouverture prochaine d'un séminaire pour la formation des nouveaux prêtres, précisant que ce projet avait été préparé au début des années 60 mais interrompu par la révolution culturelle. Certains des jeunes gens qui participaient comme servants à la cérémonie de vendred is seraient ainsi candidats à la prêtrise. Mgr Yang a également laissé prévoir la reparution du périodique catholique chinois la Colombe de la foi, dont la publication est interrompue depuis une quinzaine d'années. De tels projets sont d'autant plus surprenants que rien de comparable n'a été annoncé, officiellement du moins, pour des confessions telles que l'islam et el bouddhisme, dont les représentants sont considérablement plus nombreux en Chine que les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. S'agit-il d'un gesie de nuise confessions de les catholiques. plus nombreux en Cnine que re-catholiques. S'agit-il d'un geste de pure complaisance envers l'Occident chrétien? Pas envers Rome en tout cas, car Mgr Yang Gaojian a soin de souligner que le sacre du nouvel évêque de le sacre du nouvel éveque Pekin est a une manifestation de l'indépendance de l'Eglise catho-lique chinoise », qui, rappelle-t-il. soutient le principe de la tripie autonomie administrative, apostolique et financière a L'autorité religieuse, ajoute Mgr Yang, est conférée par Dieu, et la voix du conferée par Dieu, et la voix du peuple est celle de Dieu, » C'est sur cette base que commencèrent à s'établir, dès le lendemain de la libération, les relations de l'Eglise catholique avec le régime communiste chinois. C'est également dans ce principe d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis de toute autorité extérieure—ainsi, faut-il le rappeter me ainsi, faut-il le rappeler, que dans le contexte de la guerre froide qui sévissait à la fin des années 50 — que la rupture avec le Vatican a trouvé son origine.

ALAIN JACOB.

# la place de Mai ».

Au sommaire du numéro du 23 décembre :

- L'adoption des enfants du tiers-monde.
- Les maisons de la culture vingt ans
- Jean-Louis Servan-Schreiber, la presse à l'américaine.
- Les ridicules de la propagande.
- Antiope et Compagnie.
- Les jeux électroniques renforcent la solitude.
- Une interview de Giulio Carlo Argan : la décadence

LES PROGRAMMES COMMENTÉS

Une nuit agitée, nouvelle de Pierre Gripari. L'arbre de vie, de Tudor Banus.

- Charles Tillon : ma mutinerie de 1919.
- Paul-la-mémoire, gargottier.
- Cinq millions de pauvres en Grande-Bretagne.

de la télévision et de la radio

EN VENTE AVEC LE NUMERO DATÉ DIMANCHE-LUNDI : 3 F

la sait. Le Japon **est crief**i ises propres mutations are

seull des années . Japon est confronté à dis

or equites tout an long de

A Japon est commune

ferens de ceux qu'il a rei

seile 31 20175 duquel B de

man attorale dans or page a

e يا الأمانية عن الأمانية عن الأمانية عن الأمانية عن الأمانية الأ

el more de cent ans, est pass

po e qui a operé anjourse

per PHILIPPE PONS

the replacement que se partir de mars de mande développé.

emalation technologique » de pacer en tête de la pacer en tête de la pacer en abordant la nouvelle décende

Astronomic Mais ce qui set inte

Mant par rapport au parsage

es que le Japon est moins minute à un défi seme de

er temps es bateaux miles da

mineiore Perry braquant liens

per qu'il n'est face à let-saleme

ie Japon n'a plus de madia

latinar due symbolis

Illa décissé avec le mi

2 T \_ 8 T \_ ,

# JAPON

# L'adaptation à la crise

E Japon dolt se servir de son avance technologique pour gagner la conflance des pays riches en matières oremières et conduire avec succès une rtie de ressources naturelles », remement de M. Ohira. Formé en no-

du parti conservateur, atais avec une maio monter la crise née des rivalités entre granda clans du parti libéral démocrate pour mettre en œuvre une politique de

petrole. La troisieme puissance écono-le du monde dépend à 80 % du Prochepays. C'est en fonction de ses besoins pétrollers que le Japon muitiplie les étrangères vient-il de confirmer que Tokyo nait sa décision d'Investir des somchimique nippo-iranien, sans prendre en qué par les Américains pour leur politique « ambiguă » dans l'affaire des otages et pour leur «hâle inconvenante» à acheter du pétrole sur le marché libre, les Japonais font plus que lamale preuve

long terme, en ce qui concerne ses appro-visionnements en énergie et en propremières, que Tokyo a consolidé le régime de M. Hue Guofeng en s'engageant à ouvrir des crédits très importants à la Chine à l'occasion du voyage de M. Ohira à Pékin au début du mois.

à s'adapter à la crise en définissant de nouvelles priorités, pariois en risque de mécontenter les alliés occidentaux de Tokyo. L'industrie nippone fait aussi un effort de reconversion, et donne à cet égard l'exemple de l'imagination aux autres pays industrialisés. Cette mutation économique va de pair avec un début de transformation des mentalités. La lutte contre la poliution, un aménagement du territoire en foncti des besoins réels de l'homme, la rentabilité de l'entreprise et les relations dans le trarall, tels sont quelques-uns des prob débattus dans un pays dont l'apparent immobilisme politique ne dolt pes cacher la ritalité et la capacité d'innover.

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE

A Japon est confronté à des « défis » radicalement différents de ceux qu'il a relevés. ou esquivés, tout au long de ce siècle, au cours duquel il lutta pour l'égalité avec l'Occident. Le changement, dira-t-on, est une vertu nationale dans ce pays qui, en moins de cent ans, est passé de la féodalité à l'industrialisation et qui a opéré aujourd'hui.

par PHILIPPE PONS

plus rapidement que ses parte-naires du monde développé, une « révolution technologique » pour se placer en tête de la plupart en abordant la nouvelle décennie.

giques, culturels que sa croissance a engendrés.

Pendant des années, les Japonais ont lutté, d'abord sous la férule des dirigeants de Meiji qui mettalent au service de l'industrialisation des structures de dépendance héritées d'une autre époque, ensuite dans un effort de reconstruction nationale. La cohésion sociale a été maintenue malgré les sacrifices endurés par beaucoup parce que la plupart constataient une amélioration quantitative dans leur vie quotidienne et avaient accès à des biens - télévisions en couleur, climatiseurs et voltures - qui rendent la vie matériellement, plus confortable.

dentaux qui croyalent découvrir sur l'archipel la réconciliation du travail et du capital, les Japonais commencent à regarder leur montre lorsque l'heure de quitter le travail approche et consi-dèrent que les loisirs sont un

Les luttes pour la protection de l'environnement ne sont plus seulement les «utopies» et les a élucubrations » des intellectuels mais font partie de la vie du quartier. Les Japonais attendent de meilleurs logements, s'oppo-

sent au passage de voies ferrées qui troublent leur sommeil — la construction de la ligne du Shinkansen (train superexpress), qui déjà dessert le sud de l'archipel vail, crée les solitudes.

Les personnes à gées en sont les premières victimes : la piété filiale dans cette société imprégnée de confucianisme ? Une valeur qui, dans bien des cas, ne trouve plus guère à s'exprimer avec l'exiguité des logements elle est remplacée par l'hédonisme de la jeune génération qui cherche le «bonheur» — et ne trouve pas plus qu'ailleurs, — qui ignore la parcimonie de ses parents comme une dévotion au travail. Des constatations qui. au demeurant, ne sont pes seule-ment le fait de « gauchistes » mais figurent en bonne place dans le dernier livre de Hermann Khan et Thomas Pepper: The Japanese Challenge.

La machine productive nippone se transforme à grande vitesse, s'oriente vers les industries à forte valeur ajoutée — électronique, informatique, robotique, - la société est parcourue en profondeur par des courants nouveaux, et pourtant il est un domaine qui ne semble vraiment pas évoluer : c'est celui de la politique. Les aspirations de certains, les revendications des autres « passent » mal au niveau de la vie parlementaire.

décus, contre toute attente ; c'est de justesse, et apparemment sans enthousiasme, que les Japonais ont reconduit à la Chambre basse une majorité libérale démo-crate. Celle-ci n'a jamais vraiment été remise en cause depuis trois décennies, bien qu'elle se soit régulièrement effritée au cours des dix dernières années.

Légèrement entamé lors des consultations électorales de 1976, le monopole du pouvoir dont disposent les conservateurs est certes maintenn, mais il ne paraît pas aussi assuré que par le passé. Le premier ministre Ohira n'a pas trouvé le remède miracle pour redonner à son parti la force d'autrefois : depuis 1967, le parti libéral démocrate a perdu la majorité des suffrages, sinon celle des sièges à la Diète. Et pourtant, il peut affirmer que les Japonais ont accordé aux conservateurs un nouveau mandat confirmant le verdict des élections municipales d'avril 1976, à la suite desquelles la gauche a perdu l'administration des grandes métropoles nippones.

Les électeurs japonais font-ils preuve d'un conservatisme foncier et invétére ? Sans doute pas Lors de l'ouverture de la campagne électorale, M. Ohira déclarait que le Japon était à « un tournant de sa vie politique », mais on cherche valuement devant quel choix les programmes politiques des différents partis mettalent les électeurs. Leur affligeante banalité ne les a guère aldes à trouver une réponse. En fait, les conservateurs sont loin d'être les seuls responsables de l'immobilisme politique du Ja-

# SOCIALES L'entreprise nippone: un modèle contesté

N Occident, l'entreprise japonaise fascine De retour d'un voyage d'études à Tokyo, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs et spécialistes du management la cite volontiers en exemple. On lui prête d'autant plus de vertus qu'on en donne une image homogène et figée.

JEAN-MARIE DOUBLET (\*)

Or ce qui frappe dans l'économie japonaise c'est la diversité. A côté d'un secteur extrêmement dynamique tourné vers l'exportation, où les capacités de production sont utilisées à 80 %, il existe un Japon peu productif qui réunit un secteur agricole particulièrement protégé, un secteur des services qui reste vétuste et un secteur de la distribution qui demeure archaique. On chercherait en vain ici un quelconque modèle de gestion japonais.

C'est avant tout dans les grandes firmes qu'apparaît la spécificité de l'organisation du travail japonais. Certes, le principe de l'emploi à vie est normalement applicable à tous les salaries permanents, mais il n'a pas la même valeur pour les ouvriers d'une petite entreprise menacée par la récession et pour les employés d'un groupe comme Matsushita Il en va ainsi pour les autres principes, la rémuné-ration à l'ancienneté, la carrière en fonction de l'âge, l'adhésion éventuelle à un syndicat maison, la prise de décision collective... Plus la taille de la firme diminue et plus les traits distinctifs de l'organisation japonaise s'estompent.

Contrairement à une opinion répandue, la grande firme japonaise n'a pas toujours connu le type d'organisation qui prévaut aujourd'hui et qui serait hérité — disent certains — de la période féodale. En réalité, c'est après la première guerre mondiale que les groupes industriels cherchèrent à stabiliser une main-d'œuvre jusque-là très mobile et peu contrôlable en abandonnant le système de paie au jour le jour, et en proposant aux jeunes, tout juste sortis de l'école, de véritables plans de carrière. En 1945, ce sont les syndicats nouvellement reconstitués qui. pour assurer un emploi stable à leurs adhérents, demandent et obtiennent la généralisation de

l'emploi à vie. La grande entreprise japonaise adopte des techniques de gestion moderne en évitant celles qui, comme le taylorisme, pourraient bouleverser les relations humaines. Elle développe des méthodes de marketing extrêmement poussées lui permettant d'éviter une gestion lourde des

stocks. Elle favorise la diffusion d'innovations et d'informations en associant techniciens et salariés. Elle pratique une gestion de trésorerie extrêmement souple, n'hésitant pas à s'endetter considérablement. .

L'organisation de la firme japonaise a montré son efficacité. Est-elle appeiée à se perpétuer à l'avenir ? Le ralentissement de la croissance économique, l'ouverture de l'entreprise au monde extérieur ne vont-ils pas le remettre en cause? Un grand débat s'est engagé depuis quelque temps à ce sujet. Des colloques ont été organisés, des articles ont été écrits, notamment dans ia revue specialisée Soshiki ku gaku (l'organisation scientifique). Des livres ont été publiés montrant une fols de plus combien les Japonais sont soucieux de réfléchir sur la transformation de leur société.

La grande majorité des auteurs estiment que l'organisation de la firme japonaise a jusqu'ici été dépendante d'une expansion forte sans 'oquelle elle n'aurait pu fonctionner. En période de ralentissement, l'emploi à vie. l'avande décision collective deviennen autant de contraintes pour une firme moins soucieuse des relations humaines que des gains de productivité, moins de consensus que de contrôle de tous les rouages de l'entreprise Les groupes de travail risquent de favoriser le manque d'initiative et l'irresponsabilité individuelle. Après tout, comme le soulignait un des meilleurs connaisseurs du monde industriel japonais, Ronald Dore, le type d'organisa-tion qui prévaut chez Hitachi n'est pas du tout inconnu en

Il existe même dans la fonction publique, où l'emploi à vie est garanti, et où l'ancienneté détermine le montant des rémunérations. On retrouve dans la fonction publique française d'autres prétendues caractéristiques jalaires écrites, la prolifération des cadres intermédiaires, le poids de la hiérarchie, autant de facteurs qui paralysent toute innovation et renforcent une bureaucratisation que les dirigeants d'entreprise à Tokyo comme à Osaka

sont nombreux à dénoncer. En dépit de ses défauts cerde la firme ne doit pas être mo-di lée. Un changement dans le supposerait une transformation de la société japonaise et une occidentalisation encore plus marquée. Or celle-ci n'est pas souhaitable. Bien plus, après avoir subi pendant plus de trois décennies une influence étran-gère, le Japon doit maintenant renforcer son originalité dans tous les domaines et notamment dans celui des relations de tra-

# Diss confortable. Personal control of an incomplete and an income of an incomplete and control of an i

**TOYOTA EXPORTATEUR** JAPONAIS.

Toyota pour la majorité d'entre vous est d'abord une marque de véhicules qui sillonnent les routes du monde entier.

palmarès éloquent. En effet, Toyota est le 3<sup>e</sup> constructeur automobile mondial et le 1er l'année précédente. importateur en France.

Toyota avec un chiffre d'affaires de 127.688 milliers de dollars se place au 20e Monde. En 1978 la production japonais dans le Monde. Mais Toyota c'est aussi un de 2.929.157 véhicules a permis à Toyota de progresser de 7,65% par rapport à

Sachez seulement que

lorsque vous possédez un véhicule Toyota, vous bénéficiez de toute la rang des entreprises dans le technologie du 1er exportateur

# L'entreprise nippone : un modèle contesté

(Suite de la page 7.)

Le Japon est e un pays, un race, une ile, une langue s et l'entreprise nippone doit être son reflet. Ce point de vue est très minoritaire. Il est néanmoins partagé par certains milieux influents dans le patronat. Ceuxpeler que le lien de très longue durée qui unit l'employé à sa firme et la prise de décision collective garantissent la stabilità

A l'opposé, des enseignants, des sociologues et des hauts fonctionnaires, préoccupés des bouleversements que devra subir, selon eux, la société japonaise à l'avenir, pensent que l'organisation de le firme doit être radicalement changée. A terme, la logique de l'internationalisation gommera les spécificités de la firme japonaise. Elle adoptera une gestion moderne, rationnelle, proche de celle qui existe aux Etats-Unis, où les mots emploi. salaires, productivité, mobilité sociale, responsabilité individuelle... ont un sens. Les adeptes de cette thèse font remarquer que l'homogénétté de la société japonaise n'a pas que des effets positifs. Elle peut favoriser le conformisme et l'imitation plutôt que l'initiative et la création dans le domaine scientifique.

Cette opinion apparaît d'autant plus originale que les diri-geants d'entreprise américains ne cachent pas aujourd'hui leur întérêt pour le système de management japonais, qui, dans cette période de crise, est considéré comme une tradition dont on a tout à apprendre. Les établisse ments de formation japonais organisent maintenant avec gestion à Chicago et à Los Angeles, où, pendant quelques heures, des cadres supérieurs viennent apprendre les bienfaits du ringi, la prise de décision collective, et du groupe informei. Nui doute que la prochaine étape soit l'Europe.

Les partisans des opinions ex-trêmes ont peu de chance d'être écoutés. Le plus grand nombre

l'organisation de la firme doivent évoluer. Seul demeurera probablement inchangé dans les années qui viennent le système de l'emploi à vie, qui correspond an désir de sécurité que l'on retrouve dans tous les pays occi-dentaux. Durant la période de récession 1973-1975, les entreprises japonaises ont hésité un temps à débaucher. Elles ont préféré bloquer un temps l'emhanche et transférer des ouvriers vers des filiales. Une enquête menée auprès de trente et une grandes firmes et de soixantequatorse firmes de taille moyenne a montré qu'aucune société importante n'a licencié d'employé permanent. Bien plus, on note une évolution remarquable en ce qui concerne la main-d'œuvre féminine, qui représente un tiers de la main-d'œuvre totale. Longtemps considérées comme des employées temporaires, les femmes sont maintenant encouragées à devenir des employées

permanentes. Certaines entre-

prises ont même accordé à leurs

salariées à temps partiel un sta-

tut spécial leur garantissant un

emploi à vie. Elles occupent

néanmoins le plus souvent des

nostes subalternes.

des dirigeants japonais pensent

que certaines caractéristiques de

Le système de la rémunération à l'ancienneté apparaît beaucoup plus fragile. Dans les économies modernes industrielles, le travail effectué et la promotion sont en principe déterminés par la capacité de chacun, et le salaire dépend de ce travail. Il n'en va pas de même au Japon, où le travail, la promotion et la rémunération sont conditionnés par l'ancienneté. Certes, il existe beaucoup d'aménagements à ce principe, mais les spécialistes s'accordent à dire qu'aucune entreprise japonaise n'a adopté à ce jour les normes occidentales. On fait valoir, a juste raison, que le système japonais assure une homogénéisation et une plus grande égalité. Mais il alourdit considérablement les dépenses de fonctionnement, alors que l'on constate un vieillissement très net de la population active. Ce qui était acceptable dans une période d'expansion devient plus difficilement supportable lorsque la croissance économique ralentit.

De grandes firmes ont déià mis au point des solutions pour employer de la meilleure manière possible leur personnel âgé. Nissan Motor tente des expériences pour aménager la pro-

#### Compétence et ancienneté

Des entreprises cherchent à combiner les critères de compé-tence et d'ancienneté. L'importance accordée à chaque critère varie d'une firme à l'autre. Dans plusieurs firmes, la promotion est accordée selon la compétence, et les salaires selon l'ancienneté. Cette politique s'inspire d'une employés ne travaillent pas pour gagner davantage d'argent, mais pour favoriser le bon fonctionnement de la communauté de personnes que représente la firme. Cette solution assure une rationalisation de l'organisation elle ne permet pas d'alléger les dépenses de fonctionnement. En cutre, de nombreux jeunes s'estiment à juste raison plus qualifiés, plus cultivés et mieux informés que leurs anciens. Connaissant les modes de rémunération étrangers, ils acceptent de plus en plus mal le système en vigueur. D'autres critères sont délà entrés en vigueur, beaucom plus vagues et arbitraires comme l'esprit d'entreprise par exemple.

A terme, les critères d'ancienneté perdront probablement de l'importance. Cette innovation n'ira pas sans conséquences. L'individu a toujours été minimisé dans l'entreprise japonaise au profit du groupe. A partir du moment où les salariés seront notés et rémunérés en fonction de leurs mérites, on risque de voir apparaître des tensions nuisibles à l'esprit et au consensus.

En période de faible croissance, chacun tente de s'abriter le plus possible sous l'autorité commune pour éviter de prendre des responsabilités. Comme le système de prise de décision collective, le ringi peut constituer un obstacle à l'internationalisation des firmes japonaises. Il apparaît difficilement compré-hensible à des employés occiductivité de ses employés les plus anciens. Sony a créé une filiale qui n'emploie que des personnes de plus de cinquante ans. Hitachi leur donne des tâches spéciales, et Fujitsu a bloqué la hausse des rémunérations à l'âge. Mitsui offre des retraites

dentaux. Par contre, les entreprises étrangères implantées au Japon utilisent leur propre méthode de gestion. Elles attirent notamment des femmes en leur procurant des responsabilités plus importantes que dans les sociétés japonaises. Elles offrent ainsi un bien mauvais exemple

La société japonaise bouge, el cels n'est pas sans effets sur l'organisation de la firme. Les syndicats restent des syndicats maison et autonomes. Il y en a environ soixante-cinq mille. Mais, depuis quelques années, ils ont coordonné leurs actions lors des grandes offensives du printemps pour réclamer des augmentations de salaires. L'in-dustrialisation n'apparaît plus comme un tabou. Arrivée à un point de saturation, elle est remise en cause par les mouvements de consommateurs et d'écologistes. Une population vieillissante refusera d'être sacriflée et demandera à l'Etat davantage de bien-être. L'image de marque de la grande firme est même quelque peu dépréciée à un moment où on dénonce la pratique des « pots-de-vin ». Les présidents des sociétés commerciales out du s'expliquer sur les profits jugés excessifs et les évasions fiscales.

L'attachement du Japonais à son entreprise, au travail en commun, aux groupes, ne chan-gera pas brutalement. L'organisation de la firme nippone continuera progressivement à répondre à des principes qui lui sont propres et qui assurent une mogénéité, une égalité et une stabilité sociales. Il n'en reste pas moins vrai que ces principes ne peuvent plus être appliqués intégralement et que l'occidentalisation poursuit son chemin.

JEAN-MARIE DOUBLET.

# Une diplomatie

'IMAGE que le Japon donne aux autres fait couvent penser à un ieu de décalcomanie. On décolle avec une pattemouille des personnages empruntés pour les faire apparaître dans un autre ordre sur une feuille de papier. Le Japon ainsi considéré répète des nantasmes d'Occident. Il offre au choix une collection de figurines complices, femmes-poupées, samouraïs, ouvriers fiers de l'être, excedents commerciaux et robotique Installée. Comme chacun de nos Orients utopiques (depuis la Perse

THIERRY DE BEAUCÉ (\*)

de Montesquieu lusqu'à la Chine de Mao), en transferts et sublimations, il propose un lieu propice à

H faut trouver sans cesse d'autres décalcomanies, d'autres systèmes d'explication. Le Japon hésite à se laisser percevoir, comme ce personnage d'Alejo Carpentier dans le Passage des eaux : « On dirait qu'à l'intérieur de mon corps s'agite une autre personne, qui s'identilie pourtant avec moi, qui n'arrive pas à s'adapter à sa propre image : elle et moi nous nous superposons de facon maicommode, tels ces mauvais tirages lithographiques dans lesquels [homme | aune et l'homme rouge n'arrivent pas à coincider. » Ce jeu complexe d'esquives, de stratégies et de labyrinthes, qui tient lieu de carapace au Japon et dans lequel nous nous laissons entraîner, cache souvent la réalité plus simple d'une nation géographi-

En matière internationale, le Japon maintient une image sans éclat qui camoufle une remise en cause plus fondamentale. Les Japonais appellent cela la « lactique du canard », qui tient sur l'eau sa ligne calme de flottaison, pendant qu'en dessous il pagaye furieuse-ment. On garde intacte l'idée d'un Japon sans ambitions politiques, allié sans imagination des Etats-Unis, alors que, en réalité, il oscille délà entre des voice diverses, parfois aventureuses. Le Japon traditionnellement maladroit à l'extérieur, neutre ou simple « marchand

de transistors » s'essaye dans des directions plus imaginatives. On d'un retournement dans ce pays qui a toujours connu, après de longues périodes d'Immobilité, des phases de sursaute terribles et surprenante Il seralt imprudent de ne pas en tenir comple, de ne pas regarder sous l'eau tranquille le mouvement plus violent de la nage.

\_

fondée sur

Researcher a bu lauce in SUSTESS LITS C'UT SYTTOGRAM SA substantia 1920 - 1920 - 1960 5 278 HILLIAN

professore to a capacité partieure de l'Europe de professore de professore de l'Europe de

pasurante do nom pontagos en consensados L'escontrel reste fen consensados en con

giller soft visitient naturals.

En 1913, la première crise de par

orie a ere un grand werk de partir

post sa dependance. Poura

melène economique a fou

h 3 so se renover et gellege

grismos una népassité de lab

demonter exactement in co

si maticion manétaire d

force and..... e de ce cui dest

Are reconstrict apparation which

da 25 1 5 6 Clait Censão Par

Au chad détroller s'est

hause Comet ie handless

mosse au jen et le mandles mosse dur exportations. Le la 161 representes des orangement veux pour les marchés existe mandles formes

maniers in en direction de de

rise au-se a d'ume notion which

challent progressivement following the same of the challent progressivement following the same of the challenge of the challe

m érapa, pus complétée par les

marches marcallonator of contribe

card est electeur de Santa en carda est electeur de Santa en carda en carda

Police Casenomie 1905-4 Salana a da peu à ma profit p las de trizommation describition. la teltas sont operate

importations pétrollères De

Ageers he is reconversion but Hele du cotentie! japonale del

en même temps qu'une en

Ses industries de pointe del

ment coart table de la com

mite A labler, & in politi

TE 1 12 4

prod ce sa capacité em

pale te fue stance et d'ad

gistare tout à fait de son à

ge reconnaît nume part une

tute en avant industrielle, is die

de l'Europe la marche du marche anche

dig propuncialis (spoussiss)

Le rapprochement avec la Chine ce besoin d'orientations nouveiles tandis que, en parallèle, le Japon discrète afin de préserver l'équilibre judicieux de ses relations avec l'U.R.S.S., pour des raisons qui sont à la fois stratégiques et économiques. Il est aussi bien et simultanément j'allié privilégié des Etats-Unis, le partenaire essentiel du monde occidental que le pays qui contribuers, en premier lieu, à l'industrialisation finalement concur rente de la Chine et de l'U.R.S.S.

Le Japon cherche à redéfinir ses relations avec l'Europe, à ne plus formuler en priorité la quereile înà trouver des solutions plus imaginatives en matière de coopération technologique, d'investisse ments croisés. De même, avec le monde arabe, il agit à la fois en pays consommateur d'énergle, dépendant presque exclusivement des fournitures petrolières du Moyen-Orient et en partenaire original qui n'appartient pas tout à fait à l'Occi-

Les Jaconals se souviennent alors de ce qu'ils appellent le « langage de 1906 », celui du premier peuple qui ait réussi à vaincre une puissance occidentale et à démentir ainsi la fatalité coloniale. Le conformisme d'une politique pro-eméricaine n'exclut pas dans la pratique des attitudes souples sinon des volteface. Ainsi, vis-à-vis du problème palestinien, le Japon se trouve-t-il d'un coup à l'avant-garde des positions pro-arabes.

Dans les relations passionnelles qu'il entretient avec les pays de l'ASEAN, on ne sait plus s'il faut parier d'une connivence régionale, d'une sphère implicite de coprospérité, ou d'un dialogue privilégié avec

(\*) Auteur de l'Ils absolus, essai sur le Japon, aux éditions Olivier Orban.

III INDOSUEZ

Banque de l'Indochine et de Suez

Siège Social : 96, boulevard Hausimann 75008 Paris — Tél. : 266 20 20 Siège Cantzal : 44, rue de Courcelles 75008 Paris — Tél. : 766 52 12 Télex: INSU X 650409 F

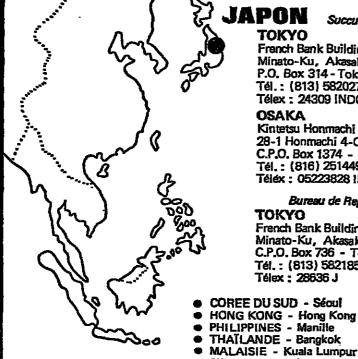

JAPON Succursales **TOKYO** 

> French Bank Building Minato-Ku, Akasaka 1, Chome 1-2 P.O. Box 314 - Tokyo Central 100-91 Tél.: (813) 5820271 à 5820279 Télex: 24309 INDOCAB J

**OSAKA** Kintetsu Honmachi Building 28-1 Honmachi 4-Chome, Higashi-Ku C.P.O. Box 1374 - Osaka

Tél.: (816) 2514491 Télex: 05223828 INDOCA J Bureau de Représentation TOKYO

French Bank Building Minato-Ku, Akasaka 1, Chome 1-2 C.P.O. Box 736 - Tokyo Central Tél.: (813) 5821851 Télex: 28636 J

COREE DU SUD - Sécui HONG KONG - Hong Kong
 PHILIPPINES - Manille THATLANDE - Bangkok

 SINGAPOUR - Singapour
 INDONESIE - Jakarta RESEAU ASIATIQUE

SUCCURSALES ET BUREAUX DE REPRESENTATION

AUSTRALIE BAHREIN

BRESIL POLYNESIE FRANCAISE GIBRALTAR GRANDE-BRETAGNE

-INDONESIE JAPON

MALAIŞIE Kuala Lumpur + 1 bureau NOUVELLE-CALEDONIE PAKISTAN PHILIPPINES SINGAPOUR

COREE DU SUD

SRI ĻAŅKA THAILANDE UNION DES EMIRATS ARABES UNIS Dubai, Sherjah ETATS-UNIS

VENEZUELA WALLIS ET FUTUNA YEMEN

# **ROUSSEL-UCLAF**

35, B' des Invalides, 75323 PARIS CEDEX 07

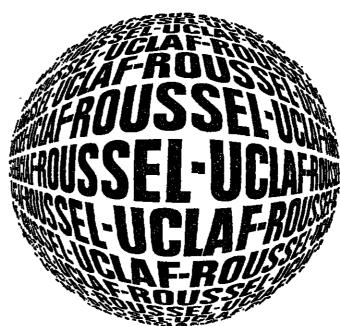

Spécialités Pharmaceutiques:

NIPPON ROUSSEL K.K.

Distribution et promotion de spécialités pharmaceutiques:

ROUSSEL MEDICA K. K.

Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Agricoles:

NIPPON UCLAF K.K.

Kinsan Bldg. 5, 4-chome, Muromachi. Nihonbashi, Chua-ku, TOKYO

Tél: 241-7731

Télex: J 24504 UCLAFNIP

NIPPON ROUSSEL

 $F^{-\frac{1}{2}}$ 

Da la denergie supplé Le Japon est aujourd'hui 1 peys industriel qui puisse Le Jacon a longt

rinege d'un copiste habile houstrie toute d'imitation nourrissait de br**evets** <sup>Progress</sup>ivement, la r**éalité se** orme, le Japon attache une tance de plus en plus <sup>inue</sup> d'accorder la prio

Cette capacité prouvés d'inté technologique offre & Far mellieure des préparati on est devenu une pu ivation plutôt qu'une; industrielle. Dans la perspec ive de l'an 2000, il représente une ociété à haut niveau technol ficace et compétitive orce ne reside pas tant dens apacité d'invention que dans le fapidité de réponse à l'Innovi Les autres se canto industries trop installé futurologies trop lentes. que l'Angleterre était pour le d ieme siècle, l'-usine di pour les produits ier, du charbon, du textile, i dapon le devient un siècle pitu pour les produits sophis l'électronique, de la robotic

la biogénérique industricile Les Européens viennent volontier au Japon une Image astes de paix sociale. A tente le fameux consensus, l'ame national qui efface les ositions sinon tout à fait la fuite classes, devient peu à peu à d'une survivance téodale un de modernité. La Jape Merite de l'utopie scientifique, d'ora saint-simonisme post ustriel. Il semble vivre à la fot un stade primaire du capitalis maintient les structures sociale fleures de la féodalité, en même juba da,li penelicia q,nus racjup

d'avant-garde, avec ce : que de vie ou d'intégration économies sociale

# fondée sur les nouveaux besoins du pays

la tiers-monde. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a pu lancer avec succès, lors d'un symposium inter-national organisé à Tokyo par le journal Asahi, l'idée d'une trilatérale privilégiée entre la capacité politique de l'Europe, la pulssance énergéti-que et financière du monde arabe et la technologie japonaise.

diplomatie

3 3 3 3

The state of the s

The test of the same

ंग भग 4 DM 25

TOTAL BELGIBER

En attendant que des choix soient faits, la placidité d'apparence cache un intense remue-ménage d'intentions. Le Japon ne peut plus se satisfaire tout à fait de son image rassurante de nain politique et d'aillé fidèle. L'essentiel reste en deçà l'assurance d'une nation qui refuse d'établir des liens durables et ne 69 reconnaît nulle part une alliance qui lui solt vralment naturelle. La fuite en avant industrielle, la diversification des amitiés (ce que le premier ministre Fukuda a appelé la politique omnidimensionnelle) est blen la version contemporalne et économiquement sophistiquée de la voionté d'isolement des Shoguns.

En matière économique, l'image subit le même renversement. Le Japon avait l'habitude de se préeenter comme une nation industrielle courageuse mais structurellement faible et dépendante. La réussite japonalse représentait un miracle quotidien dù au courage exceptionnel d'un peuple et à un heureux concours de circonstances. Zbigniew Brzezinski, qui est devenu depuis le principal conseiller du président Carter en matière internationale, dècrivalt le « fragile blossom » (la fragile floraison) de l'économie nip-

C.E.E. sur les conditions de vie d'- une population logée dans des ciaplers -. Quelle peut être la signi-fication d'une évaluation trop comparative dans une société qui pri-vilégie différemment la notion d'espace familial et semble lui préférer l'abondance des gadgets élec-

On oublie simplement de prendre en compte d'autres problèmes, le tration urbaine, la fragilité des sys-tèmes de retraite, les menaces per-manentes qui pèsent sur les

de l'industrie qui servent maloré machine économique. On parle d'automatisation industrialle (certains secteurs sont robotisés à 80 %), sans trop réfléchir aux conséquences de cette désembauche or de la croissance abusive du ter-

La secret du succès japonals ne réside plus tant dans le consensus social, somme toute assez aléatoire, que dans l'adaptabilité de la struc-ture industrielle et dans la mobilité

Un pays neaf

#### Le choc pétrolier

En 1979, la première crise du pétrole a levé un grand vent de panique. La Japon subisseit de plein fouet sa dépendance. Pourtant le preuve de sa capacité exceptionnelle de résistance et d'adaptation. Il a su se rénover et retirer une un temps une nécessité de faiblesse. Ainsi l'économie japonaise vient-elle démontrer exactement le contraire de ce qu'elle était censée repré-

Au choc pétrolier s'est ajouté l'état latent de guerre commerciale avec les Etats-Unis et l'Europe, puls sa traduction monétaire dans la hausse du yen et le handicap ainsl Imposé aux exportations. Le Japon a dû rechercher des créneaux nouveaux pour les marchés extérieurs, en même temps qu'une relative reconversion en direction du marché intérieur.

Ses industries de pointe ont progressé. Leur valeur d'innovation les place au-delà d'une notion almple-ment quantitative de la compétitivité. Autourd'hui la reconversion industrielle du potentiel japonale est une réalité. A l'acier, à la pétrochimie, aux chantiers navais, tous secteurs grande consommateurs d'énergle, se substituent progressivement l'industrie automobile, l'appareillage électrique, l'électronique, plus économes en énergie, plus compétitifs sur les d'intégrer une marge plus large de profits. L'économie tout entière s'adapte peu à peu à un profit plus

La consommation d'énergie per capita est inférieur de 50 % aux chiffres européens. De 1970 à 1973, une augmentation de 1 % du pro-duit national brut correspondait à une progression de 1,45 % des importations pétrollères. De 1973 à 1977, elle ne nécessite plus que 0.6 % d'énergle supplémentaire. Le Japon est aujourd'hui le seul pays industriel qui puisse manifester

un relatif optimisms. Le deuxième choc pétroller, à la suite des événements au Moyen-Orient, atteint une économie vaccinée. Le prix du pétrole peut bien augmenter. Tant qu'il s'agira d'un problème de prix, on achètera sur les marchés libres de Rotterdam ce qui hésitera à se vendre eur les marchés officiels. On variera les politiques d'approvisionnements en développant les contrats d'Etat à Etat. On apprendra à tenir compte des sursauts révolutionnaires et des attitudes imprévisibles de peuples en pleine modification. A cet égard, la politique menée visà-vis de l'iran paraît exemplaire, puisque les Japonais, maigré leur prudence tatilionne, continuent de financer le grand projet conflé au groupe Mitsul d'une raffinerle et d'un

Le seul risque véritable — si l'on néglige le risque du prix — est celui tout politique d'une cessation pure et simple des fournitures énergétiques. Mais une telle situation dépasserait le problème particulier du Japon et affecterait la totalité du monde industriel et occidental. Rien ne sert de s'y préparer autremen rapports possibles avec les pays fournisseurs et en constituent des stocks de cent jours qui devraient

complexe pétrochimique.

ents, le gouverne ment peut e'offrir aujourd'hul le luxe de rassurer l'opinion en prêchant dynamisme de l'économie n'est plus tant un problème de reconversion - déjà accomplie - qu'un problème de confiance. La demande intérieure s'accroît. Le taux de croissance s'établit au niveau convenable de 5 %. Il n'y a donc aucune raison de désespérer, maigré le déficit de la balance des palements et la diminution quantitative des exportations (due à la situation antérieure de valuation du yen).

#### «L'usine du monde»

Le Japon a longtemps offert l'image d'un copiste habile. Son industrie - toute d'imitation - se nourrissait de brevets étrangers. Progressivement, la réalité se transforme, le Japon attache une importance de plus en plus grande à la recherche scientifique. Mais li continue d'accorder la priorité à la recherche des applications, laissant aux autres le prix de la recherche pure et de la créativité scienti-

Cette capacité prouvée d'intégration technologique offre à l'avenir la mellieure des préparations. Le Japon est devenu une puissance d'innovation plutôt qu'une pulssance industrielle. Dans la perspective de l'an 2000, il représente une société à haut niveau technologique efficace et compétitive dont la torce ne réside pas tant dans la capacité d'invention que dans sa rapidité de réponse à l'innovation. Les autres se cantonneront dans leurs industries trop installées et leurs futurologies trop lentes. Ce que l'Angleterre était pour le dixneuvième siècle, l'« usine du monde » pour les produits dérivés du fer, du charbon, du textile, le Japon le devient un siècle plus tard pour les produits sophistiqués de l'électronique, de la robotique et de la biogénétique industrielle.

Les Européens viennent volontiers chercher au Japon une image contrastée de paix sociale. A leurs yeux, le fameux consensus, l'una oppositions sinon tout à fait la lutte des clesses, devient peu à peu au lieu d'une survivance téodale un exemple de modernité. La Japon hérite de l'utopie scientifique, d'une sorte, de saint-simonisme post-industriel. Il semble vivre à la tols qui maintient les structures sociales antérieures de la féodalité, en même temps qu'il bénéficle d'una tachno logie d'avant-garde, avec ce que cela implique en matière de niveau da vie ou d'intégration économique et sociale.

La surinformation (les plus grands journaux du monde, la multiplicité des chaînes de télévision, l'extension de la vidéo, la formidable densité urbaine) inspire un totalitarisme subtil. Tandis que, parallèlement, la force du systè mercial commande des besoins semblables et sait combiner sans déperditions les disciplines du dirigisme avec l'efficacité de la compétition. Le consensus socia) n'est plus alors un concept romantique de fidélité au clan ou de sentiment national, mais une sorte de sous-produit de l'organisation économique et de la société informatisée. Cela justifie qu'on l'apprécie

Les tenelons existent pourtant. même si elles nous apparaissent avec moins d'évidence parce que leurs formes sont différentes. Les





Reproduction interdite de tous arti-cles, sauj accord avec l'administration

Une société s'est transformée, capable d'influencer les autres par sa force économique, sinon déjà par son modèle culturel. En per spective, nous sommes confrontés n'est pas le nôtre, à une conception du progrès qui n'est pas la nôtre. Edifié sur l'incertitude d'un monde extérieur qui n'était pas le sien et que, malgré lui, il s'évertuait à emprunter, le Japon est, mieux qu'un autre peuple, apte à la mo-dernité, aux nécessités indécises de Pour sa part, la France doit

Alors que nous sommes encombrés de partis pris et de rigidités, ients à la détente et embarrassés d'un sens ancien de notre suprématie, le Japon, après qu'on l'eut si histoire ancienne, se sent un pays neuf parce qu'il est disponible et qu'il en a maintenant les moyens. Depuis l'origine, l'Occident a mené pour la même idée du progrès une longue guerre de tranchées. Le Japon, sur sa berge, est resté un chasseur à l'affût.

la société post-industrielle.

On assiste pour la première fois à la naissance d'une véritable di-

piomatie culturelle japonaise. Les Japonais ne veulent plus être mercant dont la civilisation seral trop mince ou trop enfouie, en tout cas sans réponses aux questions du monde moderne. Les partis politiques, l'opinion publique, la presse, attachent beaucoup d'importance à cette nouvelle volonté de

tenir compte d'une telle évolution. Elle représente une sorte de symbols culturel, de Grèce originelle ce qui dénature d'allieurs son image d'hul, la désaffection à l'égard du modèle la ravale à un rôle de moindre importance. Les griffes de la mode es substituent à la culture, en attendant peut-être, dans cet échange trop commercial, que la mode à son tour ne se japonise Peu à peu, les produits cuiturels français, les films, les vedettes, les grande nome de la littérature perdent de leur prestige. Dans l'appro-che de sa modernité, à défaut de se tourner vers notre passé, le Japon s'oriente vers son avenir.

#### BANQUE EUROPÉENNE DE TOKYO

Fondée en 1968

4-8, rue Sainte-Anne, 75001 PARIS

Financement à moyen et long terme en Euro-Devises. Participation aux Syndicats de Garantie et de Placement d'Euro-Obligations.

|                     | 1978  | 1977             | 1976   |
|---------------------|-------|------------------|--------|
|                     | (67)  | ·—<br>millions 1 | US \$) |
| Capital et Réserves | 31.0  | 25.8             | 23.1   |
| Crédits Accordés    | 560.0 | 530.0            | 470.0  |
| Total du Bilan      | 669.0 | 698.0            | 593.0  |
| Bénéfice Net        | 3.6   | 2.8              | 2.2    |

Banques participantes:

The Bank of Tokyo, Ltd. The Industrial Bank of Japan, Ltd. Bank of Tokyo Holding S.A. The Long-Term Credit Bank of Japan, Ltd. The Nippon Credit Bank, Ltd. The Kyowa Bank, Ltd. The Taiyo-Kobe Bank, Ltd. The Saitama Bank, Ltd. The Hokkaido Takushoku Bank, Ltd.

# Le JAL Executive Service. Le meilleur moyen de réussir au Japon.

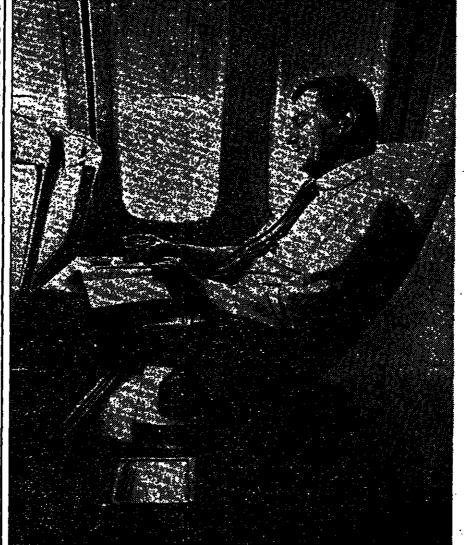

Quand vous allez au Japon pour affaires, pensez au JAL Executive Service. Avant de partir, il vous aidera

à préparer votre voyage : par l'intermédiaire de France-Japon Service, du Guide "Affaires au Japon" et en vous fournissant des cartes de visite bilingues. A bord de nos 747, vous bénéficierez de la Cabine Tachibana qui vous est réservée en priorité. 7

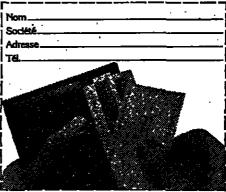

Enfin, à l'entresol de l'hôtel Impérial se trouve le Bureau Hommes d'Affaires JAL: à votre disposition, télex, photocopieur et machines à écrire. De plus, l'Executive Hotel Service peut vous réserver une chambre dans 23 des meilleurs hôtels du Japon et de l'Extrême Orient. Vous bénéficiez de tarifs préférentiels, d'enregistrement plus rapide et vous pouvez conserver votre chambre jusqu'à 18 heures. Si vous êtes intéressé par tous ces services, appelez la Japan Air Lines

Champs-Elysées, 75008 Paris. Le meilleur du Japon.

(225.55.01) ou renvoyez le bon à

Japan Air Lines 75 avenue des



JAPAN AIR LINES

seur de M. Ohira, M. Fukuda.

Une lutte qui dure depuis 1972

lorsque les deux hommes se dis-

putèrent la succession de M. Sato.

M. Fukuda étant l'héritler de

ce courant dominant qui long-

temps contrôla la P.L.D. et re-

monte à M. Shigeru Yoshida, qui

fut presoue continuellement au

pouvoir de 1946 à 1954. Les ca-

binets qui suivirent, ceux de

MM Kishi, Ikeda et Sato, se

situaient dans cette lignée. L'ac-

marqua une rupture dans la

L'alliance Ohira-Tanaka consti-

tue une force importante du

parti conservateur, mais n'est pas

suffisante pour contrôler entiè-rement celui-ci. M. Tanaka a

conservé la haute main sur sa

faction, bien qu'il ne soit plus membre du P.L.D. depuis son

procès. C'est vraisemblablement à lui que M. Ohira doit sa no-

mination en 1978 et son maintien

M. Ohira sera sans doute le

dernier des grands patrons du PLD, à accéder au pouvoir. Le

parti s'est ossifié et a perdu sa

flexibilité. L'opposition qui s'est

manifestée contre M. Ohira en-

tamme en outre considérable-

ment la marge de manœuvre de

celui-ci. D'une manière assez

alternative pour le camp conser-

vateur aujourd'hui est d'envisa-

ger la création d'un gouverne-

ment de coalition. Ses adversaires

continuant à penser, à l'exception

de M. Miki, que la domination

de la vie politique par le P.L.D.

Dans l'ombre du premier mi-

nistre, qui, en juillet prochain,

aura à affronter des élections sé-

natoriales qui promettent d'être

difficiles, se profilent des suc-

cesseurs éventuels qui sont des

hommes nouveaux, c'est-à-dire ne dirigeant pas l'une des

grandes factions du parti -

M. Miyasawa ou M. Komoto, par

exemple, tous deux anciens mi-

nistres. Le grand problème qui

se pose au camp conservateur,

alors que semble approcher une

période de gouvernement de coa-

lition, est de savoir se renouveler,

PHILIPPE PONS.

à l'image du Japon lui-même.

Le Monde

Service des Abonnements

5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX es C.C.F. Paris 4207-23

ABONNEMENTS

155 F 278 F 385 F 500 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 60 P 480 F 700 P 520 F

ETRANGER (par messageries)

PAYS-BAS 183 F 325 F 468 F 610 F

.IL — SUISSE - TUNISIE 236 F 426 F 612 F 800 F

Par voie aérienne Tarif sur demande

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse dell-nitifs ou provisoires (de ux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Changements d'adresse

BELGIOUE-LUXEMBOURG

6 mais 9 mais 12 mais

doit être maintenue.

clairvoyante, il pense que la seule

aujourd'hui à la tête du gouver

continuité de ce pouvoir.

ession au pouvoir de M. Tanaka

# Immobilisme politique et mutations sociales

(Suite de la page 7.)

Face au parti libéral démocrate, dont la corruption s'étale chaque jour un peu plus à la une » des journaux, mais qui a à son crédit une gestion réaliste, il n'y a qu'une opposition désunie dont les formations qui la composent ont longtemps été plus préoccupées de se battre entre elles que d'attaquer les conservateurs. Les résultats des duit la marge de manœuvre des libéraux-démocrates tout en les maintenant au pouvoir, expriment surtout un certain embarras, voire l'indifférence de l'électorat. Cette consultation populaire a enregistré l'un des taux d'abstention les plus élevés depuis la guerre, notamment parmi les jeunes. En fait l'électorat a boude en même temps les trois grands partis (PLD, socialiste et bouddhiste) tout en se détournant aussi des petites formations apparues ces dernières années autour des transfuges du camp conservateur ou du parti socialiste. Ces élections sont en fait caractéristiques de la phase de transition que traverse la vie Les oscillations pendulaires que

l'on note d'une élection à une autre sans que dans l'intervalle se soient produits des événements qui expliquent ces évolutions ne résultent pas de mouvements de fond de l'électorat, porteurs à terme d'une « avalanche » qui pourrait emporter le parti domi-

C'est la fin d'une période où la scène politique était dominée par un bipartisme de fait, avec une polarisation sur le parti conservateur et le P.S. sans que, pour autant, le principe d'alternance soit respecté : l'opposition n'a jamais été au pouvoir au Japon (à l'exception d'un bref gouvernement de coalition auquel participaient les socialistes). L'usure du pouvoir des conservateurs et la désaffection de l'opinion publique pour une gauche longtemps enlisée dans son dogmatisme ont ouvert la voie à l'apparition de partis à la fois hostiles au P.L.D. et antimar-

#### Pas d'alternative

Le grignotement des volx par un centre de plus en plus hétérogene a entamé le système du parti dominant. Il a surtout affaibli la principale formation d'opposition, le P.S. Cependant le centrisme ne constitue pas dans l'opinion publique une alterna-tive véritable : il attire un électorat flottant de plus en plus ter. D'une élection à l'autre, celui-ci demeure papillonnant. Une instabilité qui hypothèque la crédibilité du courant centriste. Il reste que celui-ci paraît destiné à jouer dans les années 1980 un rôle d'appoint important pour le camp conservateur.

Le P.L.D. traverse, en effet, une phase difficile comme en témolgne les problèmes qu'a rencontrés M. Ohira pour se maintenir au pouvoir et former un second cabinet à la suite des élections d'octobre : ses adversaires lui reprochant de ne pas avoir permis au P.L.D. d'atteindre les objectifs en sièges qu'il s'était fixés. Jamais en fait le PLD. n'a connu une crise si profonde.

sans gouvernement.

Pendant que s'éternisaient les palabres et éclats des conservateurs, le caractère de foire d'em-poigne qu'a pris la lutte pour le poste de chef du gouvernement a an moins plusieurs raisons. La première tient à la structure même du parti libéral démocrate. Si son maintien au pouvoir pendant trente ans est l'un des plus étonnants exemples de stabilité politique dans un pays où fonctionne un régime parlementaire, on ne doit pas moins constater que le P.L.D. est loin d'être une formation monoli-

Lorsqu'en 1955 les différents courants conservateurs se fondent en un seul parti, moins qu'un programme de gouvernement ils ont surtout un but : empêcher les socialistes d'accéder au pouvoir. Né d'un faisceau d'intérêts divers convergeant sur l'ennemi commun, le P.L.D. est en fait un amalgame de pouvoirs personnels qui rapidement, dès 1957, se sont structurés en factions >. c'est-à-dire des clientèles regroupées autour d'un chef. Le factionnalisme est traditionnel au Japon; de la structure féodale, il s'est transmis au jeu parlementaire. Le clivage se fait sur des réseaux d'intérêts qui évoluent selon la conjoncture mais débouchent rarement sur des options politiques. Coque vide où s'agitent les intérêts, le PLD. offre en falt un cadre à l'affrontement aux négociations, une arène à l'abri des regards où tout se trame : les factions drainent les fonds, les redistribuent, négocient entre elles les portefeuilles et les postes-clès du oarti et surtout choisissent le président du PLD, qui deviendra après un vote à la Diète chef du

#### La lutte

pour le pouvoir

Depuis 1978, l'élection du président du P.L.D. se fait par le vote de l'ensemble des membres de ce parti : le jeu des factions est dilué mais n'en demeure pas moins. La lutte pour le pouvoir entre les conservateurs est donc un fait « normal » de la vie politique nippone qu'autorise la faiblesse de l'opposition réduite à critiquer ces pratiques sans changer quoi que ce soit aux luttes intestines, au demeurant communes à toutes les formations politiques

Ce qui était nouveau, cette fols, c'est que les intrigues se déroulaient en plein jour. Phénomène peu courant au Japon, où l'on préfère le formalisme du consensus à l'étalement des antagonismes. Cette évolution est due avant tout à l'apreté des luttes qui ont fait voler en éclats la façade de bienséance généralement de mise.

Ceci pour deux raisons D'abord, pour la première fois il n'y a pas au sein du P.L.D. de personnage qui puisse jouer le rôle de conciliateur. Les deux derniers « patriarches ». MM Hori et Shiina, qui, certes. étalent aussi impliqués dans le jeu des factions, mais avaient un ascendant suffisant pour faire émerger des compromis, sont morts récemment. Ce fut notamment l'octogénaire Shiina qui sion de M. Tanaka et la forma-tion du cabinet Miki.

La seconde raison de la division des conservateurs est que, derrière la scène, se déroule une lutte acharnée entre deux courants : c'est la guerre « Kaku-Fuku » (Kakuei est le prénom de M. Tanaka), qui oppose l'ancien premier ministre compromis dans l'affaire Lockheed et le prédècesLA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

# La prise de conscience d'une nécessité

E Japon est l'un des pays qui ont lutté contre la pollution avec le plus de vigueur et d'efficacité au cours de la décennie qui se termine. Il est vrai que, dans ce do-maine, les Japonals reviennen; de loin. An cours des deux dé-

par RÉMY PRUD'HOMME (\*)

cennies précédentes, tout s'était combiné pour une dégradation rapide de l'environnement : le rythme élevé de la croissance économique, le rôle joué dans cette croissance par les indus-tries polluantes, la concentration des hommes et des activités sur une petite partie d'un petit territoire, l'in lifférence d'un grand nombre d'industriels à l'égard de la pollution. Le résultat fut que, à la fin des années

60. le Japon était devenu l'un des pays les plus pollués du globe. Il serait tout à fait inexact et injuste de croire que les cho sont restées en l'état. La gravité de la situation a engendré une prise de conscience qui s'est traduite par une forte pression poli-

Un problème assez technique comme la fixation des normes relatives aux oxydes d'azote y passionne l'opinion publique : il fait l'objet d'innombrables articles de presse, d'émissions de télévision, de débats suivis au Parlement. Les associations de défense sont au Japon plus fortes, plus nombreuses, plus com-batives qu'en France. On peut d'ailleurs se demander si, dans certains cas, l'environnement n'est pas un prétexte, un champ de bataille choisi, inconsciemment sans doute mais advoltement sûrement, par ceux qui veulent lutter contre le pouvoir en place.

Toujours est-il que ce pouvoir a réagi rapidement et fortement. En quelques années (1967-1971), une politique de lutte contre la pollution a été élaborée. On la décrira sommairement en disant qu'elle est réglementaire, sévère et efficace.

La lutte contre la pollution au Japon s'appuie principalement sur des normes de rejet, c'est-à-dire sur des interdictions de polluer au-delà de certains niveaux. Des normes sont définles à l'échelon national Mais elles peuvent être, et sont souvent, rendues plus strictes au niveau local. Un grand nombre de municipalités ont notamment passé, au terme de longues négociations à la japonaise, des contrats avec les principales usines polluantes de la circonscription, qui pré-

voient des réductions de pollu-

#### L'exemple de l'automobile

Le cas des automobiles mérite une mention particulière. En 1972, le Japon a prescrit pour les automobiles de 1976 les normes édictées aux Etats-Unis en 1970. Dans les deux pays, les industriels ont protesté, affir-mant qu'il était impossible techniquement et trop coûteux financièrement de respecter ces normes. Le gouvernement amé-ricain a cédé. Mais le gouvernement japonais — qui n'était pourtant pas suspect d'inimitié à l'égard des constructeurs d'automobiles — a seulement repoussé l'échéance de deux ans, pariant sur les possibilités de la technique japonaise. Il a gagné son parl. Les groupes industriels japonals, qui avalent, tout en protestant, mis leurs équipes de recherche au travall, ont tous trouvé des technologies adéquates, au prix d'un surcoût qui reste modeste. Les automobiles japonaises sont maintenant les plus propres du monde.

Cette politique a été efficace. Dans un grand nombre de domaines et dans un grand nombre d'endroits, la poliution a reculé au Japon. C'est notamment le cas pour l'air. Le nombre de jours pendant lesquels on peut voir de Tokyo le mont Fuji, et qui est soigneusement enregistré, augmente d'année en année. L'air de Tokyo est moins tion plus importantes que ce qu'exige la loi.

Cette politique est sévère. Les normes de rejet sont généralement plus strictes au Japon qu'ailleurs. L'usage de certains produits toxiques, qui a seule-ment été réglementé en Europe ou aux Etats-Unis, a été purement et simplement interdit au Japon. Cette sévérité était sans doute rendue nécessaire par la concentration spatiale: pour avoir le même niveau de pollution qu'en France, un pays comme le Japon doit impose des normes de rejet plus strictes.

polluê que l'air de Paris. Ces résultats sont d'autant plus intèressants qu'ils correspondent à une période pendant laquelle l'activité économique - et donc les causes de pollution — a augmenté considérablement au Japon

Bien entendu, cette course entre l'accroissement de la pollution lié au développement économique n'a pas été gagnée dans tous les domaines. Elle ne l'a pas été en ce qui concerne le bruit, ni en ce qui concerne les oxydes d'azote, et l'issue n'est pas claire en ce qui concerne plusieurs des polluants de l'eau. Il faut aussi ajouter qu'an

cours des deux ou trois dernières années, l'effort de lutte contre la pollution au Japon semble stagner. Tous les sondages montrent que l'environnement reste au premier plan des préoccupations des habitants. Mais les industriels trouvent dans la conjoncture des raisons supplémentaires de se plaindre du poids que cette lutte fait peser sur leurs coûts. Certains ont vu dans le tout récent changement de ministère des indices d'un recul de l'environnement dans les priorités du gouvernement.

\* Professeur à l'Institu d'urba-nisme de Paris, u niversité de Paris-XII, auteur de Politiques de l'environnement au Japon, Paris, O.C.D.E., 1977.









- 9 Une gamme complète de matériel agricole pour la plaisance et le professionnel.
- Une ligne de moteurs Diesel industriels.
- Des modèles d'engins de travaux publics.



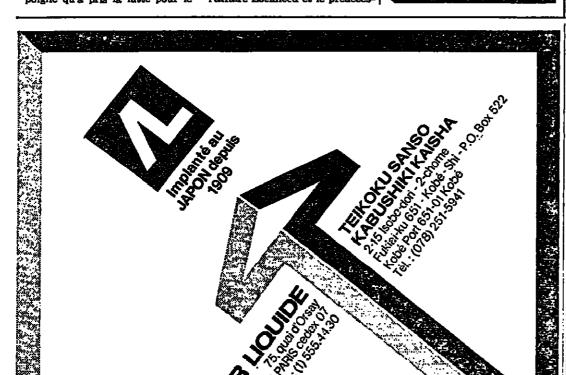

ES Japonals seralent des ES Japonais seratent and ren en moit l'auteur, triange ren en moit l'auteur, britannis des CEE. La formule ne faiente proramasser en termes brutada dans

Aménag**emen** 

par AUGUSTIN BERQUE

themes ben impantes dans the

puerature que l'Occident come

ere ad Japon. Le second de ear

themes en particuler le manque ? despace, au fil des romans, des

manais et des reportages de

eni par devenir pour nous attribut necessaire de la passi-nite sussi bien, quand acomparlons de a jardins japones A ron entendra bonsos autant este Trad partirs.

Que le Japon se trouverte de fina rout d'espace, les Occidentes con not d'alleurs pas etc les mants les à le penser. Avant 1945, les trais-res du Lebensraum n'avantes. pas manque de faire des éculis cans l'empire du Soleti-Lemen part in tout sutre contents of free part in tout sutre plan. The portant tourours to theme of less many of the part in the free plan. III. Fan d'amenagement - de territore (promuigue en 1864 pobe dent les auteurs preconiceus les rante marations du sud-duces du Parchipel surpeuple, vent la nud-est où l'on trouve engle minimement de la place 1875

Le mime plan estime con les lises, spécialement colle de Toire sont près d'attendes de in es au-de à de quoi elles in ATTEL PILE VISILES TOURS ment same parier de leur come anni A un autre nivers de core, c'est 3 près de 25 mille de logaments nouvestra que sont per is periode 1976-1996, too tant pour abriter les 10 million aphén de menages supplémentaires qui proprié

Peu de départs à

On sun par exemple des la Japon sest coupé durant plus de cert series du monde existent.
L'appuration d'une publication tique se sur possible que la société japonaise. Comment de la constité japonaise. de maremare son champ d'a Tité su seul territoire is Pearson niveau techniq et economique lui auraient perms i cendre ce champ d'activité ande a ces mers. Des l'époqu de Maromachi (fin qualità mi-leitieme siècle) dire au meme moment dire Europe - les constitu Estionion ques et les techni de navigation des Japane Auraent suffi : et ce n'est phine pas l'espeni d'aventure qui famait Offau: car à la même époque les pirales Japonais écumilent la mer de Chine. Maigre cela gent vers la fermeture et non vers les sandes decouvertes que bestella l'equilibre de la société; ce qui ne l'empècha d'attleurs muliement de poursuivre son développement. (\*) Géographe, directeur d'études, à l'Ecole des hautes études an scleuces sociales,

Une resson pour les res

L'utilisation efficace des resso tessources nouvelles sont aujour has planted de Tokyo représents de 1960 de ressources dans ce domesti d'activités financières internationales La participation croissante de la P emprunts financiers mondiaux and the de son rôle dans ce type d'actes nancements Eurocrédit accordes en 196 de 23.5 miliards de dollars US et à p de dollars pour la période de las marché, l'Agen a classé la Bancas de la place mondiale pour l'année 1978 et le Une des faisons qui a préside se tience centenaire de la bandise del japonaise spécialisée dans les éch cement international. La Banque de la veste réseau mondial, est ége eléments importants du réseau s de l'economie mondiale conf

Active sur les cinq continents.

#### Aménagement du territoire

# Les Japonais vivent-ils à l'étroit?

ES Japonais seralent des a soiffards de travail logés dans des clapters », si l'on en croit l'auteur, britannique, d'un récent rapport de la C.E.R. La formule ne faisait que ramasser en termes brutaux deux thèmes bien implantés dans la littérature que l'Occident consacre au Japon. Le second de ces thèmes, en particulier le manque d'espace, au fil des romans, des manuels et des reportages, a

nécessité

de l'automobile

----

par AUGUSTIN BERQUE (\*)

fini par devenir pour nous un attribut nécessaire de la japo-nité; aussi bien, quand nous parions de « jardins japonais ». l'on entendra bonsa: autant que vrais jardins.

Que le Japon se trouverait à court d'espace, les Occidentaux n'ont d'ailleurs pas été les seuls à le penser. Avant 1945, les thèories du Lebensraum n'avaient pas manqué de faire des émules dans l'empire du Soleil-Levant. Dans un tout autre contexte, et sur un tout autre plan, c'est pourtant toujours le thème du manque d'espace qui empreint le III. Plan d'aménagement du territoire (promulgué en 1977), dont les auteurs préconisent des migrations du sud-ouest de l'archipel, surpeuplé, vers le nord-est où l'on trouve encore relativement de la place.

Le même plan estime que les grandes agglomérations japonaises, spécialement celle de Tokyo sont près d'atteindre des limites au-delà de quoi elles ne seront plus viables techniquement, sans parler de leur coût social. A un autre niveau encore, c'est à près de 25 millions de logements nouveaux que sont évalués les besoins de la nation pour la période 1976-1990, non tant pour abriter les 10 millions de ménages supplémentaires qui la grossiront d'ici là que pour reloger les mal-logés actuels ou

On sait par exemple que le

Japon s'est coupé durant plus de

deux siècles du monde extérieur.

L'application d'une pareille poli-

tique ne fut possible que parce

que la société japonaise, dans .on

ensemble, s'est bien accommodée

de restreindre son champ d'acti-

vité au seul territoire national.

Pourtant, son niveau technique

et économique lui auraient per-

mis d'étendre ce champ d'activité

au-delà des mers. Dès l'époque

de Muromachi (fin quatorzième-

mi-seizième siècle) -- c'est-à-

dire au même moment qu'en

Europe, - les connaissances

astronomiques et les techniques

de navigation des Japonais y

pas l'esprit d'aventure qui faisait

défaut car à la même époque les

pirates japonais écumaient la

mer de Chine, Malgre cela, c'est

vers la fermeture et non vers les

grandes découvertes que bascula

l'équilibre de la société; ce qui

ne l'empêcha d'ailleurs nullement

de poursuivre son développement.

auraient suffi : et ce n'est même

Tout cela laisse penser que les Japonais vivent effectivement à l'étroit. Et comment pourrait-il en être autrement, dans un archipel où les montagnes ne laissent à l'homme que 110 000 kilomètres carrés habitables, sur lesquels sont atteintes les densités nettes les plus élevées du monde : plus de 1 000 habitants au kilomètre carré, soit pres de trois fois plus qu'en Allemagne fédérale, ou sept fois plus qu'en France? D'autant que les besoins d'espace des Japonais sont à la mesure d'une économie industrielle : en 1976 , par exemple, la consommation d'énergie par kilomètre carré habitable était de 3391 TEP au Japon, contre 2113 en R.F.A. et 580 en

Une chose est donc certaine. c'est que, au Japon, chaque pouce de terrain utilisé l'est avec une intensité hors de pair. Devant cette réalité si éloignée des leurs, les Occidentanx parlent de autres rabbit huiches (clapiers). Or c'est là que le problème se pose; car dans cet espace restreint, les Japonais vivent avec moins de problèmes sociaux que les Occidentaux chez eux : ils n'en sont pas plus malheureux que d'autres et s'en portent même mieux, pulsque leur espérance de vie est la plus longue du genre humain (devant les

On ne saurait mieux rappeler que l'espace n'a pas la même valeur seion les sociétés. D'où la proposition: les Japonais ont besoin de moins d'espace que nons : laquelle, bien sûr, n'explique rien. Or l'explication existe, mais diffuse, à des niveaux et des échelles si variés qu'on ne l'intègre jamais en un tout cohérent. Ce tout pourrait s'appeler : une dynamique intériorisante. On pourrait sans grande difficulté en dresser une petite phénoménologie, en rétrécissant progressivement l'angle de vue du macrosocial (le territoire national) au microsocial (l'indi-

C'est ainsi qu'à la veille de

d'une économie pré-industrielle,

sur un territoire où la densité

nette atteignalt déjà près de 400.

soit largement plus que dans ce pays surindustrialisé qu'est la

R.F.A. de 1979. Tronvait-on pour

autant, an Japon, cette pression

démographique qui, vers la même

énoque, allait faire dégorger à

l'Europe des dizaines de millions

Aux portes mêmes de l'empire,

Hokkaido etait vide : moins d'un

habitant au km2, bien que les

Japonais y eussent pris pied

depuis six siècles, et que la résis-

tance des Alnous fût matée depuis le quinzième siècle. Mal-

gre tous les encouragements con-

sentis par l'Etat, à peine deux

millions d'immigrants s'v instal-

leront, de Meiji à la dernière guerre, alors que la population

nationale a entre-temps plus que

doublé. Même échec relatif des

mesures prises en faveur de l'émi-

gration outre-mer : de 1866 à nos

jours, l'émigration japonaise équi-

d'émigrants?

Peu de départs à l'étranger

vaut à trois années de l'émigration anglaise vers le début du

Certes, la répugnance des Japonais à quitter le sol national est proverbiale. Ont-ils au moins exploité cet espace national dans toute la mesure du possible? C'est ce que veut l'image courante : plusieurs récoltes échelonnées dans l'année, rizières en terrasses escaladant les montagnes, etc. En fait, l'agriculture japonaise reste très loin d'avoir

L'agriculture du rendement

Pour expliquer cette anomalie, on a souvent juge, en Occident, que l'agriculture japonaise tra-ditionnelle ne possèdait pas les techniques qui lui auraient per-mis d'exploiter plus efficacement la montagne. En fait, ce n'est pas le cas : il existait au Japon toute une panoplie de pratiques (brû-lis, pâturage libre, etc.) qui au-raient pu donner lieu à l'exploitation extensive des montagnes; mais ce potentiel n'a pas réalisé ses virtualités.

Ce qui a empêché cette réalisation peut être cerné de diverses manières. Besoins en bois pour les villes, par exemple, qui, depuis des siècles, ont conduit à des réglementations très strictes pour protéger les forêts. Au reste, de tels besoins n'ont pas existé qu'an Japon, même si la civilisation japonaise a tonjours accorde une place essentielle au hois. Bien plus déterminante fut, au cours des siècles, la préemi-nence de la riziculture, fonde-

ment de la richesse nationale. L'impôt étant perçu sur le riz, les couches dirigeantes ont toujours pesé sur la paysannerie pour que celle-ci consacrât le plus de temps possible aux rizières, et le moins possible aux autres cultures — ces autres cultures qui auraient permis de mieux exploiter la montagne. Toutefois, c'est de manière plus globale que s'est exercée la véritable détermination de la riziutilisé tous les terrains disponibles : on chiffre aujourd'hui à 2.5 millions d'hectares les réserves de terres défrichables dans des conditions techniques et économiques acceptables. Ce chiffre peut paraître invraisemblable quand on le compare aux sur-faces effectivement cultivées en 1979 dans l'archipel : moins de 5.5 millions d'hectares. En somme cette société ultra-dense ne cultive que les deux tiers de son territoire potentiel !

L'économiste Tamaki Akira, voici trois ans, publiait un essai, Fûdo no ketzatgaku (« Economie culturelle »), où il se propossit de déposser le modèle occidental » en montrant que l'expli-cation des réalités japonaises nécessite un appareil conceptuel que l'économie politique occidental n'offre pas. L'une des thèses de l'ouvrage est que les campagnes japonaises, avec la longue histoire des aménagements hydrauliques, des terrassements et des bonifications de leurs rizières représentent une formidable accumulation de capital social. A mesure que ce capital se constitualt, le potentiel productif des terres amenagées distançait toujours davantage ceiui des terres incultes, de telle sorte que les défrichements finirent par devenir pratiquement impossibles; car il aurait fallu. pour qu'ils fussent rentables, y investir d'un seul coup l'équivalent du capital accumulé pendant des siècles dans les terres amé-

Par un chemin tout différent que parvient l'agronome l'inuma Jirô dans Nihon nôgyô no sai-hakken (« Redécouvrir l'agriculture japonaise»). L'histoire des techniques agricoles du Japon montre que, constamment, da-vantage d'efforts ont été consacrés à augmenter le rendement de la terre qu'à conquerir de

#### Architecture et symbolisme

Il y a des facteurs topologiques (ma, en. oku, etc.) sur lesqueis on écrit beaucoup en ce moment Meiji trente-quatre millions de Japonais vivaient, dans le cadre au Japon. De cette littérature fort disparate se dégage néanmoins un thème dominant: l'économie de moyens, à quoi concourent toute une série de mécanismes imbriquant étroitement la perception et l'organisation matérielle de l'espace. Ainsi la faculté de compartimenter (au lieu d'articuler), qui renvoie au concept de ma («inter-valle»). Ce mécanisme permet à des ensembles éventuellement très éloignés de communiquer entre eux, abstraction faite de ce qui les sépare. Le meilleur mple en est la technique du shakkei (« emprunt de paysage ») par laquelle on donne à un jardin le fond que constitue par exemple une montagne, en cachant d'une simple haie tout l'espace intermédiaire (campa-

gne, ville ou autoroute). Le sens du ma, ou faculté d'abstraire les articulations intermédiaires, se reconnaît dans le dépouillement anquel a pu atteindre l'architecture domestique traditionnelle. L'un et l'autre, du reste, ne vont pas sans une formalisation extrême. Celleci procède d'une longue histoire l'histoire, entre autres, des normes incroyablement strictes et détaillées que l'Etat féodal fit peser sur la vie privée des Japonais, du vêtement à l'habitation

A elle seule, toutefois, cette formalisation ne peut expliquer toute l'économie de moyens qui caractérise la culture japonaise. Elle permet de comprendre l'efficacité du symbolisme japonais, ce symbolisme qui, de trois pierres et d'un filet d'eau, exhalera l'emprise de la nature tout entière: mais il faut tout de même autre chose pour qu'une maison trop petite (pour un Occidental) ne le soit pas (pour un Japonais).

#### Domaine de l'individu

#### et espace domestique

tenir compte du rapport entre espace domestique et espace urbain, entre privé et public. Un anthropologue, Kabayama Kôi-chi, a souligné (dans un article de Chûô Kôron, 1975, 3) le rôle qu'y tient le en, terme médiateur participant de l'Un et de l'Autre. Ce peut être la véranda (enganoa) où l'on n'est ni dedans ni dehors, ou bien le genkan, cette entrée à niveau de rue où l'on reste chaussé; mais c'est aussi la rue ellemême, qui au Japon est investie par la vie domestique à un degré inconnu en Occident : on s'y promène, par exemple, le soir en yukata, le vêtement d'après le bain. Les équipements collectifs (tels que les bains publics) et les petits magasins de voisinage (y compris les restaurants, qui livrent gratuite-ment à domicile) complètent l'espace privé à un point tel que comparer l'équipement des foyers européens et japonais en perd

Dans Fûdo («Climats culturels », 1935), le philosophe Watsuli Tetsurô remarquait délà qui en Europe est la chambre s coucher, domaine de l'individu est au Japon uchi, l'espaci domestique. Qui ne verrait l'ana-logie avec la structure de la iangue japonaise on les pro-nons — et spécialement le « je » — n'existent pas ? Le même terme uch: pourra dési-gner aussi bien le locuteur que

# P.U.K. JAPON

- Commercialise les produits du groupe



et met à votre disposition son expérience de société commerciale française

pour vous conseiller ou vous représenter.

Mitsul Building 43F Shinjuku-Ku Tokyo-16O-Japon Tél. (O3) 344,4343 Télex, J.2324895Pukjap

Yuman Building 5F 3-5 Minami Honmachi Higashl-Ku Osaka-Japon Tél. (O6) 252.5566 Télex, J.5225248Pukosa

Paris 23, rue Balzac B.P.787.O8 75360 Paris Cedex 08 Tél. 766.52.00 Télex. 290.503Pechine Paris

#### LE SILENCE NE PAIE PAS

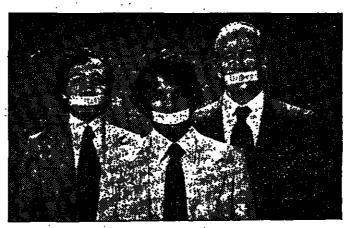

La publicité fait la loi au Japon. Les Japonais sont exigeants en termes de qualité surtout quand ils sont grands consommateurs de produits étrangers. Mais cette qualité ne peut voir le jour que par la publicité.

Marché où la concurrence est très élevée et la publicité intensive. Vous avez des produits de qualité! Cette avantage ne peut exploitée par un coûteux silence. Laissez parler le Nihon Keizai Shimbun à votre place car c'est le meilleur journal économique et financier japonais à large diffusion parce qu'il touche les grands milieux économiques, financiers, toutes les grosses entreprises jusqu'au consommateur, sans compter les divers mileux japonais

#### Réseau intégral d'informations économiques et financières :

#### The Nihon Keizai Shimbun, Inc.

1-9-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100, JAPON TG: (03) 270-0251 Adresse telégraphique: NIHONKEIZAI TOKYO Télex: NIKKEI J22308, J24798

Agent représentant Publicités S.A., 26 Avenue Victor Hugo 75116 Paris tél: 33 (1) 500.66.08

Pour obtenir un exemplaire de ce journal, inscrivez vos nom, adresse et profession sur ce coupon et envoyez-le au service de marketing.

PROFESSION .



noteriei ogritile still



BANK OF TOKYO





Parlez donc'

#### JAPONAIS!

Cours de collicrophie - Debut des cours fevrier - Instruction in

**COURS DE JAPONAIS DE TENRI** 

ENSEKINEMENT PRIVE 9. RUE VICTOR CONSIDÉRANT - PARIS-14

# 🗻 ASCENSEURS MITSUBISHI FRANCE S.A. 🝂 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

font partie du Groupe MITSUBISHI qui est mondialement connu, grâce à la compétence de ses services, la qualité et la fiabilité de ses matériels et l'esthétique de ses produits.

Depuis très longtemps nous contribuons à l'amélioration des conditions

Résoudre les petits soucis quotidiens est notre but, et c'est pourquoi les fabrications que nous installons et que nous entretenons (ascenseurs, escaliers mécaniques, nacelles de nettoyage automatique des façades, etc.) ne font parler d'eux que par la satisfaction des utilisateurs.

Mais nous pouvons faire encore plus :

- système de surveillance électronique,
- télécopieurs,
- source de courant ininterrompu à fréquence et voltage constant,
- climatisation d'immeubles,
- etc.

Ces réalisations n'ont aucun secret pour MITSUBISHL

Nos services peuvent, sur votre demande, vous apporter toutes les informations que vous jugerez utiles. Pour ce faire, nous vous rappelons

> MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION **ASCENSEURS MITSUBISH! FRANCE**

65, evenue de Colmer - TOUR ALBERT-I" 92507 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Tél.: 732-92-34 - Télex: MELCAMF 202267 F

# Un espace de convivialité: le bain

E bain japonals : les d'un « honorable » pour faire plus exotique, traduisant ement l'expression de la langue des femmes (o turo), et ceux qui n'en auront pas fait l'expérience compensaront leur désir inassouvi par quelques stéréctypes loustice à son sulet. Et pourtant, rien de plus simple et de moins embarrassant pour notre pudeur que d'aller dans un partout, dans tous les quartiers. C'est un lieu extrêmement popul'on se rend en fin de journée (les heures d'ouverture sont en général de 15 à 23 heures) pour se laver, certes, mais aussi se pagnie de ses voisins et amis.

Espace de vacance quoti-dienne, le bain public japonais est la manifestation privilégiée de la societilité des habitants de

Quelle est sa fonction ? Ou, soyons plus précis : comment e'y dessine (et à quelles fins ?) l'effacement apparent entre le public et le privé ?

De nos jours, et l'on ne dans les campagnes avec les onsen (sources thermales), les publics ne sont plus mixtes : un mur divise la salle en deux parties, sauf à l'une de

calssière, plus fasciné au demeurant par son petit poste de télévision portatif que préoccupé du déshabiliage et des ablutions des clients d'un côté et des clientes de l'autre. Du reste, les vieilles femmes peuvent fort bien venir dans la salle des hommes pour aider un aveugle par exemple ou récupérer un enfant qui pleure. Il est clair que cette séparation des sexes accompagne un partage des rôles plus qu'elle ne désigne un interdit. Elle date d'ailleurs du contact du Japon avec l'Occident.

Personne au bain n'est, à proprement parler, regardé. Et la nudité qui s'y étale reste neutre, absente, sans emphase ou exhibition. C'est bien effecrement ce qui frappe le plus un occidental : cette torme originale de l'intimité où chacun est simplement son corps devant les regards indifférents des

On se déshabille dans une première salle qui comprend à cet effet des placards, mirolrs, balances et autres commodités. On accède, par une large baie de portes coulissantes, dans la salle de bains proprement dite où l'on pénètre complètement petite cuvette de plastique ou de bois, son savon et une petite finira de vous sécher. On peut ee procurer tout cela eur place.

assez bas aur les murs latéraux, une rangée de robinels d'eau chaude et, parfois (f), d'eau froide, au débit très puissant, devant lesquels chacun s'installe sur un minuscule tabouret. 1] y a un large bassin d'eau brû-. lante dans lequel on se plonge, après s'être lavé et rincé ion-

Un rituel

Ce rituel, apparemment assez minutieux, est exécuté lentement et il n'exclut pas le bavardage avec les amis qui vous et harhotent. L'ambiance est très calme et propice à la 35tente de se défaire des embarras du lour. La tollette et le terminés, chacun se mabille. le corps encore légèrement humide. Les hommes, au bevements pour s'assouplir et terminent en achetant et en bouteille de lait ou de lus de fruit vitaminé. Les conversations s'éternisent devant les miroire où l'on se coiffe et s'adrnire longuement.

Pour qui veut comprendre un quotidienne du bain public semble etre une priorité. Ce sera sement les péripéties anodines de la vie de son quartier. On

de la quadruple fonction que remplit le bain public pour lequel les Japonais ont une véri-

Il y a tout d'abord la fonction

d'hygiène. Les Japonais sont toujours extrêmement propres et ils prennent un soin viollant de leur corps, bien davantage que de leur appartement qui, par contraste, semble vraiment très nėgligė à nos yeux. Cetta fonction se double d'un rôle thére-Jaconais, les deux sont étroitement liés : un corps sale est corps, c'est le purifier. Cette purification est aussi d'emblés spirituelle une interdépendance sorte qu'il faut correctement entretenir son corps pour permettre à l'esprit de s'élever, de même que l'élévation de l'esprit est requise pour avoir une

Et d'ailleurs, le déclin des bains publics, du fait de l'augmentation des prix de l'énergie et de la modernisation appartements, s'opère très lenment, ainsi que nous le rapportent les journaux qui, à chaque fermeture, rappellent les tances de la population.

JEAN-JACQUES ABADIE.



SAMURAÏ PORTFOLIO

Créé en 1970, premier parmi les fonds suisses en valeurs japonaises

#### **PORTFOLIO** SAMURAI

est traité aux Bourses de Genève, Bâle et Zurich depuis le 2 avril 1979

> Pour tout renseignement: Gertrust S.A., 22, rue de la Cité, CH-1211 Genève 11

# En Asie, c'est le yen

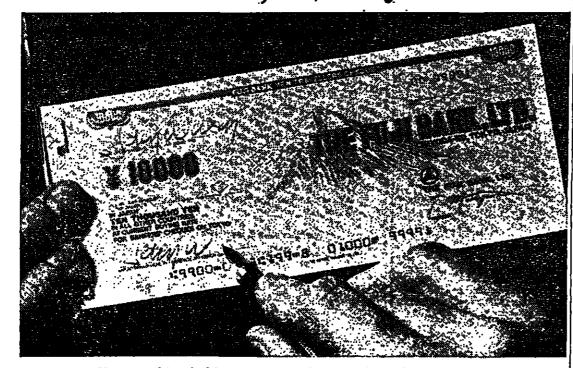

Si vous projetez de faire un voyage en Orient, vous devez penser à vous munir de chèques de voyage. De chèques de voyage en yens de la Fuil Bank.

Pourquoi le yen? Parce que, au Japon et dans toute l'Asie, le yen est de toutes les devises existantes la plus stable, la mieux acceptée, celle dont la circulation est la plus large. Des militers de personnes ont déjà pu apprécier les chèques de voyage en yens de la Fuji Bank. Ils sont sûrs et pratiques, car nous disposons

d'un vaste réseau de correspondants dans toute l'Asie et de plûs de deux cents agences au Japon, Alors, si vous pensez faire un voyage, pensez aux chèques de voyage. Aux chèques de voyage en yens de la Fuji Bank.

**△ FUJI BANK** 



Agences à l'étranger : New-York - Chicago - Los Angeles - Houston - Seattle - Toronto Mexico - Sao-Paulo - Londres - Düsseldorf - Paris - Beyrouth - Téhéran - Séoul - Singapour Djakarta - Hongkong - Sydney

# QU'EST-CE QUE SUMITOMO?

350 ans de services.

| Nom de la Société                             | C.A. annuel " | exercice se terminant<br>en mars 79) | Capital       |               |  |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                               | Yen (Million) | \$US(Million)                        | Yen (Million) | \$US (Million |  |
| Sumitomo Corporation                          | 5,849,150     | 27,946                               | 15,686        | 75            |  |
| Sumitomo Metal                                | 1,029,390     | 4,918                                | 112,025       | 535           |  |
| Sumitomo Metal Mining                         | 171,930       | 821                                  | 14,252        | 68            |  |
| Sumitomo Chemica)                             | 434,952       | 2,078                                | 73,326        | 350           |  |
| Sumitomo Electric Ind.                        | 310,983       | 1,486                                | 23.273        | 111           |  |
| Nippon Electric (NEC)                         | 815,440       | 2,940                                | 42,974        | 205           |  |
| Sumitomo Heavy Ind.                           | 191,944       | 917                                  | 21,399        | 102           |  |
| Surnitomo Cement                              | 120,747       | 577                                  | 10,472        | 50            |  |
| Sumitomo Bank**                               | 9,233,846     | 44,118                               | 89,100        | 425           |  |
| Sumitomo Trust & Banking**                    | 5,822,763     | 27,820                               | 37.500        | 179           |  |
| Sumitomo Marine & Fire Insurance*3            | 148,499       | 710                                  | 20,000        | 96            |  |
| Sumitomo Warehouse                            | 29,511        | 141                                  | 5,361         | 28            |  |
| Mazda Motor<br>Notes: 1. Dépôts 2. Capitaux ( | 686,344       | 3,279                                | 34.272        | 164           |  |

Sumitomo Corporation est le levier commercial du Groupe Sumitomo — la gigantesque coalition d'entreprises Japonaises qui représente plus de trois douzaines de sociétés importantes intervenant dans pratiquement tous les secteurs de l'industrie et des affaires au Japon.

Avec un chiffre d'affaires annuel qui s'élève à plus de 27 900 millions de \$ US, Sumitomo Corporation est une des plus importantes sociétés de commerce international du monde. Notre histoire a commencé il y a plus de 350 ans. Notre effectif de plus de 8 000 professionnels qualifiés et notre réseau mondial de 120 établissements situés dans

80 pays sont à votre service. Sumitomo France S.A., au capital social de 10 millions de FF propose au reste du monde des produits manufacturés en France et apporte à la France les produits du monde entier,



15, Rue de Serri, 75008 Paris Tel. (359)6724-27, Telex:650013 "SUMITO PARIS"

SUMITOMO CORPORATION (SUMITOMO SHOJI KAISHA, LTD.) Tokyo & Osaka, Japan

se Monde

#### Sécurité soci

Jeudi 20 décembre. semblée nationals examine miste paritaire cha proposer un texte sur les positions restant en de sion du projet de loi parte diverses mesures do fa ment de la Sécurité section

en prenez à Ges pou

raique que a les strat.

WISTAL declare : . Oz a pan TINUELLI (PR. 1 name : ( C'eri ora () art server la Sécurité eq

Pro suctrième fois, an cour. de la présente mession, Ce 49 :-- Ce la Constitut per bil > permettre Trabel Case in mil-sociale mans come

tentis :e :2 majorité alout le de 15 sur les retraites per la Securité sociale et w le remeilles complément le le gourgnement poursuit et des

#### Les model

Letere de la commissione puitaire diffère assez mont du texte considéra-siqué par l'Assemble en montées l'assemble en a première lecture à la s Manier engagement de ré

BAUX COMMERCIAUX le projet de loi relatif en le suvellement des haux consider des haux consider de de fixer le coefficient de lafonnement kafonnement applicable invellement au cours de l'an les 1801 La commission des 1801 La comm

STATUT DE MAYOTTE Le projet de loi relatif la spotte les députés suivant la texte suivant la texte suivant la texte stipule notamment de la romain de la romain de la romain de la promulgation de la romain de Mayotte serie la loi du statif la 1976 (collectivité territoride) sur la romajormation de la suite la collectivité territoride la pute en de romajormation. De sur la transformation de spotte en departement ou departement ou departement ou departement ou de des différent. Il est principi de le gouvernement est autorist de le gouvernement est autori

OMPAGNIE NATIONALE 

And the second 

The state of the state of the state of

All the second s

and the second second 

\$ 10 miles 20 miles 2 The state of the state of 412 1871-18 101 201 19

statement (1)

20 3 NO HOUSE SERVICE

1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 12 - 24 - Lp · 120 ta 1974

1. 1.4- 1.10r2 72 72

The second secon

\_ n. 44 i. 427 t. 155

FIRST THE STATE

STANLING RECEIPT

75 8 3 DOOR D

SANTA ETT ACTIONES (COCTORS)

RTFOLIO

de Genève.

2 avril 1979

9-30 Dec 20

'OMO?

rvices.

pe Sum toma

1 781-2-3

# politique

# LA FIN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

détermine : les obligations res-

**PROLONGATION** 

POUR CAUSE DE CENSURE

En vertu de l'article 28 de la Constitution, qui fixe la durée des sessions ordinaires, la session

avoir lieu samedi 22 décembre Au Sénat, la clôture de la session

d'automne a été également retar-

M. BALLANGER: le gouverne-

ment doit cesser d'utiliser la

procédure de l'article 49 - 3.

M. Robert Ballanger, président du groupe communiste de l'As-semblée nationale, a fait, mer-credi 19 décembre, devant la presse, le bilan de la session par-lementaire d'automne. Il a dé-clará poterment : «Il via a res

claré notamment : « Il n'y a pas de renouveau du Parlement, tout au contraire. De par l'attitude du R.P.R. et de l'U.D.F., le Par-lement reste sans pouvoirs consé-quents dans l'orientation écono-

mique et budgétaire et les gran-

des décisions à prendre au plan national. Le gouvernement refuse les débats sur les sujets qui tuté-

ressent l'aventr du pays et prend des initiatives ou donne son ac-cord à des décisions qui mettent en couse notre indépendance na-tionale. (...)

» Sil y a crise des institutions aujourd'hui, c'est parce que les Assemblées élues et singulièrement le Parlement n'ont pas assez de

#### Sécurité sociale : engagement de la responsabilité du gouvernement et nouvelles motions de censure

Jaudi 20 décembre, l'Assemblée nationale examine le rapport de la commission mixte paritaire chargée de-proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses mesures de finance-ment de la Sécurité sociale.

Après le rapport de M. PINTE (R.P.R.) et une prève intervention de M. Barrot, ministre de la santé et de la sécurité sociale, dans la discussion générale, M. LEGRAND (P.C., Pas-de-Colois désire de la company de la company de la colois de l Calais) déclare notamment :

« Vous vous en prenez à des gens [les retraités] qui ne peuvent plus supporter la hausse des loyers, des produits de première nécessité, du fuel. »

M. BAPT (P.S., Haute-Ga-ronne) indique que « les titu-laires de ces 'ameuses retraites de plus de 10 000 francs par mots, dont certains prétendent tirer arguments, représentent à peine un mûtième de l'ensemble des retreties »

Prenant la parole, le PREMIER.
MINISTRE déclare : « On a parlé
de mauvaise action, de mauvais
coup, d'impôt sur les pauvres, de
texte inique...» Interrompu par
M. EMMANUELLI (P.S., Landes)
qui assure : « C'est vrai l »,
M. BARRE continue : « Non ! tout
le monde suit que nous ne reile monde sait que vous ne rai-sonnez qu'en termes de clientèle, alors que le gouvernement cher-che à sauver la Sécurité sociale en faisant abstraction des inté-réts de certaines clientèles.»

Indiquant qu'il a tenu compte des demandes de la majorité, le premier ministre ajoute : « Comme nous le faisons toujours quand elles nous paraissent fondées et raisonnables. » Il explique ensuite : « Tout Français qui bénéficie des avantages de la Sé-

#### Les motions de censure

L'exposé des motifs de la mo-ion de censure déposée par le Cette mesure attendra une caté-roupe communiste indique : gorie de la population dont l'imgroupe communiste indique : «Pour la quatrième jois, au cours de la présente session, le gouvernement recourt à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

n Cette procédure arbitraire a pour but de permettre l'adoption d'une loi anti-sociale sans que les députés de la majorité aient à la » En instituant une cotisation

de 1 % sur les retraites versées par la Sécurité sociale et de 2 % sur les retraites complémentaires, le gouvernement poursuit sa poli-

par le groupe socialiste ne com-porte pas d'exposé des motifs.)

#### Les modifications retenues

Le texte de la commission mixte paritaire diffère assez sensible-ment du texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale ment du texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à la suite du premier engagement de responsation du gouvernement sur le sont et de adoptés par les députés. Si les motions de censure déposées par le groupe socialiste et communiste — dont l'Assemblée

projet (le Monde du 7 décembre). En outre, le gouvernement a pré-

conclusion : « Le gouvernement a donné de nombreuses preuves

qui s'inscrit dans l'ensemble de notre action pour la Sécurité so-ciale, conformément à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, fen-

gage la responsabilité du gouver-nement sur l'ensemble du texte

durant vingt-quatre heures pour permettre le dépôt d'une motion de censure.

mense majorité dispose de reve-nus inférieurs au SMIC.

les personnes agées dans une situation critique. Toute nouvelle

(La motion de censure déposée

curité sociale doit contribuer à son financement en fonction, bien sûr, de ses ressources. » Interrompu une nouvelle fois par l'opposition, M. Barre assure : doit débattre samedi matin 22 dé-cembre — ne sont pas adoptées, ce texte, modifié par le gouver-nement, sera considéré comme adopté définitivement. Les modifications intervenues concernent, notamment, les points suivants :

d'Ce n'est pas en promettant dé-magogiquement d'augmenter les prestations et de diminuer les cotisations que vous réglerez les problèmes de la Sécurité sociale l • La bonification accordée pour tout pensionné ayant au moins trois enfants est exclue de l'assiette des cotisations;

problèmes de la Sécurité sociale l' Les engagements que f'ai pris, je les ai tenus et je continuerai à les tentr, quoi que vous puissiez raconter, messieurs de l'opposi-tion l'» « La Sécurité sociale, poursuit le premier ministre, ne sera sauvegardée que si chacun accomplit l'effort qui lui revient, qu'il s'agisse des assurés et des entrenrises, mais quesi des hôni-● Les pré-retraités titulaires de l'allocation de garantie de res-sources bénéficieront des mêmes exonérations que les retraités qui disposent de ressources insuffi-

● Les cotisations dues sur les avantages de retraites et sur les allocations de garanties de res-sources sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allo-cations. entreprises, mais aussi des hôpi-taux, des médecins ou des person-nels de sanlé.» Il ajoute en

a donne de nombreuses preuves de son esprit de concertation et de conciliation... Je regrette que, pour des raisons circonstancielles, cette concertation ne puisse aboutir à un vote, que faurais souhaité. Mais, les circonstances étant ce qu'elles sont et compte tenu de l'importance de ce projet, aut d'inscrit dans l'essemble de ● La nouvelle contribution pour les personnes assujettles aux régimes spéciaux est constituée par une cotisation assise sur les avantages de retraite, y compris ceux obtenus par le rachat des cotisations, à l'exclusion des boni-fications ou majorations pour enfants, autres que les annuités supplémentaires;

 Dans le cadre des régimes spéciaux, les exonérations son t accordées aux titulaires d'avan-tages de retraites ou d'allocations de la commission mixte paritaire modifié par les amendements que le gouvernement a déposés ou de garanties de ressources, dont les revenus sont insuffisants;

En application de l'article 155 du règlement de l'Assemblée nationale, le débat est suspendu ● Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par la loi, sont affiliées et cotisent simultanément au régime dont relèvant ces activités. Toutefols, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale; Le président de séance, M. Stasi (U.D.F.), annonce aussi-tôt le dépôt de deux motions de censure émanant des groupes

● Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont af-filiées et cotisent simultanément au régime d'assurance-maladie dont relève leur evantage ou leur pension et à celui dont reseve leur activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix

La politique d'austérité du pou-voir, la hausse des priz, les mesures druconiennes prises dans le domaine de la santé placent Les taux des cotisations d'as-surance-maladie assis sur les avantages de retraite des travail-leurs indépendants sont réduits leurs indépendants sont requise à concurrence des recettes sup-plémentaires procurées à la CANAM (Caisse d'assurance-maladie des non-salariés) par la suppression des exonérations par-tielles dont bénéficient les polyponction sur leur pouvoir d'achat est inadmissible. actifs et les retraités actifs.

● Les cotisations d'assurance-maladie assises sur les alloca-tions de garanties de ressources sont dues au régime d'assurance-maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle l'allocation lui a été attribuée.

• En ce qui concerne les remises conventionnelles applica-bles aux biologistes, la convention

# détermine : les obligations respectives des caisses primaires d'assurance-maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ; les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires. La convention peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale d'assurance-maladie d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent. • Les avantages complémenpar les députés sur les points sui-

• Le droit au régime d'assurance-maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est ouvert aux médecins, directeurs de laboratoires d'ana-lyses médicales qui payaient une cotisation à ce régime sans bi-néficier de ses prestations.

■ La réforme de la tarification hospitalière sera présentée au Parlement dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la loi.

◆ Les ports maritimes seront compris dans les simulations pré-vues par la loi avant le pas-sage des bases actuelles de la taxe professionnelle à la valeur ajoutée;

d'automne, qui constitue la pre-mière session ordinaire de 1979-1980, aurait dû être déclarée close jeudi 30 décembre, avant 0 heure, à l'Assemblée nationale. Cepen-dant, conformément à l'article 51 de le Constitution le cléture se de la Constitution, la clôture a été retardée pour permettre la discussion et le vote sur les mo-tions de censure déposées, en ap-plication de l'article 49 alinéa 3

mise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les bases de chaque établissement comporde la Constitution, par les grou-pes socialiste et communiste sur le projet de loi portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale. Ce débat devrait teront notamment les loyers payés pour les biens qui y sont situés faisant l'objet d'opérations

dée jusqu'au vote de l'Assemblée sur les motions de censure. Au cas où..., mais c'est une hypo-thèse purement formelle.

#### Fiscalité directe locale

L'Assemblée nationale de l'année suivant celle de la ramine le rapport de la création ou du changement; examine le rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion da projet de loi portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Par rapport au texte adopté par Par rapport an texte adopté par 1'Assem blée nationale en deuxième lecture (ls Monde des 19 et 20 décembre), la commission a adopté plusieurs modifications. Le gouvernement, pour sa part, présente quatre amendements, qui sont adoptés par l'Assemblée. Le texte de la C.M.P. ainsi modifié, diffère de celui voté par les députés sur les points sui-

● L'institution à partir de 1981, au profit de l'Etat, d'une cotisation additionnelle au pro-duit des impositions directes, est remplacée par le financement de la compensation au moyen d'un relèvement des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat;

● Les centrales nucléaires sont exclues des établissements dont l'assiette du prélèvement est limi-tée, de manière que la com-mune conserve au moins 80 % du mune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe pro-fessionnelle imposable à son pro-fit en 1979. D'autre part, les ver-sements du fonds de péréquation sont rétablis au profit des bar-rages destinés à régulariser le débit des fleuves auprès des-quels sont attuées les centrales nucléaires;

● Les exonérations temporalres de taxe professionnelle sont
étendues aux services de direction, d'études, d'ingénierie et
d'informatique;

● Dans le cas d'une entreprise
à établissements multiples soumina à un résime d'imposition

 Les contribuables devront déclarer les bases de taxe professionnelle avent le 1 msi de l'ann eépércédant celle d'imposition ou, en cas de création d'éta-hlissement ou de changement d'exploitation ou d'activité en cours d'année, avant le 1° mai

création ou du changement;

• En ce qui concerne la taxe d'habitation, le conseil municipal pourra accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition, et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale (et non plus à 120 %).

La réduction des écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par le groupement de communes ne sera applicable que si les organes délibérants des conseils ne décidaient pas de maintenir ces écarts.

• Lorsqu'un syndicat de communes ou un district réalise des investissements en vue d'implanter un hien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la part communale de cette taxe peut être directement affectée au syndicat ou en district par déti. syndicat ou au district par déli-bérations concordantes du syndicat de communes ou du district dicat de communes ou du district et de la ou des communes sur le territoire desquelles est implanté le bien. D'autre part, si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule com-mune sur laquelle est implanté le bien, les communes membres du groupement de communes pour-ront passer une compention pour ront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette

● Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé systématiquement pour tenir compte de l'application de ces dispositions. Enfin, lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident en ent décidé nunes décident, ou ont décide antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Dans les explications de vote, M. FRELAUT (P.C., Hauts-de-Seine) déplore que le texte n'ap-porte pas de ressources nouvelles aux communes, et M. BESSON (P.S., Savoie) estime qu'il s'agit d'un texte de défiance à l'égard des responsabilités des élus locaux.

Le projet de loi ainsi modifié est adopté, l'opposition votant contre. Le Sénat n'ayant apporté aucune modification, le projet est

#### Collectif budgétaire 1979

L'Assemblée examine ensuite le rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1979 (« le Monde » du 5 décembre).

Le texte de la C.M.P. différe du texte adopté par l'Assemblée nationale sur les points suvants : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles, la déduction prévue représente une somme égale à quatre fois le montant du salaire horaire du SMIC, par jour et par enfant, pour les enfants malades, inadaptés, ou handicapés (elle reste égale à trois fois pour les autres enfants).

eniants.

Allègement du volume du prélèvement progressif portant sur le produit hrut des jeux dans les casinos. A compter du 1° novembre 1979, est effectué un relèvement des limites des tranches du barème en fonction d'un coefficient proche de 3 pour la tranche la plus basse, et de 1,5 pour la plus haute.

démocratis, c'est que le pouvoir néprise la représentation natio-nale et ne respecte pas la Consti-tution. Nous pensons qu'uns veri-table revalorisation de l'activité du table revalorisation de l'activité du Parlement est indispensable. Elle implique que le gouvernement cesse d'utiliser la procédure de l'article 49, alinéa 3. Elle implique aussi que l'Assemblée nationale remplisse pleinement le pouvoir législatif qu'elle tient de la Cons-titution et que le gouvernement n'oppose plus de veto à la discus-sion de propositions de lois d'ori- L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission peut être différée, sur demande ex-presse du contribuable, jusqu'au moment où s'opère la transmis-sion ou le rachet des droits sociaux regus en contrepartie de ceux qui ont été cédés dans l'opération. sion de propositions de lois Cori-gine parlementaire.

• Le taux du prélèvement for-faitaire sur le produit des placefattaire sur le produit des place-ments à revenu fixe autres que les obligations est ramené de 40 % à 38 % pour les produits, courus à compter du 1<sup>nt</sup> janvier 1980, des placements autres que les bons et titres. Cette disposi-tion tend à préciser que les pro-duits de comptes sur livrets béné-ficient du taux le moins élevé.

 Assouplissement des limites imposées par le code général des impôts à l'enrichissement des vius par sucrage et harmonisation de celles-ci avec la législation européenne.

● Exonération du versement de la contribution exceptionnelle au budget annexe des prestations sociales agricoles pour les chefs d'exploitation.

Suppression des modifica-tions adoptées par l'Assemblée nationale concernant les condi-tions d'indexation des obligations de la Caisse nationale de l'éner-gie, représentatives des indemni-sations résultant de la nationali-sation du gaz et de l'électricité en 1946.

Rétablissement d'un crédit de 150 millions de francs prévu dans le projet de loi de finances rectificative pour une dotation en capital de la Société française de production (S.F.P.).

production (S.F.P.).

Dans les explications de vote,
M. EMMANUELLI (P.S., Landes)
assure que le déficit budgétaire
n'aura permis de relancer l'économie ni par les investissements
ni par la consommation, et
M. Ralite (P.C., Seine-SaintDenis) é voque le sort des
ouvriers-étudiants qui sont en
grève à l'université Sabatier à
Toniouse. Toniouse. Le projet de loi ainsi modifié est adopté, l'opposition votant

● Le personnel des restaurants de l'Assemblée nationale a chservé, jeudi 20 décembre, un arrêt de travail qui a entraîné arrêt, de travall qui a entraine la fermeture.

Les délégués des syndicats C.G.T. et C.F.D.T. réclament notamment la réintégration d'une employée « abustoement licencies », le respect du code du travail ainsi qu'une semaine supplémentaire de congé.

# Les projets de loi votés définitivement

#### BAUX COMMERCIAUX

Le projet de loi relatif au renouvellement des baux commerclaux en 1980. Il s'agit, par ce
texte, de fixer le coefficient de
plafonnement a pplicable aux
baux commerciaux soumis à renouvellement au cours de l'année 1980. La commission des lois
souhaitait que ce coefficient
s'établisse à 2,40, et le groupe
communiste à 2,35. Un amendement du gouvernement fixant ce
taux à 2,45 a été finalement
adopté.

#### • STATUT DE MAYOTTE

Le projet de loi relatif à Mayotte, les députés suivant les dispositions votées par le Sénat. Ce texte stipule notamment : « Dans un délat de cinq ans, à compter de la promulgation de la loi, la population de Mayotte sera consultée, après avis du conseil général, sur le maintien du statut défini par la loi du 24 décembre 1976 (collectivité territoriale) ou sur la transformation de Mayotte en département ou éventuellement sur l'adoption d'un statut différent. » Il est précisé tueuement sur tauption team etatut différent.» Il est précisé que le gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances jus-qu'au 30 septembre 1982.

#### • COMPAGNIE NATIONALE

Dans le texte de la commission mixte paritaire il est précisé les dispositions suivantes : « Le financement des travaux de construction et d'entretien est assuré par la compagnie. Celle-ci bénéjicie notamment de crédits ouverts au budget de l'Etat et de contributions volontaires des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés par la liaison entre le Rhin et la Méditerranée. » (le Monde du 12 décembre).

# AUTOMATISATION DU CASIER JUDICIAIRE

Les modifications suivantes sont notamment adoptées :

— Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un antomatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice (et non plus sous celle du premier président de la Cour de cassation, comme le souhaitait le Sénat). Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identification au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, « le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité », différentes informations concernant les condamnations, jugements et décisions disciplinaires.

— Les dispositions prévoyant que les magistrats affectés au service du caster judiciaire national automotisé sont des magistrats du siège appartenant an tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le centre de traitement de ce casier sont supportuisées.

— Les dispositions de la loi du 24 juin 1970 concernant la centralisation de la documentation rela-tive à la circulation routière, au fichier national des conducteurs, sont suporimées, conformément au vœu du Sénat (le Monde daté 9-10 décembre).

# MAINTIEN DES DROITS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Ce texte (C.M.P.) étend notamment le bénérice de l'assurance-vieillesse aux travailleurs privés d'emploi et non indemnisés de plus de cinquante-cinq ana.

#### INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Les socialistes du Sénat accep-tant les conclusions de la C.M.P. sur l'I.V.G., les sénateurs ont sur II.V.G., les sénateurs ont finalement approuvé le projet qu'ils avaient rejeté en première lecture. La C.M.P. avait tenu compte des votes du Sénat sur trois points principaux: l'appli-cation de la loi dans le secteur hospitalier public, le lieu de l'en-iretlen social, le versement des allocations d'enfants secourus dés le début de la grossesse. Mais le début de la grossesse. Mais elle a préféré la formule d'une délégation unique pour les deux Assemblées, contrairement à ce qu'avait voulu le Sénat, qui sou-haitait la création d'une com-mission nationale extra-parie-mentaire (Adopté définitivement au Sénat par 155 voix contre 113 et 12 abstentions.)

#### CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Cette proposition de loi qui proroge certaines dispositions concernant les expulsions a été votée dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale.

#### Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE

UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE réservée nux lecteurs résident à l'étranger

Ezemplaire spécimen sur demands

mut de Cartier

des 7 et 23 place Vendôme seront ouvertes de 10 h à 20 heures jusqu'au 29 décembre y compris le dimanche 23

Les boutiques

्राक्रमान्यः इंग्रेक्टनान्यः

**3.3** \*\*

# LA FIN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

L'ATTITUDE DU R.P.R.

# Les mutants

tenu la vedette de la session parlementaire d'automne. Lors de leurs journées d'études aux Arcs à la fin de aantembre, les députés gaullistes avalent apporté à la politique du nt des critiques qui laissalent prévoir leur attitude future. M. Labbé y avait décieré notemment que « la conliance ne s'accorde pas une fois pour toutes ». Déjà, à l'automne 1978, lors de leurs journées de Riarritz les Alue R.P.R. avalent tenu à l'égard du gouvernement des propos nettement contestataires. M. Debré y évoquant la possibilité

A l'automne de 1979, les protests tions verbales ont tranchi un degré supplémentaire puisque, pour la première fois, les gaullistes n'ont pas voulu voter le budget de l'Etat. En refusant, même tacitement, de donner au gouvernement l'instrument essentiel de son action. Ils ont non equiement contraint M. Barre à engager à deux reprises con existence devant l'Assemblée sur ce sulet, mais l'is ont surtout marqué de façon concrète leur désaccord

Depuis iongtemps déjà, les dirigeants du R.P.R., et surtout M. Chirac, avaient multiplié les avertisse-ments. Ainsi pendant la campagne pour les élections législatives de 1978, le président du mouvement avait appelé les électeurs à voter pour ses candidats afin. disalt-il. que leur grand nombre puisse peser ent pour obtenir la mise en œuvre d'une nouvelle politique économique et sociale.

La constance de leurs critiques est iustifiée, selon les gaullistes, par la persistance dans l'erreur du gouvernement, qui entraîne un accroissement réguller de l'inflation et une progression du chômage. N'ayant pas été entendus, les gauilistes ont donc à défaut de pouvoir se lancer dans celui de la reconquête du pouvoir.

Pourront-ils longtemps encore se maintenir ainsi à mi-distance de la condamnation et de l'approbation? La complexité de leur comportement ne risque-t-elle pas de leur alièner une part croissante de l'opinion? Les électeurs habituels des candidats R.P.R. ne vont-ils pas se détourner d'eux en faveur de ceux dont les propositions sont plus simples ? M. Chirac o'apparaîtra-t-li pas comme un concurrent de M. Giscard d'Estaing animé surtout désir de l'écarter de l'Elysée füt-ce au ortx d'aillances contrenature ? Les députés R.P.R. ne s'apprêtent-ils pas à renverser le couvernement au printemps par dépit de voir les institutions continuer à biée nationale (le Monde du 21 jan-

Toutes ces questions, les respon- tout aprpouvé les remontrances

Cocatre-Zilgien a lancé cet appel :

- (Publicité) -Après les violences contre le XIVe colloque

UN APPEL POUR LA LIBERTE

**D'EXPRESSION** 

Le 9 décembre, le Groupement de Recherche et d'Etudes pour la Civilisation Européenne (G.R.E.C.E.) tenait au Palais des Congrès à Paris son XIV colloque sur le thème : "Contre les totalitarismes, pour une nouvelle culture". Vers 16 heures, un groupe d'une centaine de personnes a tenté par la force d'interrompre la tenue de ce colloque et a blessé sérieusement une douzaine de participants qui s'interposaient. A la suite de ces violences, le professeur André

"Les personnalités soussignées, ayant pris connaissance des violences par lesquelles un groupe a tenté, le 9 décembre, d'interroupre le XIV colloque du G.R.E.C.E. à Paris, s'élèvent contre les méthodes

qui tendent à instaurer l'avenglement et la brutalité dans les débats intellectuels.

Quelle que soit leur appréciation ou leur désapprobation des thèmes abordés par le G.R.E.C.E., elles réaffirment le caractère entier de la liberté de réunion et s'inquiètent des menaces qui se dessinent contre

Alexandre ASTRUC - Jean-Christophe AVERTY - Mac AVOY - Jean-Louis BARRAULT - Pierre BARRUCAND - Robert BEAUVAIS - Gérard BLAIN - Pierre de BOISDEFFRE - Jacques BOMPAIRE - Heary BONNIER - Alphouse BOUDARD - Jean-Marie de BUSSCHER - Gal Jean CALLET - CHAPELAIN-MIDY -

Raoul GIRARDET - Xavier GRALL - Jacques GRANCHER - Alain GRIOTTERAY - Jean-Edern HALLIER - Marcel JULLIAN - Arthur KOESTLER - Georges LAFFLY - Stephane LUPASCO - Marcel MARIEN - Gabriel MATZNEFF - Thierry MAULNIER - Alain

MARIEN - Gautel MALZNEFF - Interty MAULNIER - Album MOREAU - Pietro-Jean OSWALD - Helène OSWALD - Ricardo PASEYRO - Jacques PAUGAM - Jean-Jacques PAUVERT - Louis PAUWELS - Roger PEYREFITTE - Jean PICOLLEC - Bernard PLONGERON - Anna POSNER - Bernard PRIVAT - Jean RASPAIL - Jean-Pietre RAMSAY - Jacques de RICAUMONT - François RICHAUDEAU - Maurice PONET - Louis POUGIED - Restand

SORLOT - Abbe Jean TOULAT - Claude VERLINDE - REUR VERNEUIL - Patrick WAJSMAN - Gérard WATELET - Louise WEISS - Père Pierre ZIND - André FOSSET - Claude PONINSKI -Léo MALET - Jean-Paul MENGÈS - Georges MONTARON -

Collectif pour la liberte d'expression.

5, square des Ecrivains Combattants morts pour la France, 75016 Paris.

RICHAUDEAU - Maurice RONET - Louis ROUGIER - Bertrand SORLOT - Abbé Jean TOULAT - Claude VERLINDE - Henri

Pierre CHAUNU - Michel CIRY - André COCATRE-ZILGIEN Gilbert COMTE - Pierre DAIX - Alain DANIELOU - Pierre
DEBRAY-RITZEN - Paul DEHEME - Jean-Marie DOMENACH Geneviève DORMANN - Jacques DUFILHO - Michel DUNOIS Georges ELGOZY - Francis ESMENARD - Jean FERRE Recoll GIRAPDET - Years CRALL - Jean FERRE -

du G.R.E.C.E.

sables du mouvement gauilliste se les convaincus que le pouvoir s'emploie lui-même de façon insidieuse à les suggérer à l'opinion avant de les présenter comme des certitudes. Certains parlementaires R.P.R. sont

déjà sensibles à ces arguments, ce qui explique le trouble qui s'est emparé de quelques-uns. Il est vrai que, durant la session de l'Assemblée nationale, aucun n'a exprimé publiet qu'il a failu attendre le 17 decembre pour que M. Rufena l'esquisse de ses intentions (le Monde du 18 décembre).

En souhaitant que se constitue une tendance pour dénoncer la « mauvaise vole - empruntée par M. Chirac, M. Antoine Rutenacht, qui est considéré comme un proche de M. Olivier Guichard, utilise presque les mêmes mots que M. Guéna, qui reprochait, le 9 décembre, au président du R.P.R., de . taire lausse

#### Pas de fractionnisme

Ces déclarations sont toutefois le défendent de quelque Intention fractionniste que ce soit et d'avoir concerté leurs comportements. Aucun autre parlementaire n'a été approché par eux et tous les responsables, de M. Chaban-Deimas à M. Pons ou à M. Labbé, ont prêché l'apaisement. Il est vrai qu'un assez grand nombre de députés gaullistes ne dolvent leur élection — dans des conditions souvent difficiles — qu'à une mobilisation de tout l'électorat de la majorité au sein de leurs circonscriptions. C'est notamment le cas pour MM. Rufenacht et Guéna, sérieusement menacés, en Seine-Maritime et en Dordogne - par les candidats communistes. Leur souci léaltime est donc d'éviter les aléas d'une élection anticipée en dénonçant dès maintenant les velléités de censurer le gouver nement que nourriralent leurs propres amis. Leur situation serait évidemment encore plus compromise rompant avec le R.P.R., Ils se vovalent opposer un candidat investi par ce mouvement lors d'élections

Si les députés qui ne souhaitent pas retourner prématurément devant le corps électoral sont les plus nomcroissante à l'égard de M. Barre et tous ont acquis la conviction que le premier ministre autant que l'U.D.F. n'ont pour objectif que de réduir l'influence des gaullistes et le nom bre de leurs élus. En applaudissa le discours de clôture prononcé pa M. Chaban-Delmas devant l'Assem

premier ministre et la teçon de gaullisme qu'à son tour il voulait lui le président de l'Assemblée est par fois agacé par les manières de

L'irritation que ce demier provoque parmi eux ne suffit pas à elle seule à justifier que certains députés gaullistes envisagent de déposer une motion de censure contre le gouvernement lors de la session de prin-temps. Ceux-la se recrutent essennt dans trois catégories de parlementaires : les féaux de M. Chirac, ceux qui n'envisagent pas de se représenter, et ceux qui, en raison de leurs fortes positions locales. sont peu à peu certains d'être réélus. Line cinquestaine de députés composeraient cette cohorte, c'est-à-dire cansure - evec les voix de l'oppo-- recueille la majorité absolue. Mais il ne s'agit là que d'une photographie instantanée du groupe prise au cours du mois de décembre.

Une autre impression laissée par cette session parlementaire est celle du caractère mouvant des attitudes prises par les députés gaullistes. Pendant trois mois, plusieurs d'entre eux cont passés du « chiraquisme » au «barrisme» alors que d'autres, plus nombreux, il est vral, ont suivi le chemin inverse. Il y a donc parmi les élus du R.P.R. un certain nom-- mutants - dont le comportement Interdit toute anticipation

Du côté des dirigeants du groupe et du mouvement aucune décision n'a été prise quant au dépôt d'une motion de censure R.P.R. iors de la eession d'avril 1980, mais il semble que cette éventualité ait perdu au fil des jours de plus en plus d'adeptes. M. Bernard Pons lui-même, en disant, le 20 décembre, dans une interview à « Rhônes-Alpes », « nous aurons beaucoup moins à nous situer face à l'action quotidienne du gouvernement qu'à nous prés comme porteurs de propositions pour l'avenir - semblait orivilégier la préparation de l'élection présidentielle plutôt que l'étimination du premier ministre. Les dirigeants sont convaincus que le comportement de M. Barre est bien Inspiré de l'Elysée, même si le premier ministre se laisse aller partois à « en rajouter ». Pour certains parlementaires -Il est vrai minoritaires, - une censure du gouvernement aurait l'avantage de concrétiser le désaccord du R.P.R., mai camouflé par le manteau élimé de la fiction majoritaire, et justifierait davantage la présentation d'un candidat gaulliste contre M. Giscard d'Estaing au printemps de 1981. Mais sur celte demière perspective elle-même les avis sont encore partagés au sein du mouvement.

Les plus e giscardiens - - mais ils cont peu nombreux - souhaitent qu'un soutien total soit apporté au président de la République sortant au nom de la lutte contre les can didate de la gauche. Les plus hostiles au chef de l'Etat préféreraient que M. Chirac lui-même affronte M. Giscard d'Estaing pour mieux exprimer la permanence é la personnalité du courant caulliste D'autres prônent l'absence d'un candidat R.P.R. dans l'espoir de voi les électeurs gaullistes se reporter en grand nombre aur le nom du candidat eocialiste ou se résigner l'abstention pour provoquer l'échec de M. Giscard d'Estaing. Plus nombreux sont ceux qui estiment qu'un grand mouvement politique ne peut pas être absent d'une compétition de cette ampieur, voulue, de surcroît, par le fondateur de la Ve République. Ceux-là préféreraient cependant que M. Chirac ne compromette pas con image dans un combat sans espoir, et ils souhaitent que M. Michel Debré y porte témoignage en leur nom. Mais, là non plus, les camps ne sont pas établis et les ntuels transfuges sont encore nombreux de l'un à l'autre.

M. Chirac lui-même n'a pas arrêté sa religion, et il se garde blen de intentions à ceux qui le pressent de se déterminer. En attendant que la situation se clarifie. le R.P.R. va essayer d'occuper terrain, en réunissant son conseil politique puis son groupe parlementaire les 22 et 23 lanvier, en convoquant son comité central début mars, en organisant des congrès régionaire à travers la France et surtout en essayant de convaincre l'opinion de la justesse des thèses gaul-

M. Chirac, pour sa part, va s'efforcer d'apparaître comme un homme ne s'incame plus dans une seule formation politique et d'acquérir une « Image » nouvelle dans le pays. Un tel dessein lui impose

ANDRÉ PASSERON.

#### UNE MISE AU POINT DE LA NOUVELLE DROITE FRANÇAISE

Dans un long communiqué, M. M.-G. Micberth, directeur du bureau politique de la N.D.F. pro-teste contre l'utilisation de l'étiquette « nouvelle droite politique » par le P.F.N. Il déclare :

Le débat de cet été avait eu le mérite de mettre chacun à sa place. D'une part, is nouvelle droite française, parti politique fondamentaliste créé en 1973, sans ambitions électorales immédiates, ayant choisi l'infiltration idéoloayant choisi l'infiltration ideolo-gique au long cours et d'autre part, la « nouvelle droite cultu-relle », prurit journalistique de l'été 1979, avec son ludion Alain de Benoist, son gouror tutélaire Pauwels et sa bande d'animaux tristes, le GRECE Tout paraissait clair et voilà que nous arrive le parti des forces nouvelles qui pré-

**LE MONDE** 

diplomatique NUMÉRO DE DÉCEMBRE

# L'IMPLOSION DU SOCIAL

mondialisation favorise, dans les sociétés européennes également, l'apparition de nauveeux serfs

(Par Marc Anvers)

LE REDÉPLOIEMENT DE L'ÉCONOMIE OUEST-ALLEMANDE A L'ÉTRANGER

Le numéro : 7 F 5, rue des Italiens 75427 Paris cedex 09

(Par Jean Roussell)

(En vente partout)

tend s'exprimer au nom de la « nouvelle droite politique ». Alors je dis : « Ça suffit ! » Sous les quolibets du centre droit giscardien et d'une gauche

certaine de prendre le pouvoir en 1974, l'ai fondé envers et contre tous en 1973, un parti politique original Je l'ai fait connaître largement et dès 1974, le Monde entre autres signalait son exis-Paisant état des diverses tri-

bunes télévisées et journalistiques où depuis lors M. M.-G. Micberth

a pu déjunt son mouvement, il ajoute: Nous avons une certaine idée de l'action publique qui nous impose de ne pas mobiliser les médias à chaque poussée hémorroldale d'un membre de notre les modes de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la co bureau directeur. J'ai payé cher le droit d'être regardé comme le fondateur du courant néo-droi-tiste. (...) Au cours de nos six années de luttes semi-clandestines, aucun membre dirigeant de la N.D.F. n'a été épargné par de la N.D.F. n'a été épargné par les sicaires du pouvoir giscardien Aucun. Alors ? Comment pourrions-nous, sans réagir. nous laisser dépouiller de ce qui nous appartient ? Le Parti des forces nouvelles représente tout ce que nous détestons. Une extrême droite maquillée, parrainée par le pire : M. Tixier - Vignancour. M. Ortiz, etc. Pleine de son foiklore botté et de sa morgue droitère. Une extrême droite de l'intolérance, de la censure, de la vioience, du profit, de la morale caduque des bourgeois du dixneuvième siècle. Celle qui ne se soucle même pas de cacher ses souche même pas de cacher ses sympathies pour Hitler, Franco ou Pinochet. Celle, enfin, qui a perverti la noblesse de l'esprit et le sens des mots : droiture en rigidité, amour de son pays en nationalisme, culture en éduca-tion, aristocratie en cian devoirs en obligations, foi en dogme, acti-vité en travail, etc. Une extrême droite détestable, meprisante, névrosée, nostalgique, nulle.

Et se félicitant de ce que le P.F.N. obtended as and doute un faible pourcentage de poix aux prochaines élections, M. M.-G. Micherth termine: Le P.F.N. n'a pas d'idées ou plus exacte-ment pas une seule idée neuve. Il ne renie rien du passe, il s'adapte sumplement. Il abuse un électorat émoustillé par la nou-veauté droitiste. Il voie impunement le label des autres, tout en révant au déflié casque et notté de ses cohortes de nazilions défi-lant sur les Champs-Elysées. Il peut toujours rêver.

AU SÉNAT

#### M. Alain Poher demande que l'on < restaure > la dignité du Parlement

Au Sénat, les travaux de la ses-sion d'autonine se sont achevés jeud! 20 décembre à 23 h. 15. Toutefois, la clôture officielle ne sera proclamée que samedi après-midi au cours d'une séance de pure

Avant d'anoncer cette prolon-gation par la procédure de l'ar-ticle 49 alinéa 3 engagés à l'Assemblée nationale par le premier ministre (engagement de la responsabilité gouvernementale sur les conclusions de la C.M.P. rela-tive au financement de la Sécu-rité sociale). M. Alain Poher a prononcé, en fin d'après-midi, l'allocation d'usage.

Le président du Sénat a évoqué a condition du travail parlementaire déclarant notamment : taire, déclarant notamment :

a Il n'était pas dans mes intentions d'aborder le problème
des conditions de travail de la
Haute Asemblée, leur délabrement
est trop évident à votre esprit
pour qu'il soit nécessaire de procéder à de longs développements.
Cependant, des records déjà excessifs ayant été largement dépassés au cours de la présente
session, je ne puis laiser passer

session, je ne puis laiser passer sous silence le jait que la situa-tion s'est projondément, je veux tum sest profonement, le veux dire gravement, détériorée. Qu'on en fuge dans ces quelques chiffres : s'agissant de la session d'automne, la durée des séances publiques est pasée de 303 heures en 1977, à 396 en 1978 et à 450 en 1978. 1979. Ce dernier chiffre comporte un tiers de seances tenues la nuit i passent en deux ans de 20 44. Cette progression spectaculatre troune sa source dans l'accroissement considérable des amendements déposés et exami-

nés qui sont pasés de 990 pour la session d'automne 1978 à 1907 DOUT 1979. 2 M. Poher estime qu'il faut trouver le moyen de « recentrer » le débat parlementaire sur les points debat parlementaire sur les points essentiels d'un texte législatif. Il souligne son inquiétude devant le retard législatif qui, de session en session, s'accumule, et « adqure le gouvernement » d'utiliser la possibilité que lui donne la Constitution de convoquer le Parlement en session extraordineire.

lement en session extraordinaire sur ees ordres du jour précis. Sur la procédure de l'article 49 ali-néa 3, le président du Sénat se garde de porter un jugement, mais souligne que cette procédure donne au Sénat « des responsabilités nouvelles» (1).

M. Poher évoque la procédure des ordonnances : « Il semble, déclare-t-il, que les difficultés que nous rencontrons actuelle-ment pour légiférer dans dés conditions convenables aient amené le gouvernement à de-mander au Parlement de lui déléguer ses pouvoirs conformé-ment à l'article 38 de la Constitution, c'est-à-dire à l'autoriser à légiférer par vote d'ordonnance. J'en prends deux exemples : les textes relatifs aux Nouvelles-Hé-brides et à Mayotte. Cette situation nous conduirait aux pires errements de la III° et de la IV° Républiques en portant atteinte aux principes de la sépration des

clare notamment en réponse à M. Alain Poher: « L'engorgement des travaux parlementaires tient à la complexité croissante de notre à ut complexité constinte de noire société; un peu aussi à une fré-nesie de légifèrer qui peut saisir les administrations, et à laquelle il convient de metre un

terme. (...)

» Vous avez fait alusion à la procédure des ordonnances. Je n'entends renoncer à acune des prérogatives que la Constitution conjère au gouvernement, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait renoncer autrement que par exception à la concertation entre le gouvernement et le Parlement gouvernement et le

Parlement. (...)

3 C'est dans cet esprit de concertation que le gouvernement a évité de recourir à la procédure a évité de récourir à la procedure de vote bloqué. A un moment où certains parlent de dégradation du rôle du Parlement, par des raisons qui tiennent à notre atta-chement pour l'équilibre des pou-voirs, il était nécessaire qu'il en fut ainsi. Tel est le sens de la procédure que tra écosise. Le procédure que fai choisie. Je remercie le Sénat d'avoir volé le budget de la France.»

(1) Ces responsabilités nouvelles, que nous avons évoquées hier (« la Monda » daté du 21 décembre), se sont traduites à propes du projet de loi sur la financement de la Sécurité sociale, par l'utilisation d'una de loi sur le financement de la Sécu-rité sociale, par l'utilisation d'una procédure inédite, le Sénat étant saisi avant l'Assemblée nationale des conclusions d'une commission mixte paritaire et pouvant se prononcer article par article e tamender le texte. Il nous faut toutefois préciser une hors du cas de la procédure que, hors du cas de la procédure de l'articie 42, alinéa 3, les députés, comme les sénateurs, disposent de cette possibilité. — A.G.

> L'engorgement du travail législatif

#### vers la convocation D'UNE SESSION EXTRAORDINAIRE EN FÉVR<del>ie</del>r

M. Alain Poher a dénoncé dans son allocution de fin d'année, « l'engorgement » du débat lé-gislatif. Le premier ministre avait récemment évoqué ce qu'il dési-gnaît lui-même comme un « tra-gique engorgement ». En effet, malgré le travail intensif des assemblées qui ont l'atth, cette ses-sion, le record des séances de nuit, quatre vingts à cent textes tance de discussion, dont certains étalent possidérés comme essen-ticls à leur « sortie » au conseil des ministres. A eux seuls, a calculé le président du Sénat, lis calculé le président du Sénat, lis représenteraient la durée de deux sessions très chargées, et beaucoup plus si fon tient compte des inévitables et indispensables débats budgétaires. Une telle situation, évidennient, se peut durer. M. Poher a demandé au prenier multiple le compte de la com Républiques en portant atteinte aux principes de la sépration des pouvoirs.

Enfin, le président du Sénat demande au premier ministre la convocation d'uné ou plusieurs sessions extraordinaires. Il semble que, cette fois, sa requête sera entendue. Il est très érieusement question, en effet, d'une convocation du Parlement pas à annuier, au cours d'une deuxième délibération, des vote émis dans sa sagesse au cours de plus de quinze jours de longs et pénithes débats s. Puis, il présente ses vœux, « à tous et à chacun ».

M. Raymond Barre s'associe aux vœux ainsi présentés et désurée premier ministre la convocation d'uné ou plusieurs sessions extraordinaires. Il semble que, cette fois, sa requête sera entendue. Il est très érieusement question, en effet, d'une convocation du Parlement dans la seconde quinzaine de février. La discussion du projet d'orientation agricole, viendrait des projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Un certain nombre de projets de loi, seraient aussi cette session. Entre de la convocation du parlement dans la seconde quinzaine de février. La discussion du projet d'orientation agricole, viendrait dans la seconde quinzaine de février. La discussion du projet d'orientation agricole viendrait dans la seconde quinzaine de février. La discussion du projet d'orientation agricole viendrait dans la seconde quinzaine de février la convocatio

LE DÉBAT AU SEIN DU P.S.

#### M. Tondon répond à M. Jospin

tionales et numéro 2 du parti avalt rapproché la pensée de M. Michel Rocard de celle de M. Jean-Jacques Servan-Schrei-ber (le Monde daté 16-17 dé-

cembre). Le courant animé par le député des Yvelines a donc, pour assurer sa défense, fait appel à celui qui a battu l'ancien président du parti radical iors du scrutin législatif partiel de septembre 1978. M. Yvon Tondon, député de Meurthe-et-Moseile, écrit notam-ment, avec Mme Marie-Claude ment, avec Mme Marie-Claude
Vayssade, membre de l'Assemblée
des Communautés européennes
(qui doit à ses origines iorraines
de cosigner l'article): a ServanSchreiber, nous, nous connaissons
(...), Michel Rocard, nous connaissons aussi et depuis fort longtemps (...). C'est pourquoi il est
des amalgamus qui, ict, en Lorraine plus encare avialieurs ant raine plus encore qu'aslleurs, sont intolérables. s

M. Jospin ayant reproché à M. Rocard de ne pas avoir employé des mots tels que « nationalisation » dans un article

Mme Marie-Claude Vayssade et M. Yvon Tondon répondent dans l'Unité, publié vendredi 21 décembre, à M. Llonel Jospin. Dans un article publié dans l'hebdomandaire du P.S. le secrétaire nationale de l'absurdité du procès intenté si l'on rélit l'intervieu accordée, relue et corrigée par indiquent: a L'on comprendra mieux l'absurdité du procès intenté si l'on relit l'intervieu accordés, relus et corrigés par François Mitterrand au journal le Monde daté 5 décembre. Pas une seule toin nouver come le les une seule fois nous n'avons lu les mots, les phrases tant réclamés par Lionel Jospin. Et pourtant nul d'entre nous ne s'en est indi-gné. Nous avons même trouvé ce papier fort juste, spécialement cette conclusion que chacun ferait blen de méditer ; « L'esprit de » secte ou l'anti-liberté. Tout » dogme qui veut prouver par la » contrainte tue l'homme avec la » liberté. »

● A HEM (Nord), dont le maire est M. Jean-Claude Provo (P.S.), M. Robert Mestdagh, adjoint, vient de quitter le parti communiste en raison de son désaccord avec certaines des positions de se parti, notamment sur l'union de la gauche. M. Mets-dagh, qui présidait le groupe des M. Rocard de ne pas avoir employé des mots tels que « na-tionalisation » dans un article publie par le Monde (daté 21 no-publie par le Monde (daté 21 no-

//Assemblée 1

jendi 20 décemb pending rationale la mocke sa demande dis sa demande dinaconvernement,
mand an Europe occidentale
mand an Europe occidentale
mand of Europe occidentale
mand of Europe occidentale
mand of Europe occidentale
mand of Europe
mand чита тетепі арр escres de leur part s.
es général du PCF.
es selon lequel le
de arseas, nu-

eincenen de arsenal nu-ein de OTAN en Burope ein de une situation de de spilore crese par l'existence des corres unes SS-20 Dans some tues SS-20. D'une series 1975 r. c'est. impiantation est muinelle d'une po-

MARCHAIS: une fusi pour l'Alle

R driedni communiste dime in joue dans les diches derale qui grace and signature doi servir aux Eines ins de creixis sur notre contiand so the grave peril, declared in the large criminel, pour les français, d'ont les les crimines, pour les les les cons de l'histoire, pour les les les cons de l'histoire, pour les constants de l'entre les constants de l mothe an premier ministre out inches on pour l'Allende que inches con pour l'Allende que tre l'indecense s.

I Manchais évoque « le grand. unement l'opinion qui se leus e Europe et dans notre parti-mièrement auguel les comme-tie sont fiers d'apporter leur embellon Cut coles d'autes etts d'in cretiques, patrioli-es, undicules et chrétiennes s mierrom pu par M BOLO.

RPR. ii lance : « Oni, oni;

re len-Pau! II pour son action.

Un Molinard habillé par Latique le flacon photographie ici est un 2 az

# LA CONTROVERSE SUR LES DÉCISIONS DU CONSEIL ATLANTIQUE

# A l'Assemblée nationale : seuls les quatre-vingt-six députés communistes votent la censure

Défendant, jeudi 20 décembre, à l'Assemblée nationale, la motion de censure jointe par les députés communistes à sa demande d'interpeliation du gouvernement. M. MARCHAIS explique que l'installation en Europe occidentale de fusées Pershing-II et de missiles Cruise pointés vers l'Union soviétique est extrêmement dangereuse, « l'Union soviétique et les autres pays du pacte de Varsovie ayant de multiples fois déclaré qu'un tel surarmement appellerait des contre-mesures de leur part ». Le secrétaire général du P.C.F. récuse l'argument selon lequel le renforcement de l'arsenal nucléaire de l'OTAN en Europe répondrait à une situation de déséquilibre créée par l'existence des fusées soviétiques SS-20. D'une part, déclare-t-il, « ces fusées existent depuis 1975 », c'est-à-dire que leur implantation est antérieure à la signature de l'accord SALT 2, « fondé sur la reconnaissance mutuelle d'une partié globale entre les deux blocs »;

AU SENAT

mité du Parlement

The state of the s

an garaghast. in the second leading

ART L CHAM IN I HOUSE la « bataille de l'avant » à celle de la « défense tous azimuts ». « La France, dit-il, pourrait être

Le dirigeant communiste dénonce le rôle joué, dans les décisions de l'OTAN, par l'Allemagne fédérale, qui, grace au renforcement de sa puissance militaire, doit servir aux États-Unis de «relais sur notre continent». «Nous alertons notre peuple sur ce grave péril, déclaret-l. Il seruit criminel, pour la France et pour les Français, d'oublier les leçons de l'histoire. » Il reproche au premier ministre « une fascination pour l'Allemagne qui frise l'indécence ».

M. Marchais évoque « le grand mouvement d'opinion qui se lève en Europe et dans notre pays, mouvement auquel les communistes sont fiers d'apporter leur contribution aux côtes d'autres jorces démocratiques, patriotiques, syndicales et chrétiennes ». In terro mo u par M. BOLO (R.P.R.), il lance : « Oui, oui, Vive Jean-Paul II pour son action pour la paix! »

d'autre part, « le programme de « modernisation » des armes nucléaires américaines avait été défini bien avant la découverte des 
jusées SS-20 ».

Pour M. Marchais, « la responsabilité de la relance de la course 
aux armements appartient totalement aux Etats-Unis et à l'Allemagne fédérale ». La France, 
dit-il, est doublement concernée, 
parce qu'elle subirait les conséquences d'un conflit nucléaire en 
Europe et parce que ses décisions 
du conseil atlantique, décisions 
dont, selon le secrétaire général 
de l'OTAN, le gouvernement français « se félicite ». C'est là, selon 
M. Marchais, la conséquence 
logique de l'orientation suivie par 
M. Giscard d'Estaing et qui a 
abouti à substituer la doctrine de 
la « bataille de l'avant » à celle 
de la « défense tous eximuts » partie prenante d'une guerre pour des intérêts qui lui sont étran-

M. MARCHAIS: une fascination indécente pour l'Allemagne

libres aux États-Unis et à la République fédérale d'Allemagne pour réaliser leur diktat », le gouvernement devrait se prononcer pour l'ouverture immédiate de « négociations permettant la ré-duction en Europe des armes nu-cléaires et conventionnelles dans cléaires et conventionnelles dans le respect de la sécurité de chaque Etat », en prenant en considération « to u tes les propositions constructives même partielles, qu'elle qu'en soit l'orogine », et « inviter aussitôt une telle conférence à Paris », en demandant aux pays concernés de « renoncer, devant cette perspective, à tout fait accompli ». Le secrétaire général du P.C.F. rapelle, d'autre part, qu'il a demandé au président de la République d'entamer immédiatement des démarches pour la conchaion d'un traité franco-soviétique de sécurité mutuelle ».

M. MITTERRAND constate :
« La France fait partie de l'alliance atlantique, elle ne participe pus au commandement intégré de l'OTAN, elle dispose d'un
pouvoir de décision et d'une force
atomique automomes, elle entre-

pouvoir de décision et d'une force aiomique autimomes, elle entretient des relations d'amitié avec l'Union soviétique, elle refuse le réamement nucléatre de l'Allemagne: s'il est un domaine dans lequel un consentement général s'est établi entre les représentants du peuple français, c'est bien celui-là. Pas un seul parti ne s'en écarte, du moins dans les déclarations publiques, sinon dans les arrière-pensées. »

Le premier secrétaire du P.S. observe que, « dans la mesure où l'on peut s'informer, il semble que l'équilibre mondial est à peu près réalisé ». « Il me semble, ajoutet-il, que les Étais-Unis ont su préserver une supériorité globale, mais, en Europe, la supériorité soviétique est établie. » Il précise: « Si l'Union soviétique est un pays ami, ce que je crois, si l'Union soviétique est un pays pacifique, ce que fespère, pourquoi ces fusées pointées en direction de nos installations militaires? »

Il ajoute: « Le parti socialiste

Il ajoute : « Le parti socialiste a toujours été soucieux d'éviter de donner à l'Union soviétique le

#### M. BARRE: une indépendance entière

M. BARRE affirme que, « n'en déplaise à certains, qui lui reprochent de revenir subrepticement dans l'OTAN », l'indépendance de la politique de défense
de la France est « entière ». Il
précise : « Les armes de la France
ne sont pas intégrées. Son
concept de défense lui est propre.
Ses décisions sont les siennes, »
Il souligne que, à la différence
de l'OTAN, la France ne (onde
pas sa défense sur le concept
de la ariposte flexible », dans la
ligne duquel se situent les décisions prises, la semaine dernière,
par le conseil atlantique. ment à celles de [ses] alliés pour ment à celles de [ses] alliés pour jaire masse avec elles dans un ensemble homogène, bref qu'elles se confondent avec elles pour former l'objet de la négociation. Ce serait non seulement, ajoute-t-il, priver notre force de dissuasion de sa spécificité; ce serait en aliéner l'indépendance et, en délimitine lui refirer toute signidéfinitive, lui relirer toute signi-fication. » Le gouvernement, qui n'est pas a complice a des décisions prises à Bruxelles, ne peut être nou plus accusé, déclare M. Barre, d'être e indifférent à l'accumulation des armements dans le monde, et spécialement en Europe ». Le premier ministre rappelle l'action de la France en faveur de la détente et la proposition faite par M. Giscard d'Estaing, en mai 1978, de réunir une conférence sur le désarmement en Europe.

Après l'explication de vote de M. HAMEL (U.D.F.), qui reproche à M. Marchais de ne pas « contri-

et simple absurdité. » Il explique :
Toute idée d'alignement et de renversement d'alliance est totalement étrangère à notre politique la dépassement et de la dissolution prance quitte l'alliance atlanti
M. MITTERRAND: une surenchère

Sur les positions soviétiques

M. MITTERRAND constate : a été oublié dans le discours

que ni. à plus forte raison, qu'elle d'adhère sur pied la contérence européenne qu'il avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele staing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele staing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele staing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele staing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele avait proposée avant M. Giscard d'Estaing et le P.C.F. et qui « dele a été oublié dans le discours précédent s.

M. MARCHAIS précise : « J'ai bien dit que le parti communiste « Avec ceite motion de censure, se prononce pour le dépassement et la dissolution simulianée des bloes. »

M. MITTERRAND : « Simultanée cela veul dire s'appliquant aux jusées américaines et aux jusées soviétiques. »

Le premier secrétaire du P.S. estime que la France doit « parjaire » son traité d'amitié avec l'Union soviétique et « utiliser le délai de trois ans précédant l'installation définitive des

Le gouvernement, qui n'est pas

appel nominal à la tribune. Seuls les quatre-vingt-six députés communistes se prononcent pour la motion de censure, qui n'est donc pas adoptée. — P. J.

M. LABBE (R.P.R.) , notre position est connue de tous. Le groupe du R.P.R. n'est pas intervenu au cours de la discus-sion de la motion de censure

sion de la motion de censure com mun n'ste. Son président, M. Claude Labbé, a déclaré: « Il s'agit d'une affaire montés par les communistes à l'intention exclusive des socialistes. Dieu merci, la France est en dehors de tout cela puisque, grâce au général de Gaulle, elle se situe en dehors de l'OTAN. Nous n'avons pas à défendre notre position, qui est connue de tous. »

M. BLANC (P.R.): voilà comment on fête l'anniversaire de Staline.

M. Roger Chinaud. président du groupe des députés de l'U.D.F., a expliqué l'absence de ses amis dans la discussion de la motion dans la discussion de la motion de cansure communiste en dé-clarant: « Censurer le gouverne-ment français pour un acte com-mis par des gouvernements étran-gers est sans objet. » Selon lui. la démarche du groupe communiste vise à régler un compte avec le parti socialiste. M. Jacques Blanc, secrétaire général du parti répu-blicain, a déclaré jeudi 20 dé-cembre, après la réunion du bureau politique de ce parti : « Contre toute évidence, le parti communiste met en cause, à cette

communiste met en cause, à cette occasion, le gouvernement français, alors que la France n'appartient pas à FOTAN et que m. marchais evoque « le grand mouvement d'opinion qui se lève en Europe et dans notre pays, et cette perspective, à tout de mouvement auquel les communités sont jiers d'apporter leur contribution aux côies d'autres part de d'autre de d'autre part de d'autre spécialement en Europe ». Le premier ministre rappelle l'action de contribuer au désar not gevel la fère asségée, comme de la France, qui ne pouvait ni s'associer que la France, qui ne pouvait ni s'associer aux décisions prises, ne peut non plus participer aux négociations part de conseil atiantique.

Le premier ministre souligne d'eutre spécialement en Europe ». Le premier ministre rappelle l'action de contribuer au désar not gevel la détent et la proposition faite par M. Gisjons et la neutralissation nu- des l'aissocier que le France, qui le part dévine ces de contribuer au désar neure ministre rappelle l'action de contribuer au désar de not gevel la détent et la proposition faite par M. Gisjons participe aux négociations part et aux décisions prises, ne peut non des l'aissocier que la fétent de la fet aux décisions prises, ne peut non des l'aissocier de donner à l'Union soriétique le surme de donner à l'Union soriétique le sorier aux décisions prises, ne peut non des la figure d'ent le la fraction de contribuer au désar neur l'un ir une conférence sur le proposition fait par le conclusion que le la détent et la proposition fait par le conclusion que le la détent et la propos

Molinard de Molinard. La première fois, vous l'achèterez pour le flacon. La seconde, pour le parfum.

Un Molinard habillé par Laliaue Le flacon photographié ici est un 2 oz.

#### DÉCISIONS DU CONSEIL ATLANTIQUE LA CONTROVERSE SUR LES

A PARIS

#### Dix mille manifestants

Près de dix mille personnes - quatre-vingt mille selon l'Humantie — ont manifesté jeudi soir 20 décembre pendant un peu plus d'une heure de la Nation à la Bastille pour protester contre l'« installation de missiles américains en Europe ». Treize organi-sations s'étaient jointes au P.C. pour appeler à « la pair, à la détente et au désarmement ». Parmi elles, la C.G.T., le Mouve-ment de la paix, la fédération des gaullistes de progrès, ainsi qu'une délégation du parti communiste ouest-allemand (D.K.P.) défilant au premier rang aux côtés de MM. Georges Marchais, Henri Krasucki, Charles Piterman, Pierre Zarka et de l'écrivain Louis Aragon, qui s donné le bras à Georges Marchais pendant tout le parcours. Le secrétaire général

principale des manifestants avec la République fédérale d'Allela République fédérale d'Allemagne: « Schmidt et Carter veulent faire sauter la terre, il faut
lutter pour les faire désarmers
ou encore « l'Allemagne veut des
fusées pour mieux nous dominer.
Giscard se tait, la France est
désarmée » et « pas d'armement
nucléaire pour la R.F.A.»

Dans le cortège, parmi des drapeaux rouges et les colombes en
papier de nombreux drapeaux
tricolores et quelques élus ceints
de leurs écharpes. D'autres slogans rappelaient la bombe d'Hirosbina et réclamaient « des miliards contre la faim dans le
monde, pas pour la fin du
monde ».

En queue de cortège, séparé du

monde ».

En queue de cortège, séparé du défilé par un important service d'ordre, un petit groupe d'objecteurs de conscience du groupe C.P. 20 (Opération 20) réclamaient la libération de neuf de du P.C. a tenu à souligner que cette manifestation était « unitaire », car les organisations y participant étaient représentatives « de diverses sensibilités de l'opinion publique ».

Les Etats-Unis ont été la cible d'ordre, un petit groupe d'objectures de conscience du groupe O.P. 20 (Opération 20) réclamaient la libération de neuf de leurs camarades emprisonnés et seus camarades emprisonnés et seus l'opinion publique ».

Les Etats-Unis ont été la cible

#### < L'Humanité> : le P.S. s'est fait l'avocat de M. Barre

du secrétariat du comité central du P.C.F., a déclaré, jeudi 20 décembre. sur France-Inter, au sujet de la position du parti socia-liste sur les décisions de l'OTAN : iste sur les décisions de l'OTAN : « Je suis persuadé que, face à un tel danger pour la paix et pour l'indépendance de notre pays, il y a, et je le sais, dans le parti sociadiste, des hommes qui partagent l'entemble de la presse bien-pensante ». 
notre analyse, qui partagent l'opinion qu'il jaut lutter. Et je sais même qu'il y a. dans le groupe socialiste, des députés qui étaient l'implantation des missiles, se prêts à voter la motion de censure. » Interrogé sur les propositions du PS visant à ce que la cette gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui avaient critiqué en paroles sor l'implantation des missiles, se prêts à voter la motion de converse du pouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui partie du gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui partie du gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui partie du gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui partie du gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la partie de la gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la gouvernement et l'ensemble de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, qui de la presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, que le presse bien-pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, que le pensante » «Cest un fait aussi, ajoute-til, que les députés du CERES, que le presse de la p prèls à voter la motion de cen-sure. » Interroge sur les proposi-tions du P.S. visant à ce que la discussion entre les deux partis, porte sur l'ensemble des pro-blèmes de la sécurité et du désarmement, M. Fiterman a déclaré : « Ce qui compte, ce ne sont pas les parlotes — ça, c'est facile, — ce qui compte, c'est l'action : et aujourd'hui, nous sommes devant un danger prècis contre lequel il jaut absolument réagir.»

bre, sous le titre «M. Barre et son avocat», M. René Andrieu affirme que le parti socialiste se prononce « avec viqueur » pour l'implantation de nouveaux missiles nucléaires américains en Europe, en reprenant les argu-ments « arances par les hommes du gouvernement et l'ensemble de

voter la motion de censure.

poter la motion de censure.

n La position du parti socialiste
ne pouvait naturellement que
combier de satisfaction M. Barre.
Manifestement ravi que le secrétaire du parti socialiste lui ait
préparé le terrain, le premier ministre a renris la plunat de sennistre a repris la plupart de ses arguments en se donnant toute-fois le luxe de paraître un peu moins antisovictique que lui.»

Les négociations sur la réduction des forces en Europe

#### Les pays de l'Est <étudieront minutieusement> les nouvelles propositions de l'OTAN

La commission des forces armées du Sénat américain a adopté, un rapport aff it que le traité de limita tion des armements stratégiques SALT 2, « sous sa forme actuelle n'est pas dans l'intérêt de la sécurité des Etats-Unis ». Dix sénateurs ont voté ce texte, sept se sont abstenus.

D'autre part, M. Woitaszek, ministre polonais des affaires étrangères, regagne Varsovie ce vendredi après une visite de deux jours à Bonn, pendant laquelle il a repris les thèmes habi-tuels des pays de l'Est. Cependant, écrit notre correspondant J. Wetz. - certains observateurs croient pouvoir relever une nuance dans ses déclarations .. Il a paru suggérer que la négociation sur les euromissiles serait devenue impossible « sur la base des pro-positions des États socialistes connues ». Cela pourrait indiquer que si les suggestions de M. Brejnev dans son discours de Berlin ne sont plus valables, le principe d'une négociation ne serait pas pour autant abandonné. Les interlocuteurs ouest-allemands de M. Wojtaszek restent convaincus que la porte n'est nullement fermée à un vaste marchandage ».

De notre correspondant en Europe centrale

Vienne. — Les nouvelles pro-positions de réduction des forces en Europe avancées jeudi 20 déde Vienne par les pays de l'OTAN ont été accueillies avec une très grande réserve par les membres du pacte de Varsovie. Le porte-parole du camp communiste. M. Wieland, chef de la délégation est-allemande, a critique le plan de déploiement des nouveaux missiles à moyenne portée adopté l'organisation militaire de l'alitance atlantique, « Les pays socialistes, a-t-il déclare, suront à prendre en considération dans l'examen des propositions qui leur ont été soumises aujourd'hui les consequences de la décision de

Tout en estimant qu'elles ne comportaient à première vue a aucun élément susceptible de rapprocher les positions des deux parlies :, le porte-parole com-muniste s'est gardé d'opposer une fin de non-recevoir aux propo-sitions occidentales, qui seront a-t-!l dit. « minutieusement étudices ... Le schema mis au point r l'OTAN prévoit de scinder negociation en deux temps. Dans une première étape, il s'agrait de parvenir à un accord c intérimaire » sur la réduction simultanee des seuls effectifs américains et sovietiques. Cette reduction — de 13 000 hommes pour les Etats-Unis et de 30 000 pour l'Union soviétique - serait les Occidentaux, « presque identique » à celle qu'avaient proposée les pays de l'Est (res-pectivement 14 000 et 29 000 hom-

mes) en juin 1978. Cet accord qui devrait être conclu pour une a période déter-minée » s'accompagnerait de mesures « associées » permettant d'en controler l'application. El s'agirait notamment de l'établis-sement d'un calendrier annuel des mouvements de troupes, de la présence d'observateurs à leurs points de transit et d'inspections.

Au cours de cette première étape, « la question difficite et compliquée » de la réduction et de la limitation des armements serait laissée de côté. Mais l'ac-cord intérimaire, toujours dans le schema avance par les Occiden taux devrait s'accompagner d'une déclaration « esquissant les objectifs convenus pour la seconde phase a qui elle, porterait sur les effectifs de l'ensemble des pays concernés par la négociation ainsi que sur la réduction des armements. Les « plajonds com-muns : envisagés seraient aiors

muns e envisagés seraient aiors de 700 000 hommes pour les armées de terre et de 900 000 hommes pour l'ensemble des forces terrestres et aériennes.

Ces propositions, de l'avis des milieux de l'OTAN, sont d'une ambition créduites. Leur principal avantage est d'offrix, après six années de vaines négociations, la possibilité de parvenir à un succès nartiel en contourant un succes partiel en contournant, dans un premier temps, le prin-cipal obstacle sur lequel les entretiens continuent à buter : le désaccord sur les effectifs gio-baux. Les Occidentaux estiment en esset que le pacte de Varsorie disposerait de 150 000 hommes de plus qu'eux.

Les pays communistes jusqu'au 31 janvier, date de la reprise des discussions, pour examiner si les propositions occidentales « correspondent au principe établi en 1973 », aunée d'ouverture de la conférence. Ce délai offert par le calendrier est considéré comme un élément favorable par les représentants de certains pays de l'OTAN. Is estiment qu'ils ne pouvaient pas. une semaine après Bruxelles. s'attendre à moins de mauvaise humeur. Le camp communiste serait, à les entendre, aussi desireux qu'eux d'éviter un enise-ment compromettant l'avenir de la négociation de Vienne au pro-

fit d'autres initiatives. BERNARD GUETTA. POINTS DE VUE

#### L'Europe et la guerre atomique

par ROGER GARAUDY (\*)

THAQUE fois que les carnets de commande des industriels amè ricains tendent à se vider. Ou que la cote d'un président semble baisser dans l'opinion, toute la presse, écrite ou parlée, agite l'épouvantail de la supériorité de l'armés soviétique pour justifier un nouvel essor de la course aux armements seul régulateur flable d'une économie de croissance où la consommation. même stimulée jusqu'au délire, ne parvient pes à satisfaire la produc-Chaque fois que les dirigeants soviétiques se trouvent en difficulté économique ou politique, toute la

presse, écrite ou parlée, agite l'épouvantail des menaces de l'impérialisme américain (ou chinois) et de l'encerclement du « socialisme » pour Justifler un accroissement des forces armées et une «vigilance» accrue du parti, seula régulateurs fiables pour un pays toujours menace par un délabrement chronique de l'agriculture et de l'industrie (sauf militaire), et par les rébellions latentes

des pays vassaux. Les états-majors militaires et politiques des deux pays savent d'ailleurs fort bien qu'ils n'auront Jamais à s'affronter, car chacun a le pouvolr de détruire totalement adversaire, mais il ne peut le tenter sans être lui-même détruit. C'est pourquoi, des deux côtés, l'on prélère agir par vassaux interposés, quitte à crier chaque fois à la provocation de l'autre.

L'affaire de la modernisation des missiles amèricains en Europe est l'un des épisodes de routine de cette morne et permanente escalade.

Il est clair que les différents pays européens, ceux de l'Est comme ceux de l'Ouest, dont aucun séparément (ni même tous ensemble) ne possèdent les movens de jouer un rôle autonome quelconque entre les deux mastodontes, ont intérêt à refuser le leu des maîtres du leu et à se donner pour objectif essentiel de créer le vide le plus complet entre les deux, en ne s'alignant sur aucun bloc et en refusant d'accueil-Ilr des armements qui, loin de les protéger, créent le seul cas où ils pulssent servir de cible à ceux qui les accuseraient de complicité avec un « agresseur » qu'ils ne veulent nullement affronter, mals dont ils massacreralent volontiers les valets

demière session de l'OTAN, la critiques serieux de la décision de

Cent quinze personnalités

occidentales — des scienti-

figues, des syndicalistes, des

chercheurs, des hommes poli-

tiques — ont signé un appel

en faveur d'un moratoire sur

les armes nucléaires. Voici

l'essentiel de ce texte:

En tant que chercheurs de divers pays d'Europe occidentale

et des Etats-Unis, ayant travaillé sur les questions de sécurité euro-péenne, de defense, de contrôle

des armements et de désarme-ment, nous exprimons notre in-

quiétude devant le danger immi-

nent:

— De voir une nouvelle phase

— nent:

— De voir une nouvelle phase

de la course aux armements se développer en Europe :

— De voir l'Europe devenir une piate-forme de lancement pour des armements nucléaires nou-

veaux et plus perfectionnes :

— De voir une guerre nucléaire

De voir une guerre nucieaire limitée en Europe devenir plus concevable et par conséquent plus probable;
 De voir ainsi porter atteinte à la détente et à la coopération en Europe et d'assister au développement d'une nouvelle guerre

De voir frustrer les efforts tendant à la justice sociale et au respect des droits de l'homme en

Europe : Nous rappelons aux gouverne-

ments concernés que le manifeste Russell-Einstein de juillet 1955 qui soulignait les dangers d'une

cuerre nucleaire, n'a rien perdu de son urgence. Nous rappelons à ces gouvernements les senti-

ments d'inquietude, de convic-tion, et l'esprit de décision qu'ils

ont exprime eux-memes dans le document final de la dixième

session speciale des Nations unies

L'INQUIETUDE « devant la menace contre la survie même de l'humanilé qui est posée par l'existence des armes nucléaires et par la continuation de la

course aux armements, et se sou-venant des devastations in/ligees

par toutes les querres :.
LA CONVICTION eque le

desarmement, la limitation des

armements specialement dans le

domaine nucléaire sont essentiels pour empêcher la guerre nucléaire

et pour renforcer la paix, la sé-curité internationale, et pour le

progrès économique et social de

sur le désarmement.

Un appel pour un moratoire

été suffisamment traitée, de manière suffisamment compétente, dans les colonnes du Monde, pour que l'on hésite à y revenir. Mais on hésite tout autant à laisser sans réponse l'intervention d'un leader politique comme Jean-Pierre Che-

Hollande joua un rôle exemplaire en

En France, la gesticulation la plus

ahurissante fut celle du parti commu-

niste français qui, dans un commu-

niqué de son bureau politique du

14 décembre, dénonçait la tentative

de « désigner notre continent comme

le terrain de bataille atomique », alors

qu'il a fait blen pire en France :

lorsque Georges Marchais — après un quart de siècle de juste combat

du parti communiste contre l'arme

atomique — s'est rallié, naturelle-

ment et comme topiours. Sens

consulter les militants, à la politique

d'armement nucléaire de la France,

il savait fort bien que les missiles

français pourraient à la rigueur

atteindre Kharkov, mais qu'ils

n'avaient pas la portée nécessaire

pour atteindre les Etats-Unis. Il se

rallialt ainsi de fait à la thèse fonda-

mentale de la pire réaction en France :

l'Union soviétique est le seul ennemi

l'on prétend viser. On se demande

donc contre qui le bureau politique

refusant tout implantation de mis-

siles américains chez eile.

vènement (le Monde du 15 décembre). C'est que, au-delà de la ition traitée, cet article illustre tout un style à le fois dogmatique opportuniste d'approche des questions stratégiques et diplomatiques, dont il importe de souligner les dangers, particulièrement dans un contexte où les questions internationales deviennent trop sérieuses pour être laissées aux affirmations aussi péremotoires ou arbitraires et aux arrière-pensées politiciennes beaucoup moins gratuites.

1) Sur la portée du déséquilibre en engins à moyenne portée ou Il existe des désaccords légitimes que personne ne peut trancher défi-De ce point de vue, lors de la lignes. Notons cependant que les

> sur les armes nucléaires tous les peuples facilitant ainsi l'établissement d'un nouvel ordre économique international ». LA DECISION « de poser les

tondements d'une nounelle stra-

tégie du désarmement ». Nous insistons aupres des gouvernements concernes pour qu'ils : - Arrêtent immédiatement la production et la mise en place des missiles connus sous le nom de SS 20 (gel):

— Ne décident pas de produire

et de mettre en place de nou-veaux missiles nucléaires à longue portée de théâtre d'opération en Europe, à ce moment ou plus tard, aussi longtemps que le gel de production est respecté (mora-

Entrent immédiatement en negociation avec l'objectif de ne pas accroître le potentiel nucleaire existant et progressivement de reduire le nombre total d'armes

Bien que certains affirment qu'une décision de produire et de mettre en place des armements devrant précèder des négociations réalistes pour le contrôle des armements. l'expérience passée concernant le développement des armes comme instrument de marchandage montre qu'une fois pro duites ces nouvelles armes acquie rent une force vive autonome qui rend pratiquement impossible s'en debarrasser au cours de négociations sur le contrôle des armements. (...) Combien de temps encore les dirigeants politiques des pays de l'OTAN et de l'Organisation du traité de Varsovie resteront-lis prisonniers d'un processus d'innovation, d'acquisition et de déploiement en matière d'armements, auquel rien ne vient faire obstacle?

Nous demandons aux dirigeants politiques des pays concernés de contenir la course aux armements en Europe. Nous les appelons à établir la primauté de l'autorité et du contrôle politique sur les impulsions technologiques, les exigences militaires, et les automatiemes buteaupartiques. matismes bureaucratiques les pressons de décider un gel immèdiat et un moratoire des missiles nucléaires à longue portée de théatre d'opération.

[Ce texte a notamment été signe du côté français, par MM. Cinude Bourdet, Alain Joxe, Paul Duraffour, Bernard Parmentier, par le général Becam et par l'amiral Sanguinetti.

responsable d'avoir créé le seul cas par notre - armement nucléaire », où il puisse être utile à un adversaire d'anéantir la France. Je dis bien anéantira, car il est possible à l'U.R.S.S. comme aux Etats-Unis, avec une parcelle infime de leur arsenal nucléaire, de détruire en une seule frappe la totalité de notre dispositif militaire (atomique et conventionnel) si nous manifestions la moindre velléité de nous servir de l'une des armes dérisoires qui nous ont conduits dans la plus impulssante et la plus coûteuse des

appelle - à une riposte unitaire :

alors qu'il est, avec loute la droite

de chauvinisme que d'irréalisme,

et l'extrême droite, et avec autant

Une seule politique peut assurer la sécurité de notre pays : un peuple, si petit soit-il, est invincible lorsque ses membres sont si unanimement et passionnément attachés au mode de vie qu'il incame que

\* Directeur de l'Institut interna-tional pour le dislogue des civili-sations.

tout envahisseur éventuel ne puisse escompter aucune collaboration de la part de ses habitants.

Un peuple est intouchable lorsque ses relations avec l'extérieur, et nonent avec le tiers-monde, ont un caractère exemplaire parce qu'il échappe à tout mercantilisme néo-

Ce serait le cas de la France si elle n'était pas vouée par son choix de la monarchie énergétique du nucléaire au chômage dans le présent le. futur.

Ce serait le cas de la France si elle n'avait ni décimé l'Aigèrie, ni armé les cannibales blanca de l'Afrique du Sud, ni protégé à Kolwezi les terrains d'essai des missiles allemands et les gisements chers aux trafrique Bokassa et sa bande (qui n'ont ont été dénoncés que par Amnesty International et condamiés par des magistrats africains). Mais cela suppose que soit (gr.

mentalement repensée une ract. sion radicale de l'économie et de la politique intérieure et extérieure

#### Réponse à Jean-Pierre Chevènement par PIERRE HASSNER (\*)

l'OTAN, comme le socialiste hollandais de Vries et les communistes italiens, ne nient pas l'existence du déséguilibre (même s'ils en minimisent le degré) ni la nécessité de réduire ou d'équilibrer les SS-20 (même s'ils pensent que l'implantation des Pershing-II et des missiles croisière est une mauvaise méthode). Deuxièmement, ce n'est pas par des allusions à des déclarations tronquées ou anachroniques (qu'elles viennent de l'Institut d'études stratégiques de Londres. de Kissinger, ou du chef d'étatmajor américain d'il y a trois ans) que Jean-Pierre Chevènement pourra élaver sa thèse, pas plus que par des arguments sur le caractère peutêtre décelable des SS-20 (qui n'enlève rien à leur danger en première frappe, la mobilité étant, comme l'a

souligné le général Gallois, surtout

importante pour celui qui est sur la 2) L'Allemagne (dont, sauf erreur, le nom n'est même pas prononce par sente. M. Chevénement présente l'implantation des euromissiles comme le fruit d'une décision américaine consacrant le découplage. Or, comme M. Talu, P. Lellouche, A. Joxe l'ont rappelé dans des numéros précédents du Monde, c'est le chancelle Schmidt qui a lancé l'alarme sur ce sulet et fait campagne auprès des Américains, d'abord réticents, Les Etats-Unis, au cours des négociations SALT 2, se sont fort peu préoccupés des conséquences des SS-20 pour l'Europe, du moment qu'ils ne pouvaient atteindre le territoire américain : réciproquement, dans le protocole de SALT 2, ils acceptaient de limiter pour trois ans la portée des missiles de croisière terrestres et maritimes à 600 kilomètres, en decà donc du territoire soviétique. Ils justiflaient ainsi les accusations européennes de - découplage » et de sanctuarisation de leur territoire. Or voici que devant les inquiétudes ainsi suscitées les Etats-Unis renversent la tendance de leur politique et introduisent en Europe des mis-Siles capables d'atteindre le territoire de l'U.R.S.S. : peut-on sérieusement, malgré les protestations soviétiques, y voir l'expression d'une même volonté de sanctuarisation réciproque des Deux Grands at de - découplage = 7 :

3) On le peut d'autant moins si, comme M. Chevenement, on écrit à juste titre, à propos des fusées américaines : - Dés lors qu'elles trapperaient le sanctuaire soviétique. on ne voit pas ce qui retiendralt les Soviétiques de riposter sur Chicago ou Detroit plus que sur Francfort ou Birmingham - et, ailleurs : « On voit l'ambiguité des Pershing « tactiques » ou - stratégiques - selon leur mode d'emploi : stationnés en Europe occidentale, ils pourraient trapper aussi bien les pays d'Europe centrale que l'U.R.S.S. selon la décision prise par les Etats-Unis. - Comment ne pas voir ce que c'est précisément cette double incertitude ou cette double ambiguité qui, en l'orçant un agresseurs soviétique éventuel à attaquer des rampes de lancement américaines, rétabilt la continuité du < théâtre » européen et de l'équilibre intercontinental, affaiblit le « découplage » et renforce la dissuasion américaine ? Tous les raisonnements peuvent se renverser, mais la sens de la demande allemande, de la décision américaine et de la réaction soviétique n'est pas douteux : il est celui d'un - recouplage -

★ Mombre du Centre d'étude des rolations internationales.

de l'Europe occidentale : 4) Cela ne veut pas dire qu'il

faille s'en féliciter sans réserve, car,

dans la mesure où les inquiétudes de la R.F.A. sur la protection americaine sont apaisess, ses velléités d'indépendance sont affaiblies et avec elles, les chances d'une déiense autonome de l'Europe. Mais si l'on souhaite, avec J.-P. Chevènement, une indépendance de l'Europe qui se détacherait progresse de l'emprise des blocs on ne peut qu'une fois de plus admirer la contradiction du but qu'il affiche et des moyens qu'il préconise. Qu'il faille non seulement maintenir mals renforcer et moderniser la force de dissuasion française, on en sera d'accord avec lui : mais comment taire servir cette modernisation à l'indépendance de l'Europe, et. en même temps, on préconise « une dénucléarisation progressive du centre de notre continent »? Cette dénucléarisation, constamment combattue par la diplomatile frande Gaulle, aboutirait à une neutrelisation de l'Allemanne ou des Allemagnes et en ferait une zone soumise au mieux à la surveillance exclusive des Déux Grands, ou pire aux risques de guerre convention-nelte entre les deux Etats allemands, ou entre les deux blocs. La proposition de J.-P. Chevènem combine une version hexagonale de la doctrine gaulliste et une version antinucléaire le la tradition socialdémocrate, versions l'une et l'autre archaiques et de surcroit, incompatibles. Une version de l'une et de l'autre adaptée aux risques et aux chances du contexte technique et politique international condulrait. Au contraire, à don ler à la modernisa tion de la force française un sens européen, en installant comme l'a suggéré Michel Tatu, des fusées solsol françaises capables d'atteindre l'Union soviétique sur le territoire de l'Allemagne (édérale Parallèlement la France serait alors bien placés pour proposer une discussion sur la réduction des armements qui soi à la fois multilatérale, européenne e réaliste, en évitant les pièges de SALT 3 inévitablement dominé par les Deux Grands, des M.B.F.R., dominées par les deux alliances et risquant de favoriser une zone à statut spécial, et de la proposition désarmement en Europe » qui a le mérite d'inclure le territoire de la Russie d'Europe, mais le tort d'exclure artificiellement les ermes

Mais est-ce bien de l'indépendance européenne que se soucie Jean-Pierre Chevenement ? On peut en douter quand on le voit se joindre à une campagne compréhensible du point de vue soviétique, seion laquelle des fusées soviétiques pointées sur l'Europe occidentale ou des fusées américaines pointées sur l'Europe orientale ne menacent ni la détente ni la paix, mais ceiles-ci seralent menacées dès lors que des fusées américaines, basées en Europe occidentale, seraient pointées non plus seulement sur la R.D.A., la Pologne ou la Tchécoslovaquie, mais aussi sur l'Union soviétique. Que des Européens de l'Est soient forcés de défendre ce point de vue, si contraire à leurs intérêts nationaux, ne peut que susciter la compassion, que les communistes français en fassent autant ne peut que provoquer l'inquiétude ; mais qu'un socialiste francais se loigne à ce chœur ne peut entrainer que la stupéfaction.

nucléaires.

APRÈS LA PUBLICAT

# le directeur et k

M. Emile Cablé, premier juge d'instruction au tribunal de Paris, a inculpé, peut de cembre, après midi, le directeur de Campet enchainé », M. Roger Fressoz, et son rédacteur enchaîné adjoint. M. Claude Appet enchaine , was subject free or son reduction on chef adjoint, M. Claude Angell, do record de documents administratifs volée. Cetto income documents de l'instruction, ouverte le 17 octobre, pour vol. recei de documents ad bre, pour du secret professionnel, à l'ences et violation du secret professionnel, à l'ences de M. Dominique Marie, ancieu racataire : de M. Dominique visaire, ancien vacastre des services de la comptabilité publique, ches qui le police avait notamment découvert les photocopies des feuilles d'impôts de 166 Valley.

Le dossier judiciaire de M. Deinne unité, les pir
aque Marie, ancien vacataire du
unistère du budget, serait-il
unistère du budget, serait-il
erenu celui du Canard ezderenu celui du Canard ezderenu celui du Canard ezderenu celui du Canard du des
derenus en control des
decembre, MM. Roger Pressor desidentes en
claude Angeli, respectivement decembre. MAL Roger Frestor scattlement of decembre. MAL Roger Frestor scattlement of claude Angeli, respectivement homosti, dispanse a claude Angeli, respectivement dispanse a claude de cournerts administrated de documents de parquet du la decembre. La Manager des répondu positivement à description de décembre de decembre. La Manager de decembre de decembre de decembre de decembre de decembre de decembre de la manager de decembre de

Si M. Cabié n's pas saivi jos gian bout les demandes du par-get, sans doute est-ce que les met. sans doute est-ce que les resemptions ne sont pas aussi suffisantes n qu'on la suggrafe a haut lieu. De fait, le Comon achaine n'a pas attendu que u Dominique Marie s'intéresse sur feuilles d'impôts de certaines personalités pour publier, en ist et 1972, la feuille et les detarations d'impôts de M. Jacques Chaban-Delmas. ques Chaban-Delmas... Les democes de M. Marie n'ent

Le festille d'un de M. Ch. consistentair se : malées de 1978 d

de la République luciest de la République

Les revenus fon capit d'Estaing é très peut ME 206 I capitaine mobillen

ommetee pour leur part qu'i té 1973, alors qu'il était em-mé comme manutentionnaire m centre électronique — dépar-tement informatique de la resette enérale des l'inances de Paris. Since a Montrent Rolls Bone Sint-Denis). La ce jeune Sinte-Saint-Denis). La ce jeune Sinte Sinte Constant des photocopes des feuilles d'impos de MM, Valèry Chicard Essing, Marcel Dissault et Edward-Jean Empain.

Censement arrêté per hissaid l'Paris dans la nuit di 9 mil Il octobre, au volant d'une vol-

#### LE COMMUNIQUE N PROCUREUR DE PARES

inte l'inculpation de MM Pus-let Angeli pour recel de ducti-les administratifs volts, le pro-aur de la République à Paris Maile, le 20 décembre, le outaque suivant :

Aux commentaires de Auf commentaire and firesociate and que la procedure action a cette affaire na femmentionnelle et qu'elle au dans tous les dossiers domaiton. En effet

l Lorsqu'il estime qu'il series de certaines personnes des incertaines personnes des incertaines interdisant de les estembles comme témoin. le juge d'un adun communique son dossier proquet en lui demandant sei proquet en lui demandant sei product communique sorte des la certa de la certa del la certa de la certa del certa della et c'est ce qui a été fait. le juge d'instruction est in libre de suivre ou de ne passure les réquisitions du parquest de ne les suivre que partielle de C'est encore ce qui o se

Cest donc dans cette affaire l'amme dans toute autre le fine l'autruction qui a l'initialise de l'inculpation puis le cett lui qui provoque les l'autruction qui provoque les l'autructions de l'en qui provoque les l'autres de l'inculprate de l'autre ensuite d'en l'entre l'autre de la lactre l'autre qui de ma ma le faire. mple ou de ne pas le faire.

Poche du parti socialista di ce vendredi 21 décembre de la lettre adressée par le parti de la lettre de la le The data Guilland P. D.G.

The de l'emission réservée aux sissemble de l'emission réservée aux sissemble de l'emission réservée aux districts politiques (le Monde du l'emission de l'em



수 보다.

Giscard d'Estaing, Marcel Dassault et Edouard-Jean Empain (« le Monde » du 23 octobre).

Dans une déclaration rendue publique le 20 décembre au soir, M. Fressez indique tout ignorer des bases sur lesquelles repose l'in-culpation et précise : «Le «Canard » ne peut pas ne pas faire le rapprochement qui saute aux yeux entre cette inculpation injustifiée, ainsi que la suite des événements l'établira. et d'autre part les publications récentes concer-nant par exemple les diamants de Bokassa (...).

Le procureur de la République de Paris,

M. Christian Le Gunebec, a publié en réponse un communiqué dans lequel il souligne que « la procédure suivie dans cette affaire n'a rien d'exceptionnel » et qu' « elle est rigourensement conforme à celle suivie dans tous les dossiers d'information ».

Dans « la Lettre de la Nation », organe quotidien du R.P.R., M. Pierre Charpy réagit vivement en écrivant notamment. Cette inculpa-tion est l'acte le plus scandaleux qui ait jamais été commis en matière de presse depuis l'occu-

pation allemande. -D'autre part, à l'invitation du parti socialiste, MM. Claude Angeli, du « Canard enchaîné », et Dominique Jamet, du « Quotidien de Paris», ont évoqué les récentes - affaires - à TF1, jeudi 20 décembre, dans l'émission réservée aux formations politiques, avant le journal de 20 heures. Les deux journalistes ont mis une nouvelle fois en cause le président de la Bépublique à propos des diamants offerts par l'exempereur Bokassa. Pour sa part, M. Valéry Giscard d'Estaing a indiqué récemment, en privé, que, s'il avait bien reçu des cadeaux, les documents publiés par « le Canard enchaîné » étalent des faux.

#### Recei

Le dossier judiciaire de M. Donique Marie, ancien vacataire du vert à son domicile ces documents ministère du budget, serait-il au cours d'une perquisition. Ils devenu ceiui du Canard enchainé? En inculpant, jeudi decembre, MM. Roger Fressoz et Claude Angeli, respectivement directeur du Canard enchainé et d'impôts de Mmes Simone Del Duca propriétaire d'un groupe homme. Apparemment, les feuil-d'impôts de Mmes Simone Del Duca, propriétaire d'un groupe de presse, Georgette Deutsch de La Meurthe, Jacqueline Thome-Patenôtre, ancien député, Liliane Bettencourt, propriétaire de L'Orêal, et de MM Raymond directeur du Canard enchaîné et rédacteur en chef adjoint, pour recel de documents administratifs volés, M. Emile Cablé, presider juge d'instruction, a répondu i. Avant lui, le parquet du la vinal de Paris avait doublet répondu positivement à cette question. Par des réquisitions en date du 14 décembre, Il estimait en effet les présomptions contre MM. Fressoz et Angeli L'Oréal, et de MM. Raymond Barre, Robert Boulin (aujourd'hui décédé) et André Bettencourt, ancien ministre et administra-teur de sociétés, intéressaient quelqu'un. M. Marie indiquera seulement, semble-t-il, au magiscontre MM. Fressoz et Angeli « suffisantes » pour requérir à leur encontre les inculpations de trat instructeur, que ce « quel-qu'un » est le frère d'une amie et que chaque « document adminisrecel et de complicité de vol de documents administratifs ainsi que de violation du secret pro-fessionnel (article 378 du code tratif vole » se vendalt 500 francs. Dès l'inculpation et l'incarcé-

> Sl M. Cabié n'a pas suivi jus-qu'au bout les demandes du parquet, sans doute est-ce que le présomptions ne sont pas aussi « suffisantes » qu'on l'a suggéré en hant lieu. De fait, le Canard enchaîné n'a pas attendu que M. Dominique Marie s'intéresse aux feuilles d'impôts de certaines personnalités pour publier, en 1971 et 1972, la feuille et les déclarations d'impôts de M. Jac-ques Chaban-Deimas...

> Les déboires de M. Marie n'ont commencé pour leur part qu'à l'été 1978, alors qu'il était emphoyé comme manutentionnaire au centre électronique — dépar-tement informatique de la recette générale des finances de Paris, située à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Lè, ce jeune homme de vingt et un ans fit des photocopies des feuilles d'im-pôts de MM Valèry Giscard

> Censément arrêté par hasard à Paris, dans la nuit du 9 au 10 octobre, au volant d'une voi-

#### Les feuilles d'impôts de M.M. Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas

La feuille d'impôt sur le reve-nu de M. Giscard d'Estains, concernant ses ressources impo-sables de 1978, avait été publiée le 27 juin dernier par le Canard enchaîné. Ce document, dont l'authenticité n'a pas été contes-tée par le président de la Bépu-blique, indiquait que le chef de l'Etat avait perçu, en 1978, un traitement de 324 098 F (+ 18,7 % par rapport à 1977), somme qui ne comprenait évidemment pas ne comprenait évidemment pas la « dotation personnelle » ni les « frais de maison » du président de la République, inscrits au budget de l'Etat pour 2,14 millions en 1978.

Les revenus fonciers de M. Glscard d'Estaing étaient mention-nés pour 303 806 F, les revenus de capitaux mobiliers pour 180 565 F (correspondant, selon l'hebdoma-daire satirique, à un «porte-feuille» de 3 millions de francs), ce qui ouvrait droit à un avoir fiscal de 47 092 F. Une mention particulière dott être faite de la tion actuelle ou les projets des dernière rubrique révêlée du entreprises.

document (1) : les investissements en actions de sociétés. Ce poste s'élevatt à 181962 F, correspon-dant à la différence entre les achats et les ventes de titres mobiliers opérés pendant l'année par M, et Mme Giscard d'Estaing In problème peut se poser à Un problème peut se poser à ce propos, en raison de l'esprit de la loi sur les α initiés », qui vise à empêcher les personnes en possession d'informations privilégiées sur telle ou telle société du fait de leurs fonctions — d'intervenir sur les titres de ces entreprises. Le texte concerne notamment les dirigeants et le personnel des sociétés, ainsi que toute personne qui pourrait, dans l'exercice de ses fonctions, avoir comnaissance d'informations perticulières sur une entreprise : banquiers, analystes financiers, journalistes... Les attributions du chef de l'Etat lui permettent, évidemment, d'avoir connaissance du fait de leurs fonctions evidemment, d'avoir connaissance d'un bon nombre d'informations importantes concernant la situa-

Une perquisition

C'est ainsi — sans autre lien, apparemment — que la police, sur commission rogatoire, perquisitionnera le 27 octobre le domicile et la voiture de M. Georges Gherra, journaliste retratté et pigiste occasionnel du Canard

et pigiste occasionnei du Canard enchaîné. Décu dans leur recher-che, les enquêteurs poursuivront

#### L'avoir fiscal de M. Chaban-Delmas

De sorte que M. Chaban-Delmas n'avait pas à payer au fisc d'impôt sur le revenu (au-delà de l'avoir fiscal déjà pris en compte). Cette situation s'expliquait notamment par le fait qu'une forte partie des revenus de M. Chaban-Delmas, au cours des deux années visées, n'était pas imposable : indemnité de député et de président de l'Assemblée nationale (exonérée à concurrence de 45 % par des lois de 1928 et de 1938) et son indemnité de fonction (complète-De sorte que M. Chaban-Delment exonérée par un loi de 1948).

La divulgation de ce document

impôts sur le revenu « supopriés »; par M. Chaban-Delmas de 1967 à 1970 s'étalent élevés à 75.892 F, tandis que l'hôtel Matignon affirmatt que les déclarations de revenus de M. Chaban-Delban étaient « conformes à la loi et à la réglementation ». M. Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des fi-

(1) Le Canard enchaîné ne mantion-nait pas le total des revenus bruts ou impossibles de M. Giscard d'Estaing, non plus que le montant de l'impôt sur la revenu du par

#### **LEMONDE** diplomatique

NUMÉRO DE DÉCEMBRE LA SURENCHÈRE NUCLÉAIRE

Des Européens en otage

COMMENT M. KISSINGER

· RÉÉCRIT L'HISTOIRE QU'A A FAITE • Les failles d'un expert (C.J.).

O Chili : Etrange défense de la liberté (Armando Uribe). Cambodge : De "intervention on désustre (Patrice de Bear)

Le numéro : Y F

5, rue des Italiens 75427 Paris cedez 09 Publication metauelle du Monde (En vente partout)

leur travail au siège de l'Asso-ciation de la presse judiciaire — situé dans l'enceinte du palais de justice — dont M. Gherra est membre, prenant des modèles de frappe de la machine à écrire du local (le Monde du 2 novemration de M. Marie, silence et secret ont entouré ce dossier. Le Canard enchaîné avait publié, les 27 juin et 18 septembre, une les 27 juin et 18 septembre, une partie des feuilles d'impôts de MM. Giscard d'Estaing et Dassault. Il semble que cela ait suffi. Et que cela ait autorisé, en tout cas, la rumeur du palais de justice désignant, dans un même souffie, l'informateur (M. Marie) et le récepteur (le Canard enchais)

L'explication de ces tracasseries est simple. M. Gherra avait demandé l'autorisation auprès de la direction générale des impôts de consulter, dans son secteur, la liste dérivée des rôles de feuilles d'impôt. Cette consultation est un droit. Moins d'un millier de citoyens en unt usé en 1978. Serait-ce encore trop ?

Enfin, un transport de justice eut lieu, le 22 novembre, dans les locaux de l'hebdomadaire (le Monde du 23 novembre). On procèda alors à l'examen de toutes les machines à écrire et de la photocopieuse. De ce 22 novembre au jeudi 20 décembre, il n'y a qu'un pas: MM. Fressoz et Angeli ont été inculpés. Le premier parce qu'il est directeur et que l'on pose en principe qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans son journal. Mais peut on comparer le délit de presse et celui de recel? Le second, sans doute, parce qu'il a signé un commentaire accompagnant la publication de la feuille d'impôts de M. Dassault, Les deux journalistes risquent, aux termes Enfin, un transport de justice journalistes risquent, aux termes de l'article 460 du code pénal sur le recei, qui renvoie à l'article 401, une peine d'emprisonnement de une à cinq années et une amende de 3 600 à 60 000 francs.

Les deux inculpés devraient être interrogés sur le fond dans le courant du mois de janvier. Ils sauront, alors, sur quelles bases repose leur inculpation, qui n'est pas banale. M. Fressoz, entré au Canard enchaîne en 1953, directeur depuis 1970, ne se son-vient en effet pas que pareille affaire soit jamais arrivée à son journal, de toute son histoire

LAURENT GREILSAMER.

#### DANS LA PRESSE **PARISIENNE**

• LE QUOTIDIEN DE PARIS la chasse est ouverte.

c (\_) M. Valery Giscard d'Es-taing se tarquait il y a peu encore de n'avoir, contrairement à ses ne n'avoir, contrement à ses prédécesseurs, jamais poursuivi la presse. Le voilà qui perd sa vir-ginité en de bien scabreuses cir-constances où sa dignité n'était point engagée mais seule sa rancune. Car nul ne s'y trompera, l' « auteur principal » de l'inculpation n'est pas M. Cablé, mais le chef de l'État. Le libéralisme avancé sort de ses gonds pour suivre une bien vieille ornière. suivre une foute, contre sa morale et contre sa nature même, que d'en gager la lutte, avec les moyens du pouvoir, contre la liberté d'expression.

(DOMINIQUE JAMET.) ● LE MATIN : ce «Canard»

qui dérange. a ( ... ) Sur cette affaire des dia-mants, le silence de la presse de Robert Hersant, et la grande dis-crétion des radios et télévisions nationales, ont montré à quel point les révélations du Canard préoccupaient le pouvoir. En e prétant a hier soir son autenne à Cloude Angeli, le P.S. a voulu contribuer à rompre le silence des télévisions sur l'affaire.

des telévisions sur l'ajfaire.

» Dans ces conditions, qui serait étonné d'apprendre, au lendemain de ces deux inculpations,
que le gouvernement est directenent intervenu — par garde des
sceux interposé — pour tenter
de joire pare par les pojes judisceaux interposé — pour tenter de faire taire, par les voies fudi-ciaires, ce Canard qui dérange? »

(JEAN-FRANÇOIS DOUMIC.) LA LETTRE DE LA NATION: une autre feuille d'impôts.

« Cette inculpation est l'acte le plus scandaleux qui ait jamais été commis en matière de presse depuis l'occupation allemande. » Elle implique que tout jour-naliste mis en possession par un naliste visi en possession par un moyen ou un autre de documents doit en référer à l'autorilé judiciaire avant de les publier.

» Voilà une découverte qui vient bien tard. Pourquoi le président de la République quand il n'était que ministre des innances n'apait du pas engagé la même action. il pas engagé la même action contre le même journal qui, de la même source, avait publié la

feuille d'impôts de Jacques Cha-

#### A TF 1

#### Les silences de la France

Georges Fillloud, député (P.S.) de la Drôme, de « mettre un peu de lumière sur ces faires qu'on se garde d'évoquer », le parti socialiste avait invité, jeudi 20 décembre sur TF1, deux journalistes, Claude Angeli, du Canard enchaîné, et Dominique Jamet, du Ouotidien de Paris, à participer à l'émission réservée, avant le journal de 20 heures,

Plus que ce qui fut dit et qu'on avait déjà lu, sinon entendu, c'est l'évocation sans détours de l'affaire des dismants à une heure de grande écoute qui donnaît de l'Intérêt à ce quart d'heure d'émission, comme lui avait donné une publicité inespérée l'étrange démarche de M. Jean-Louis Guillaud, P.D.G. de la chaîne, qui avait jugé nécessaire de rappeler à M. François Mitterrand que les bénéficiaires de ca temps d'antenne doivant se régissant « l'ordre public, la protection des personnes et le droit d'auteur » (le Monde du 20 décembre). Ce que l'on peut considérer su choix comme une manace vollée, une preuve de

soumission ou une bévue. La volonté du P.S. de mettre ainsi directement en cause M. Giscard d'Estaing, alors qu'il n'avait après les premières révélations du Canard enchaîné, évoqué l'affaire qu'avec circonspection, doit être soulignée comme sa volonté de dénoncer In vivo les carences de l'information télévisée et les demiellences de la plupart des jour-

naux. Claude Angeli et Dominique Jamet avalent été choisis à dessein. Le premier est à l'origine de ces révélations, et bien

trée avant son inculpation, on ne peut s'empêcher de voir dans cetta coincidence, si coincidence il y a, un prolongement dont le Canard enchaîné déponce dans son demier numéro les premiers assauts. Le second, avant d'entrer au Quotidien de Paris, avait tenté d'enfreindre, dans un projet d'article consecté aux queurs de diaments », la loi du silence imposée aux journaux du groupe Hersant. Sa chronique, destinée à l'Aurore, avait

finalement été écartés. Si. comme l'a dit Dominique Jamet, « la démocratie française manque de ciarté », les demi-démentis (publics) et les demi-aveux (privés) du chef de l'Etat ne contribuent cas à faire la lumière sur cette affaire. A moins que les silences de l'Elyeée aient pour objet d'accréditer l'idée qu'on cherche, comme l'a souligné Dominique Jamet, « une querelle mesquine faite à un homme privé »

L'affaire a une autre dimen-sion qui justifierait, comme l'a rappelé M. Fillioud, la nomination d'une commission d'enquête parlementaire. Car les flene personnels out unissalent l'Elysée ont eu une influence certaine our les liens de la France et de l' « empire ».

Les images montrées à TF1 par le P.S. en dissient davantage qu'un long discours : d'un côté, un cortège d'enfants en guenilles. De ces enfants qui périrent lors des massacres du mols d'avril. De l'autre, la mascarade du sacre, qui déroulait ees tastes sous le regard muet des représentants officiels de la France.

BERTRAND LE GENDRE

#### TROMPE-PUBLIC

(Suite de la première page.)

Elémentaire, mon cher Watson ! On pourrait même ajouter que M. Cablé, dont la subtilité courtoise est connue de... tous ses inculpés, a su en user jusqu'à écouter certaines des « suggestions - du parquet. Pas toutes....

Mais en quoi M. Fressoz a raison - l'essentiel était qu'une inculpation füt prononcés. Peu importait l'aiticle du code qui était invoqué. En somme, le juge d'instruction s'est, mieux que le procureur de la Répubilque, dégagé de ce dossier imposé à l'institution judiciaire. A moins que les explications du procureur ne solent, cette fois-ci, une manière 's faire comprendre que, pour sa part, Il désapprouve les inculpations qu'on

lui a ordonné de requérir. D'autant que, en d'autres circonstances, on n'ordonna rien. Le rapprochement, qui vient immédiatem l'esprit, à propos de la feuille d'impot de M. Jacques Chaban-Delmas, est naturellement fondé. En ce tempe-la, le procureur ne requit rien, puisplus que le ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Giscard d'Estaing, ne cherche à savoir qui avati commis, ou autorisé, l'indiscrétion qui permit à la France entière d'apprendre que son premier ministre de l'époque, légalement, ne payait pas d'impôt.

Sera-t-ii permis de dîre que ce qui a naguère été révélé par la pub.:cation de la feuille d'impôt du chef de l'Etat paraît au moins aussi grave? Quant à la moralité, elle est depuis

pas mis un terme, c'est-à-dire ie

Or, s'il est dangereux de mêler les jeux nobles de la politique avec les jeux alambiqués de l'argent, le mélange devient empoisonné lorsqu'on dispose de par se fonction de renseignements perticuliers. C'est al vrai que les textes répriment depuis 1967 le délit dit d'e initié » en interdisant, dans le principe, à celui qui concourt à une décision d'ordre financier d'en tirer profit personnel. Qui, plus que le chef de l'Etat est, éventuellement, en mesure d'en savoir tant?

La véritable dimension de la partie de manille coinchée qui oppose le chef de l'Etat et le Canard enchaîné est donc là et non dans la divine surprise = que constitue Intervention judiciaire.

eavoir si c'est le juge d'instruction ou le procureur de la République qui est à l'origine des inculpations pour la bonne et évidente raison que tout cela a été mitonné en dehors d'eux. L'attitude des deux megistrats n'a pas d'autre signification. Ces inculpations quel que soit leur sort futur, ne sont, vis-a-via de la moralité publique, qu'une pauvre péripétie. On le verra bien.

PHILIPPE BOUCHER.

• M. François Loncie, secré-taire national du Mouvement des de l'elle parait su moille des graves de plus que tout jouren possession par un en autre de documents first à l'autorité judii de les publier.

Le nom de celles-ci apparaît même cette révisition, que M. Giscard d'Estaing d'aire publier en chef du Canard révisition, que M. Giscard d'Estaing révisition. Elle ne médicore tenbilique quand il n'était riche d'actions et de terres.
Le nom de celles-ci apparaît même l'esquilèrement dans les communiqués aumonçant ses déplacements en l'inculpation du directeur et du rédacteur en chef du Canard révisition. Elle ne peut qu'entrainer la réprobation de lous ceux qui sont attachés à la liberté de la presse et au droit à l'inculpation. Elle ne peut qu'entrainer la réprobation de lous ceux qui sont attachés à la liberté de la presse et au droit à l'inculpation. Elle ne peut qu'entrainer la réprobation de lous ceux qui sont attachés à la liberté de la presse et au droit à l'inculpation. Elle ne médicore tentaite national d'in Mouvement des radiceux de gauche, estime que l'inculpation du directeur en chef du Canard et le révisation. Elle ne national d'in Mouvement des l'inculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et le rinculpation du directeur en chef du Canard et l'inculpation du directeur en chef du Canard et l'inculpation du

Chevèneme

d'Estaing, Marcel Dassault et Edouard-Jean Empain.

#### LE COMMUNIQUÉ DU PROCUREUR DE PARIS

Après l'inculpation de MM Fres-soz et Angeli pour recel de docu-ments administratifs volés, le procureur de la République à Paris a publié, le 20 décembre, le com-

s dur commentaires di MM. Fressoz et Angeli, le parquet répond que la procédure suivile dans cette affaire n'a rien d'exceptionnelle et qu'elle est rigoureusement conforme à celle suivile dans tous les dossiers d'information. En effet : 1) Lorsqu'il estime qu'il existe

contre certaines personnes des charges interdisant de les enten-dre comme témoin, le juge d'instruction communique son dossier au parquet en lui demandant ses réquisitions, en quelque sorte son avis, et c'est ce qui a été jatt. Si le parquet estime à son tour que l'inculpation est justi-fiée, il prend des réquisitions nominatives en ce sens. C'est éga-

lement ce qui a été fait. 3) Le juge d'instruction est alors libre de suivre ou de ne pas suivre les réquisitions du parquet ou de ne les suivre que partielle-ment. C'est encore ce qui a été

C'est donc dans cette affaire, comme dans toute autre le juge d'instruction qui a l'initiative et la maitrise de l'inculpation puisque c'est lui qui propoque les réquisitions du parquet sur ce point et qu'il est libre ensuite d'en tenir compte ou de ne pas le faire.»

• « Riposte », « le quotidien de poche du parti socialiste », écrit, ce vendredi 31 décembre, à de poene du parti socialiste s, écrit, ce vendredi 21 décembre, à propos de la lettre adressée par M. Jean-Louis Guillaud, P.-D.G. de TF 1, à M. Mitterrand, à la veille de l'émission réservée aux partis politiques (le Monde du 21 décembre : a Cette très officielle et très médiocre pression survient huit jours après les indiscrétions commises au sujet de l'enregistrement rudio de l'emission du M.R.G., qui portait sur la même affaire et qu'on avait pris soin de jaire aussitôt écouter à l'Elysée. Tant de prévenance de la part des patrons de chaîne ne peut s'interpréter que par leur obsession a'informer. Pas les Frunçais qui sont des grands enfants ne pensant qu'à Noël Mais M. d'Estaing qui nomme les P.-D.G. »

La publication par « le Canard »
du 18 janvier 1872 des déclarations de revenus de M. ChabanDelmas — alors premier ministre
— concernant les années 1967 et
1968 avant posé d'autres problèmes. Elles montraient, en effet,
que le revenu 1 m p o s a b le de
M. Chaban-Delmas conduisait à
un impôt inférieur à l'avoir fiscal déjà obtenu par le premier
ministre, du fait de ses revenus
mobiliers.

The sorte que M. Cheban-Del
rieusement, n'avait jamais cité
le nom de M. Chaban-Delmas, —
avait, toutefois, a d m is que le
système fiscal français devait
être rendu « plus juste» et plus
moderne. A l'époque, aucume poursuite n'avait été intentée contre
le Canard enchainé » à propos
de la publication des revenus
déclarés du premier ministre.

Gilbert MATHIEU.

La divulgation de ce document avait, alors, soulevé de vives controverses dans la presse et à l'Asemblée nationale sur le blemfondé de l'avoir fiscal et sur le secret des déclarations de revenus. Les députés communistes avaient rendu publiques leurs déclarations de revenus et invité leurs collègues à en faire autant. Les radicaux avaient critique vivement l'avoir fiscal et les socialistes, les communistes et les centristes d'opposition, demandé sa suppression.

La Rue de Rivon avait publié un communiqué indiquant que les impôts sur le revenu « supoprtés » M. Giscard d'Estaing, alors mi-nistre de l'économie et des fi-nances, était, quelques jours plus tard, venu an secours du premier ministre, en justifiant, le 10 fé-vrier, au cours de l'émission télévisée «l'Actualité en ques-tion», le système de l'avoir fiscal. M. Giscard d'Estaing — qui, cu-

# UN TYRAN ET UN MYTHE

Il y a cent ans naissait l'homme dont on allait vite oublier le nom pour ne retenir que le surnom : Staline. Adulé pendant un quart de siècle quand il était le maître absolu du premier Etat socialiste du monde, il fut après sa mort critiqué par ceux qui le servaient et qui cachaient sous la flatterie la peur qu'il leur inspirait. Seuls de nos jours parmi les pays communistes l'Albanie et la Chine célèbrent l'idole disparue en 1953.

Staline a incontestablement marqué son époque. Il avait un sens incomparable de la ruse et ne s'embarrassait pas de scrupules pour arriver à ses fins. Il rassembla la Russie soviétique en courbant ses péuples, mena l'armée à la victoire après avoir décapité ses chefs, souda le mouvement communiste après avoir fait tuer plus de communistes qu'auçun adversaire du marxisme ne le fit. Il fut le tsar de ceux qui chantaient « ni dieu ni maître ». Il eut le génie de faire croire qu'il avait du génie.



(Dessin de DAVID LEVINE)

# Pourquoi lui?

HIVER 1922-1923 s'achève; ruinée, miséreuse, convales- cente bétéroclite la Bussie néo-révolutionnaire de la NEF émerge lentement de la famine et du chaos de la guerre civile. Parmi les chefs révolutionnaires. arbitre suprême, Lénine vient d'être victime d'une nouvelle attaque. A la tête du parti-Etat, un vide doit être combié. La lutte pour le pouvoir ne va tarder à

A l'intérieur du parti qui exerce la dictature au nom du prolétariat, la décision est pour peu de temps encore, entre les mains des quelques milliers de militants qui composent la « vieille garde » bolchevique. Tout se joue dans les meetings. les réunions et les publications du bolchevisme. Les favoris du parti sont tous

de grands orateurs, comme Zinoviev et Trotski, des théoriciens brillants comme Boukharine et encore Trotski. ou des meneurs d'hommes exceptionnels, comme Trotski, toujours lui. Cependant, dans les coulisses du mouvement, un homme s'active. secrétariat général, un poste théoriquement administratif offrant des facilités considérables, parce qu'il est partout où l'on discute les affaires du parti, les groupes et les dirigeants en présence ont tendance à recher-

sent bien rudimentaires; dépourvus de toute originalité, lourds et indigestes, ses rares écrits n'ont guère marqué ; doté d'une voix faible et monocorde, ce Géorgien qui s'exprime dans un russe laborieux, prononce des discours ennuyeux. Dans un mouvernent accoutumé aux débats d'idées les plus intenses, imprégné de romantisme, où seules les grandes actions revolutionnaires et les incursions éclatantes dans le domaine de la théorie marxiste confèrent une aura, voilà a priori un handicap rédhibitoire. Sans compter le testament de Lénine qui mettait en garde contre sa déloyauté, ses caprices et sa brutalité, avant de demander son retrait du secrétariat

cher son appui... D'autant que

nui ne le croit susceptible de jouer le premier rôle. Il ne s'est

dans les moments crucisux : son

bagage culturel et sa connais-

sance du marxisme apparais-

particulièrement illustré

C'est pourtant cet homme-là qui va l'emporter. Pourquoi? Qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou culturelles, jusqu'ici contiennent une part de vérité, mais aucune ne satisfait totalement l'historien. Il en sera ainsi faute de sources suffisantes, aussi longtemps que le Kremlin se refusera à ouvrir ses ar-

#### Le maître de l'appareil

Notons d'abord que, à la veille de la révolution d'Octobre, sans être une personnalité marquante, Staline n'en appartient pas moins à la douzaine de dirigeants qui gravitent autour de Lénine. Comme il n'apparaît guère sur devant de la scène révolutionnaire, la mesure de son influence s'avère difficile à déterexactement. Dans les années décisives, l'ascension de Staline est directement liée à l'essor de quatre institutions qui n'existent pas à la veille d'octobre : ce sont dans l'ordre de leur naissance, le Politburo, le secrétoriat aénéral, le secrétoriat particulier du secrétariat général et la section des cadres.

Autant d'institutions qui, au début, furent strictement administratives. Ce fut le cas du Politburo, dont Staline était membre et qui usurpa peu à peu le rôle politique de direction du comité central des conférences et des congrès annuels. Toutefois, comme le congrès désignait le comité central et que ce dernier pouvait faire et défaire le Polithuro, Staline, devenu secrétaire général en 1922, s'attacha à fabriquer les congrès pour s'assurer la prépondérance dans le comité central Il y parvint peu à peu grâce à la section des cadres créée en 1920 et à celui qui en fut le chef de 1922 à 1930, Lazare Kaganovitch — une complicité qui éclaire bien des événements ultérieurs. En effet, la section des cadres ne cessa. d'accroître son champ d'intervention, et Staline put ainsi atteindre au pouvoir considérable de celui qui pourroit aux postes de direction — d'abord aux échelons inférieurs. Duis de proche en proche, dans les comités et les secrétarists régionaux, dans les conférences et les congrès. Ce sont ces instances qui évincèrent successivement les partisans de Trotski, de Zinoviev, Kameneev et enfin de Boukharine.

Comme le souligne Souvarine dans l'une de ses dernières et remarquables études : pour expliquer l'énigme Staline, point n'est besoin de lui prêter des talents imaginaires : il suffit de souligner le processus qui lui permit de porter aux postes clefs des hommes nouveaux, véritables parvenus de la révolution, qui lui étaient redevables personnellement de leur promotion (1). Tour à tour, Trotski, Zinoviev et Boukharine devinrent ainsi des généraux sans troupes. Dominant les congrès et les comités centraux, Staline pouvait dominer le Politburo en le renouvelant, puis en le modelant à sa guise.

Dans le même temps, tant dans le parti que dans la société soviétique, Staline, rappelant en cela Napoléon Ier, accentuait systématiquement les inégalités, au point de reconstruire une véritable hiérarchie sociale, rigoureusement stratifiée et fondée sur l'échelonnement des privimateriels et moraux. Au point que les permanents du parti, cul travaillaient chaque jour ensemble, en arrivalent à bénéficier de repas très différents en qualité comme en

La montée de Staline vers le pouvoir suprême s'est effectuée au rythme même de la glaciation d'une révolution qui s'éloignait chaque jour un peu plus des buts et des méthodes proclamés en

On ne parlera ici ni des erreurs évidentes des adversaires de Staline ni du climat politique et moral qui favorisa les entreprises et les passions de ce dernier (2). Tout au plus, soulignera-t-on l'habileté tactique de Staline. Une habileté réelle, même si la ruse — al souvent distincte de

par PHILIPPE ROBRIEUX (\*)

l'intelligence pure - et le manque total de scrupules y entraient pour beaucoup. C'est ainsi que, si Staline sut apparaître jusqu'en 1928 et face à Trotski ou à Zinoviev, comme l'homme de la prudence et de la mesure, défenseur du sage compromis de la NEP avec la paysannerie, sa victoire témoigne de l'éternelle supériorité de celui qui ne lutte que pour le pouvoir sur ceux qui prennent leurs convictions trop au sérieux pour concevoir une quelconque manœuvre. Dès la fin des années 20, en effet, la pre-mière étape est terminée, ayant achevé sa résistible ascension, Djougachvili est seul au pouvoir. Quelque chose de dostoïeveskien se noue. Iegov succède à Kaganovitch à la tête de la section des cadres et Staline plonge le nava dans les affres de la collectivisation forcée et de l'industrialisation forcenée.

Devant l'impasse économicosociale, follement, le nouveau maître a choisi la fuite en avant. C'est alors l'engrenage de la fala terreur de masse. En décembre 1929, on fête bruvamment le cinquantième anniversaire de Staline ; ce sont les débuts en grand du « cuite » et du despotisme à l'orientale. Pour mesurer l'ampleur du rejet populaire, il suffit de consulter les archives de la Gépéou de Smolensk (3). Bien des années plus tard, évo-quant lui-même ces moments terribles, Staline confiera à un Churchill visiblement surpris. que ce fut pire qu'en 1941, de même que son pouvoir trembla alors sur ses bases.

Qui était exactement cet homme qui précipita ainsi un peuple entier dans le chaos ? Il était l'un des rares dirigeants bolcheviques d'origine populaire. Son enfance fut durement traumatisée : son père, cordonnier de son état était un alcoolique mort très tôt, probablement dans une rixe d'après hoire. Il était d'une petite taille, sensiblement inférieure à celle de Lénine qui n'attelenatt lui-même que 1,64 mètre. Il en souffrait puisqu'il se mit à porter des bottes à semelles compensées et, une fois au pouvoir absolu, à faire retoucher ses photos, en particulier celles où il figurait aux côtés de Lénine, de façon à paraître plus grand que le fondateur de l'Etat soviétique. Son bras gauche était légèrement atrophié.

On sait également qu'il se couchait toujours le plus tard possible, souvent au petit matin, qu'il souffrait de cruelles insomnies et que son sommeil tardif était peuplé de cauchemars terrifiants. On sait enfin, de source médicale, mais de seconde main, qu'il présentait certaines anomalies d'ordre sexuelles (4). Le jeune Djougachvili passa. son adolescence dans un sémi-

naire orthodoxe, perce que sa mère le destinait à la prétrise. Se succèdent et s'enchevêtrent ainsi, pour ce qui est des années décisives de sa formation, l'infinence d'un milieu suggérant une version orientale de l'Assomoir, celle du christianisme dur et pétrifié d'alors et, enfin, celle de l'idéologie révolutionnaire du dix-neuvième siècle rencontrée vers la fin du séminaire. Un méiange particulièrement instable,

voire explosif, d'idées, de sentiments et de croyances, qui ne suffit toutefois pas à rendre il emprisonna, en effet, bellesœur et belle-fille, fit fusiller un compte de la personnalité de beau-frère et abandonna aux Staline. Car le dictateur ne se borna pas à massacrer ou à envoyer dans les goulags, avec les adversaires réels ou supposés du régime, d'innombrables innocents : il élimina physiquement le parti de Lénine d'abord, ses propres partisans ensuite. Ce qui signifie, selon Roy Medvedev qui a en accès aux archives du comité central, que Staline liquida physiquement un million

devant Hitler! Mais cela ne suffit pas encore à cerner le personnage. Ce seralt oublier, en effet, que Staline aussi cruellement sa propre famille pourtant blen

et 1939 (5). Personne ne lui dis-

putera le record mondial en

massacre de communistes... loin

bres du parti entre 1936

nazis un fils qui avait d'ailleurs tenté de se suicider avant la guerre. Loin d'évoquer Marx ou Lénine, Staline rappelle étrangement Caligula ou Néron, les despotes fous... Rappel d'autant plus évident que fin 1935, début 1936, comme l'a révèlé Souvarine qui le tenait de hauts dirigeants soviétiques venus à Paris, les médecins du Kremlin, les docteurs Pletnev et Lévine. avaient établi le diagnostic de folie, prononçant même le mot de paranola. Ils en avaient averti certains dirigeants dont Jacoda chef de la Guépéou, et peut-être Ordjonikidze, membre du Politburo et commissaire à l'industrie lourde; ce qui entraîna la dans la grande purge.

#### La seconde puissance mondiale

Kirov (fin 1934), le pouvoir absolu, la folie de la fuite en avant dans la collectivisation à outrance et la folie tout court ont entraîné une modification décisive dans la hiérarchie et dans les mécanismes du système. Désormais entre les mains du seul Staline, l'appareil de terreur coiffe l'appareil du parti. confiné dans la seule inten-

Dans le parti, le monolithisme est maintenant de rigueur : l'élection du comité central, ce qui était impensable au temps de Lénine, se fait à la liste unique, avec autant de candidats que de postes à pourvoir, et c'est le secrétariat général qui arrête la liste des candidats soumise aux congressistes. Mais, en dépit des méthodes staliniennes, le dixseptième congrès de 1934 se clôt sur une impressionnante mani-festation du malaise des cadres du parti. Selon Roy Medvedev. lors de l'élection du comité central, il lui manque quelque deux cent soixante-dix voix, soit plus de 15 % du total, pour atteindre l'unanimité, que Kirov frôle lui

trois voix près. Ainsi, s'il y avait eu pius de candidats que de postes à pourvoir, Staline n'était pas élu. Kaganovitch — encore lui, qui supervisait les opérations électorales, s'arrangea pour que les résultats exacts ne soient pas proclames. Quelques mois plus tard, Kirov était mystérieusement tué. Prenant prétexte de cet assassinat. Staline déclenchait la grande purge. Outre des millions de simples gens, les deux tiers du comité central et la majorité écrasante des délégués du dix-septième congrès devalent y laisser la vie

Jusqu'à la mort de Staline, la monstrueuse machine à broyer les innocents devait fonctionner en respectant un étrange principe d'alternance, les intervalles de pause séparant les phases algues. Comme le peuple, mais proportionnellement beau coup plus que le peuple, l'appareil du parti devalt être assez souvent lazniné, bouleversé et remodelé dans le sang. Staline, ini, gouvernalt le parti et le pays par le blais de l'appareil de terreur. Renouvelant périodiquement ce

Entre la fin des années 20 et dernier dans le sang le Néron Kremlin fermait ains boucle du despotisme fou qui tenait désormais lieu de système. Aussi ne faut-il pas s'étonner si à la mort de Staline l' « affaire Béria » est le détonateur qui entreine la fin de la domination de l'appareil policier sur celul du parti. Fait qui en dit plus long que toutes les analyses sur la réalité terroriste de cette hégémonie policière : quand l'armée, chargée d'arrêter les mmes de Béria, entre en action, dans bien des endroits

> plus attendre (6). Dès lors, le haut appareil du parti retrouve la toute-puissance qui était la sienne vers la fin des années 20. Subordonnée a ce dermer, la police politique volt son champ d'action et son mode d'action se restreindre considérablement : elle ne peut plus s'attaquer au parti, elle ne peut plus tuer, et la répression est limitée à ceux qui semblent - à tort ou à raison - dangereux pour le régime.

elle massacre sur place et sans

Au cœur du bilan stalinlen, il y a donc la folle sanguinaire du maître d'œuvre, mais li y a aussi l'accession à la puissance mondiale ; et c'est, semble-t-il, ce qui déroute le plus les observateurs. Comment expliquer en effet qu'un Staline ait pu verser à flots le sang de son peuple étant directement responsable de la mort d'au moins quinze millions de Soviétiques, si l'on se base sur les estimations du démographe soviétique Maxoudov cité par Medvedev (7). déporter aussi massivement ses compatriotes dans le goulag on libéra une dizaine de millions de détenus en 1956 - et en même temps faire de ce malheureux pays la seconde puissance mondiale? Nous nous trouvons là devant deux réalités puissamment contradictoires : elles déterminent un problème complexe qui attend encore son historien. Bornons-nous donc à observer ici qu'il y a des précédents L'Empire romain a connu successivement au premier siècle les règnes démentiels et effroyables de Caligula, Néron et Domitien... avant d'atteindre à une apogée que chacun s'accorde à situer au deuxième siècle. Bien que sonctionnant dans un contexte économico-social très différent, le

inoffensive : après avoir acculé fonctionnement du parti-Etat de Staline évoque curleusement cesa seconde femme au suicide, si lui de l'Empire romain ; la toutetant est qu'il ne l'alt pas tuée, puissance du secrétariat particuher de Staline repondant à l'autorité déterminante du cabinet de l'empereur et le comité central étant, comme le Sénat, réduit au rôle de Chambre d'enregistrement : dans un cas comme dans l'autre, le pouvoir réel se situe en dehors et au-dessus du pouvoir institutionnel. Ce qui. compte tenu de la formidable concentration dudit pouvoir. explique l'importance des facteurs personnels : quand l'empereur est un dément cruel le sénateur et le peuple tremblent : quand il est libéral, ils respirent. Reste le mythe, et sa puissance. An 1er novembre 1925 l'image d'un Staline pourtant déjà bien proche du pouvoir suprême est encore tellement insignifiante que la une de l'Humanité confond Staline avec

Frounzé, qui vient de mourir (8), en publiant une photo du premier a la place du portait du second. Co n'est donc pas le mythe, fût-il rebaptisé culte de personnalité, qui explique l'ascension de Staline; au contraire, c'est le pouvoir absolu d: Staline qui a forgé le mythe de Staline. Mais avec un succès tel qu'il faudra bien du temps et le secours des mythologues pour l'expliquer et en analyser toutes les conséquences. A la tête du « camp », qui s'étend de l'Elbe au Pacifique, l'U.R.S.S. qui émerge à la mort de Staline, en 1953, est à la fois une puissance mondiale et une économie de pénurie, avec ses réalisations industrielles et son agriculture dont la production

par tête d'habitant est inférieure à celle des tsars. C'est aussi une société bloquée, avec ses hauts fonctionnaires qui percoivent quarante cinquante on cent fois le revenu d'un ouvrier moyen, avec son guide qui colte a l'Etat 10 millions de roubles par an, quand les plus bas salaires n'atteignent pas 30 roubles par mois (9), avec ses jeunes travailleurs qui vont à l'université et sa culture de masse, mals aussi avec les tristes produits des « ingénieurs des ames » et du délire biologicolyssenkiste. C'est enfin un mythe. C'est peut-etre là sa force prin-

(1) Voir son monumental Staline, édition de 1940, réédité au Champ libre en 1977. (2) Voir ici aussi le Steline de Souvarine et les entretiens avec Babel, le grand écrivain soviétique, disparu dans la grande purge, baul-frère de lejov, le commissaire à la securité entre fin 1936 et fin 1938, entretiens publiés dans Contre-point (été 1973). (3) Smolensk & l'heure de Ste-

line, presentation par Merie Fain-sod, Flyard, 1967. (4) Article pénétrant de Souva-rine et Valentinov de novem-bre 1953, intitulé «Le grand secret du Eremin» et republié intégra-lement dans Est et Ouest de dé-combre 1979.

(5) In Roy Medvedev, Stalias, Albin Michel, 1979. (6: In Khrouchtchev. Les années de pouroir, Roy et Jaurès Medve dev. Muspero, 1977.

(7) In Staline, de R. Medveder Maxoudov estime que, de 1918 à 1959, la répression et les famines successives ont entrainé 22 à 23 millions de morts, En défaiquant la guerre civile et la famine qui s'ensuivit, dont les morts ne peuvent être imputées à Staline, on arrive au chifre minimum de 15 millions.

(8) Frounzé, successeur de Trotski au commissariat à la guerre.

ki au commissariat à la guerre. (9) En roubles d'aujourd'hui.

ORIGINE du stellatere peut être directement w hie ni 22 consent pensée socialiste ni à l'il de Lénine ou à des partieurs de Lerine de Stanne degenéressence bureaux pouvoir soviétique H que que chose de plus pour la rompre le processus de 40. sation de la période post-ré tionnaire et ouvrir la vo tendances totalitaires Ce state que chase », ce fut la tale fonde du système ave se produisit vers la fin de

L'étendue, la profondeur de les L'étenave, de cette arise de certe a sourent sous estiment doute, parce que la sorietique - tenant com nécessités de la lutte à ? neur du parti, comme de diffé de la dipiematie - a des la de but, caché ou déformé de données. En réalité. 4 1 que on parielt au sein la la diferención de l'URSS de mo-cultés telles que les parie l'enarait plus connu de guerre civile.

La crise du régime a arait eté causée aussi bi des circonstances objectiv pa: des décisions errondes de la direction sovietique. cirection soviétique était nom as-sential à la fin de la producte de redressement de l'apparen-querre Les capacités de facture. tion remises en service de Tailles et usagées et au ie oin d'être chariges af tooter nisses. Il en allait de prime à la campagne, où, de surgant les grances exploitations mod avaient disparu après la révoiution, alors qu'elles avaient du ma role important dans le reventlement des villes

Dans l'état où elle se trouvait l'économie soviétique étals privée de la possibilité d'une croissance rapide. L'insuffisance de produits industriels et le niveau de la production des produits alimentaires et des matieres premières industrielles kromblishert les seis

#### Les deux

Au cours d'une remain du buss: politique en janvier ou levrier 1928. V. Konsoychev. I'un des bauts functiontraires chargés de l'économie, devait déclarer : « Mont rous rement, mais de mois en mois nous reculons. Ce n'est pas un Tetablissemen**t, c'est pour le Aira** iranchement — une mari leute's. Le 2 mars 1928, le gouvernament sovietique constatait, dans une decision secrète, que le ponvoir Sovietique était gravement monace et proclamais ap canec le comité central il était décidé à uilliser tous les moyens pour mainienir la dictature du prolé-

L'O.G.P.U. (Sécurité d'Elat) recut carte blanche pour surveiller l'application des directives des autorités et pour mater toute résistance. Les carganisations du parti et les organismes de l'Etat devaient alder fit po-lice par tous les moyens. Ainsi se créaient l'arrière plan historique et le contexte du stall-

Il ne faut pas croffe pour autant que le passage de l'Union soviétique au stalinisme était inévitable, en raison de la situstion particulièrement difficile. En fait, il se produisit une butte politique et sociale d'un carrotère particulier. Même pendant la NEP (Nouvelle politique économique), l'URSS test une dictature politique rigide, of une opposition organisée contre Sta line ne pouvait se mante presque exclusivement qu'au sem du parti

Dans la seconde moitié des années 20, 11 y avait en URSB deux tendances qui - ouvertement ou secrétement - sopposaient à la politique stalinienne : l'opposition unifiée de la gauche, menée par Trotski. Zinoviev et Kamevec, et un groupe non orgahisé de politiciens modères qua lifié de groupement de droite en général Même à présent on lie ce dernier an nom du théoriclen : communiste Boukharins, alors qu'en réalité ce fut Rykor le chef du gouvernement qui en fut le plus souvent la personnalité dominante.

On dit parfois qu'il ne fant Das trop surestimer is lutte de l'opposition contre Stelline car des deux côtés il y avett des communistes convainces et des partisans de « la dictature du Proletariat a ayant plus d'une décision cruelle sur la conscience.



aussi radical ; l'opposition de gauche représentait un danger

pour toute la direction du parti.

Les modérés laissèrent donc

faire. La sécurité accusa l'oppo-

sition de gauche de fournir des

informations secrètes à des Etats étrangers (surtout à la France)

et d'avoir préparé un coup d'Etat.

Déjà, vers la fin de 1927, Staline

exigeatt que les opposants solent

condamnés comme espions et-

auxiliiaires des ennemis du ré-

\* : 大田 2372 (2)

್ ನಿರ್ವಹಿತ

in a series <u>series</u>

and the second

•

10 July 140 H

# DE LA NAISSANCE DE STALINE

# L'origine du stalinisme

par MICHAL REIMAN (\*)

peut être directement attribué ni au contenu de la pensée socialiste, ni à l'héritage de Lénine ou à des particularités du caractère de Staline, ni à la dégénérescence bureaucratique du pouvoir soviétique. Il a fallu quelque chose de plus pour interrompre le processus de stabili-sation de la période post-révolutionnaire et ouvrir la voie aux tendances totalitaires. Ce « quelque chose », ce fut la crise profonde du système soviétique qui se produisit vers la fin des années 20.

L'étendue, la profondeur et les conséquences de cette crise sont souvent sous-estimées. Sans doute, parce que la direction soviétique — tenant compte des nécessités de la lutte à l'intérieur du parti, comme de celles de la diplomatie - a dès le début, caché ou déformé nombre de données. En réalité, à l'époque, on parlait au sein de la direction de l'U.R.S.S. de difficultés telles que les pays n'en avait plus connu depuis la guerre civile.

La crise du régime soviétique avait été causée aussi bien par des circonstances objectives que par des décisions erronées de la direction soviétique. En 1926, l'Union soviétique était pour l'essentiel à la fin de la période de redressement de l'aprèsguerre. Les capacités de production remises en service étaient vicilles et usagées et auraient eu besoin d'être changées et modernisées. Il en allait de même à la campagne, où, de surcroit, les grandes exploitations modernes avaient disparu après la révolution, alors qu'elles avaient eu un rôle important dans le ravitaillement des villes.

Dans l'état où elle se trouvait. l'économie soviétique était privée de la possibilité d'une croissance rapide. L'insuffisance de produits industriels et le niveau de la production des produits alimentaires et des matières premières industrielles troublaient les rela-

'ORIGINE du stalinisme ne tions entre la ville et la campagne et entretenaiant le niveau de vie misérable des soviétiques. Les besoins de l'armée et de la marine n'étaient pas satisfaits. Le chômage croissait rapidement. Mais le pays dévasté et exsangue n'avait pas les moyens financiers et materiels de moderniser son économie. Il aurait fallu pouvoir développer la coopération avec l'étranger, obtenir des crédits de longue durée, mener une politique intérieure raisonnable tenant compte des priorités économiques et dépenser les moyens dispo-nibles de manière rationnelle. Une telle politique ne fut pas menée.

> Au début de 1927, la politique peu perspicace de Staline et de Boukharine aggrava considérablement la position internationale de l'URSS. La rupture avec le Kuomintang en Chine détruisit l'espoir pour l'U.R.S.S. de profiter de la victoire de la révolution chinoise. Puis la rupture avec l'Angleterre, qui était alors le premier partenaire de l'U.R.S.S. en matière de commerce extérieur, provoqua une crise intérieure, qui se manifesta par une forte pression de l'opposition de gauche, menée par Trotski, Zinoviev et Kamenev, déjà chassés de la direction col-lective du parti. Des divergences surgirent au sein de cette direc-

Durant l'automne 1927, la crise économique s'amplifia. Le déficit de la balance commerciale se mit à croître rapidement. Les importations furent limitées et de nombreux besoins urgents de la production ne furent pas assurés. La pénurie de matières premières mit en danger de nombreuses entreprises, particulièrement dans l'industrie légère. Le ravitaillement en produits alimentaires était catastrophique. Dans de nombreuses villes, les stocks de vivres atteignirent un seuil dangereux. Peu après, un système de rationnement fut introduit



(Dessire de DAVID LEVINE.)

des innocents devalent être frappés, puisque c'est dans l'intérêt de la grande cause. » Ainsi Stade concentration. line construisait déjà l'appareil qui lui permettrait d'asseoir pleinement son pouvoir. Par ces mesures, extraordinaires, le staayant partiellement pris le linisme commença à acquérir les

villages.

brutale, qui suscita une large résistance dans le pays. L'oppo-sition de gauche réprimée, il ne restait plus qu'à écarter les Effrayés par l'étendue de la

traits d'un régime d'oppression

violence et plus particulièrement de la coercition à la campagne - Staline y soutirait les créales qui manquaient par les méthodes les plus brutales — les modérés se rendaient compte que ce comportement allait détruire toute la structure sociale et économique de l'U.R.S.S. Boukharine prononça aiors la phrase fameuse sur « l'exploitation militaro-jéodale de la paysannerie ». Roceurés par les répressions injustifiées et par les provocations politiques de Staline, Rykov et ses amis essavèrent pendant longtemps d'empêcher premier procès de l'ère stalinienne, celui des « spécialistes des usines », monté de toutes pièces dans la moitié de 1928. Sur cinquente-trois inculpés (notamment des ingénieu- allemands), onze furent condamnés

#### Une forte résistance

Comment avait reagi la principale victime, c'est-à-dire le penple soviétique, à la naissance d'un tel négime? Soljenitsyne a écrit que tout se serait passé autrement si, lorsqu'on venait les arrêter, les citoyens sovié-tiques avaient - ueilli les policiers la hache à la main. Cette image montre à quel point le souvenir d'une opposition populaire au stalinisme a disparu Cette résistance fut pourtant l'un des facteurs importants de l'époque. Même dans des publications historiques parues en U.R.S.S., un lecteur attentif peut trouver aujourd'hui des données sur des centaines de fonctionnaires battins ou tués dans des

Dans des l'itres non censurées parvennes en Occident vers fin des années vingt et au début des années trente, on mentionne assez souvent les cas de simples communistes ou komsomols, voire de ceitules antières qui refusaient d'exécuter les ordres cruels de leur direction. Nombre d'entre eux prirent alors — et non pas vers le milien des antièes trente comme on se plaisait à le dire en U.R.S.S. du temps de Khrouchtchev -- le chemin des prisons et des camps

Pendant l'été 1928, Boukharine mentionna quelque cent cinquante cas d'agitation paysanne

a mort, dont six virent leurs peines commuées pour conperstion avec l'O.G.P.U.

Il sembla alors pendant un moment que les modères pourraient l'emporter. La crainte des conséquences d'une telle politique leur valait un affluz d'alliés influents. Mais leur situation était difficile. Ils défendalent avant tout la paysannerie ma : pouvaient difficilement .quérir un appui massif dans ce mi-lieu traditionnellement opposé aux bolcheviks. Leur opposition se cantonnait donc surfout à l'appareil que Staline connaissatt mieux qu'eux. Acculant progressivement les opposants dans une impasse, il emporta la décision au début de 1929 : en les accusant à tort de s'être alliés à l'opposition de gauche, Staline réussit à compromettra ses principaux rivaux — Rykov, Boukharine et Tomsky — et à se débarrasser d'eux. Cette vic-toire de la conception stallnienne fut consolidée par le démantèlement du parti par la terreur de masse des années 30. E. fit, depuis, peser sur les mas-ses un fardeau insupportable.

caractère de petites révoltes. Tonsky, se plaignit amèrement que Staline eut caché au bureau politique l'insurrection en Transcaucasie. Des troubles provoques par le manque d'aliments de base eurent lien dans plusieurs villes. Bien avant la « collectivisation totale » de l'agriculture par Staline, dans de nombreux districts, les paysans diminualent fortement les emblavures et abattalent le cheptel Les ouvriers repondaient à la pression qui s'exerçait sur eux en sabotant la travail L'agitation gagnait même l'armée.

La situation devint explosive lorsque, su printemps 1930, Staline, après avoir « racheté » fort hrutalement les céréales aux paysans, voulut imposer une collectivisation forcée, qui revenait de la paysannerie. Qui peut croire aujourd'hui que Staline, dans son fameux article «Le vertige dû au succès a révoqua la collectivisation qu'il avait luimême ordonoée, seplement barce qu'il craignait la violence des autorités locales?

Nombre d'informations faisaient état de cas de fraternisa-tions spontanées entre ouvriers et paysans : ils réagissaient à la politique du gouvernement, lequel accusait les paysans de saboter le ravitaillement et trêtre responsables de l'aggravation des conditions de vie dans les

villes. Des tracts et des appels apparurent proposant la création d'organisations et de comites edu parti du travail » ou edu parti paysan du travail ». lequel devait comprendre aussi des ouvriers. On ne connaît pas les auteurs de ces propositions. Une provocation policière n'est pas exclue, Dans de nombreux districts, l'O.G.P.U. procédait à tour de bras aux arrestations et aux interrogatoires de koulaks et de leurs « complices », même des communistes et des komsomols. La direction du parti recevait maints rapports sur l'existence de telles organisations.

Pendant l'été et l'automne de 1930, l'O.G.P.U. effectua de nom-breuses arrestations, et publia, au début de septembre, un rapport sur la découverte de centres de sabotage dans l'industrie et l'agriculture, comme dans les organismes économiques de l'Etat. Ce rapport visait à détourner la colère populaire. Plusieurs procès politiques furent préparés en même temps; les plus importants furent ceux contre un « parti industriel » et un « bureau fédéré des mencheviks ». Inventés de toutes pièces, ils permirent de traduire devant un tribunal des personnalités importantes du monde économique. Le procès préparé contre « le parti paysan du travail », qui était censé, selon les enquêteurs, compter des dizaines de milliers de membres, n'eut finalement pas lieu : sans doute parce qu'il n'aurait fait que disseminer dans les campagnes des idées qui y flottaient déja

Avant les principaux procès, la direction du parti fit savoir qu'un complot avait été découvert à l'intérieur du parti, dont les meneurs auraient été Syrtsov. le chef du gouvernement de la Fédération de Russie et Lominadzé, secrétaire du parti pour la Transcaucasie. Rykov fut alors définitivement écarté de son poste de président du conseil des ministres de l'U.R.S.S. La terreur de masse stalinienne et parti à un niveau supérieur se rejoignaient ainsi d'une façon qui détermina pour de longues années le caractère du régime soviétique.

(\*) Historien tehèque, né en 1930, qui a passé son enfance et fait ses études en U.R.S.S. et à Prague, Partisan setif du c printemps > de Prague, il vit actuellement à Tubingen en R.F.A. Il s été déchu de la citoyenneté tehécoslovaque il y a quelques mois. Auteur de Die Geburt des Stalinismus ou citurs.S.S. à la veille de la c deuxième révolution > (Franciert - sur - le - Main, Europäische Verlagenstalt, 1979), qui porte sur les années 1927 à 1929.

La différence entre les deux

#### Les deux oppositions

bureau politique, en janvier ou février 1928, V. V. Kouybychev, l'un des hauts fonctionnaires chargés de l'économie, devait déclarer : « Nous nous efforçons de parventr à un relèvement, mais de mois en mois nous reculons. Ce n'est pas un rétablissement, c'est pour le dire franchement — une mort lente ». Le 2 mars 1928, le gouvernement soviétique constatait, dans une décision secrète, que le pouvoir soviétique était gravement menacé et proclamait qu' « avec le comité central il était décidé à utiliser tous les moyens pour maintenir la dictature du prolé-

L'O.G.P.U. (sécurité d'Etat) regut carte blanche pour surveiller l'application des directives des autorités et pour mater toute résistance. Les organisations du parti et les organismes de l'Etat devalent alder la police par tous les moyens. Ainsi se créaient l'arrière-plan historique et le contexte du stali-

Il ne faut pas croire pour autant que le passage de l'Union soviétique au stalinisme était inévitable, en raison de la situation particulièrement difficile. En fait, il se produisit une lutte politique et sociale d'un caractère particulier. Même pendant la NEP (Nouvelle politique éco-nomique), PURSS était une dictature politique rigide, où une opposition organisée contre Staline ne pouvait se manifester, presque exclusivement, qu'an sein

Dans la seconde moitié des années 20, il y avait en U.R.S.S. deux tendances qui - ouvertement ou secrètement - s'opposalent à la politique stalinienne : l'opposition unifiée de la gauche, menée par Trotski, Zinoviev et Kamevec, et un groupe non organisé de politiciens modérés, qualifié de groupement de droite en général. Même à présent, on lie ce dernier au nom du théoricien communiste Boukharine, alors qu'en réalité ce fut Rykov, le chef du gouvernement, qui en fut le plus souvent la personnalité dominante.

On dit parfols qu'il ne faut pas trop surestimer la lutte de l'opposition contre Staline, car des deux côtés il y avait des communistes convaincus et des partisans de « la dictature du prolétariat » ayant plus d'une décision cruelle sur la conscience.

Au cours d'une réunion du La victoire de l'un ou de l'autre groupe, dit-on, n'aurait pas change grand-chose. Toutefols, les deux groupes d'opposition, contrairement à Staline, tentaient au moins d'améliorer le sort des couches populaires. Leur niveau culturel et leur connaissance des mécanismes de la vie sociale et économique du pays étaient généralement supérieurs à ceux de Staline. Leur victoire aurait considérablement modifié la situation et sans doute leur pensée politique. Mais dans quelle mesure cette opposition menacait-elle le pouvoir stali-

Dans la plupart des ouvrages consacrés à l'opposition - même en Occident, — on entretient l'idée, lancée par Staline, qu'elle n'avait pas de réalité sociologi-que, que c'étaient des généraux sans armée. Cette affirmation. paraît bien étonnante. L'existence de courants d'opposition donnait un souci certain à Sta-

L'apparition de l'opposition de gauche, avant la phase la plus dangereuse de la crise, iui causa des difficultés extraordinaires. Pour preuve, ce témoignage de Menjinsky, chef de l'O.G.P.U., qui, en novembre 1927, indique à la direction que les chefs de l'onposition ont concentre autour d'eux pous les mécontants et que la mauvaise situation économique leur vaut un nombre important de partisans. Même l'armée est fortement infiltrée. La direction du parti, dit-il, « et même les camarades Staline et Boukharine », font montre d'une « légèreté » mcompréhensible en hésitant à donner l'ordre « de mettre ces chefs hors d'état de nuire (...) On peut se demander si dans trois ou quatre mois nous aurons encore assez de force pour le faire. 🔊

L'apparition de l'opposition de gauche alla de pair avec une mise en cause de Staline par les politiciens modérés. Ceux-ci se rendaient compte du caractère dangereux des méthodes de Sta-· line et avaient en mémoire le sort des Jacobins français, L'idée d'écarter Staline vint à maturation à l'automne 1927. Comme successeur possible, ils voyatent Tomaky, le président des syndi-cats soviétiques. Mais leur plan se solda par un échec. Dans la situation intérieure et extérieure critique qu'elle connaissait, runss ne pouvait se permet-tre le luxe d'un changement

# Un fanatique du pouvoir personnel

OY MEDVEDEV est sovié-R tique : c'est presque banal. quent. Mais, vollà qui est rare, c'est un historien sovietique qui essaye de faire de l'histoire en se pliant aux règles de cette discipline. Cela suffit pour que, là où il vit, l'exercice de sa profession lui solt interdit. Il appartient à la cohorte des contestataires du seul fait qu'il refuse d'obéir aux oukazes, qu'il cherche à dire ce qui fut sans ne retenir du passé que ce qui justifie le présent. A la différence d'autres dissidents célèbres, il continue pourtant à professer sa foi dans le con nisme, et même à marquer son li feupus Itag au fneme appartint.

Autre originalité : il a'intéresse particulièrement à une époque sur laquelle les autorités préférent ne pas s'apesantir: les quelque vingt-cinq ans de règne de Staline puis la décennie khrouchtchévlenne. Singulière aventure, car si on consulte les manuels officiels on constate qu'entre Lénine et M. Brejnev il n'y eut presque personne à la tête de l'U.R.S.S. Staline bien aŭr est mentionné : il faut guand même rappeler qu'il se trouvait aux commandes quand le pays a gagné la guerre et que son a gagne la guard et que « culte de la personnalité » n'était pas bien du lout. Mais le lecteur est bien en peine de savoir ce que signifialt concrètement, pour des millions de citoyens, ce fameux culte. Roy Medvedey fut le premier époque, à l'analyser (dans le Stalinisme publié en 1972 aux

éditions du Seuil). Il composa son ouvrage dans des conditions difficiles: les archives ne sont pas mises à la disposition d'un hétérodoxe même communiste. peine son manuscrit achevé il eut connaissance de nouveaux documents et d'ouvrages parus à l'étranger. Il se mit alors à rédiger un complément à son livre, celui qui nous est maintenant proposé sous le titre Staline et le stalinisme (1). L'historien s'efforce de tracer

un portreit honnête d'un personnege que, d'évidence, il n'aime guère. Il marque son scepticisme à propos de rumeurs répandues par les adversaires du dictateur : il n'est pas convaincu, comme le sont par exemple de vieux bolcheviks, que dans les premières années de son activité révolutionnaire Staline ait-été recruité comme agent par l'Okhrana, la police du tsar. En revenche, il persiste è penser que pour déplaisant que ce puisse être pour les détenseurs du père des peuples qui « ne sont pas rares parmi les chefs militaires -, le - comportement de Staline dans les premières et à bien des égards décisives journées de la guerre constitue une soulliure indélébile sur sa réputation de grand capi-

#### Déjà sous Lénine

Une question - toulours la même — se pose au terme de cette nouvelle étude : le stallnieme marque-t-il une solution de continuité avec le léni-

nisme ? Medvedev, qui garde

l'admiration — mais una admiration qui se veut lucide, -reconnaît que certaines des monatruosités de la période stalinienne apparaissaient déjà sous Lénine. Dès ce moment, la terreur n'était-elle pas un moyen de gouvernement, liberté de presse supprimée, le parti unique instauré? L'historien constate les dangers du centralisme démocratique, il met en doute l'affirmation catégorique de Lénine au troisieme congrès des jeunes communistes : « La morala, c'est tout ce qui contribue à la destruction de la visille société fondée sur fexploitation. •

pour le fondateur du régime de

Pourtant Medvedev se refuse à penser que le stalinisme ait léninisme il volt entre les deux phénomènes une différence de nature. Lenine, dit-ii, pronatt la terreur parce qu'il fallait gagner la guerre civile. Il mettalt l'accent sur le centralisme parce qu'il avait affaire à une société qui avait besoin de rudes méthodes pour se transformer. Mais il ne tenalt pas pour idéal le fruit d'une nécessité temporaire et il était le premier à remettre en cause ce qu'il avait dit et fait. Il était . fan ment acquis = à l'idée du pouvoir, mais il s'agissait du pouvoir du prolétatiat, non de son pouvoir personnel. A l'inverse, - Staline brigualt lanatiquement le pouvoir personnel et il était disposé à y sacrifier n'importe quels autres intérêts, y compris ceux du parti du prolétariet et de la paysanne-

'nha n'a-t-il pas engendré Staline, même si à la fin de sa vie il regretta de lui avoir laissé trop de letitude ? Et surtout n'a-t-li pas créé le terrain favorable au stalinisme, notamment en effirment que la fin justifie les moyens? Passe encore que dans les semaines anarchiques et révolutionnaires de la fin de 1917 un groupuscule plus déterminé que les autres ait salsi le pouvoir. Mais non que ce groupe lesse campagne pour une Constituante - au moment où il brigualt le pouvoir - puis qu'il s'empresse de dissoudre cette assemblée la parce que les électeurs avaient eu le mauvais goût de donner la majorité à ses rivaux socialistes révolutionnaires. Cela se passalt environ deux mois après nouvel Etat s'installeit en déhors du droit et le régime allait être profondément marqué par ce pêché originei. La sulte était fatale, Lee bolchevike ne savalent peut-être pas où les entraîneralt ce nouveau coup de force. Pourtant certains en devinalent d'éjà les consé-quences. Sens exprimer le moindre regret, et sans penser qu'il serait lui-même broyé par ·la mécanique mise en route. Boukharine s'écriait le jour de la dissolution : • La question du pouvoir sera résolute par la guerre civile. »

BERNARD FERON.

(1) Ed. Albin-Michel, 278 pages.

A la suite de cet ouragan que partient le droit moral de prenfurent les révélations sur les dre un tel risque. Depuis ma jeuhorreurs de la période stalinesse, je n'ai jamals nourri de nienne, lequel avait commencé avec le célèbre rapport Khrouchtchev et atteint son apogée avec la parution de l'Archtpel du Goulag de Soljenitsyne, nous avons vu s'installer durablement l'idée que la période stalinienne fut exclusivement une période de crimes, un trou noir dans le cours de l'histoire : que Staline était le criminel le plus criminel de tous les criminels qu'ait connus l'histoire humaine. C'est pourquoi, de nos jours, on admet pour seule vérité les accusations et révélations sur les tares du stalinisme et sur les défauts de son inspirateur. Quant aux tentatives qui sont faites pour analyser la période et la personnalité de Staline d'une facon tant soit peu objective, elles sont considérées comme des apologies du stali-

Et pourtant, je me risquerai à m'écarter de cette orientation accusatrice et critique et je prendrai la défense... non pas de Staline ou du stalinisme mais

millions de personnes?

que des réactions émotionnelles est révolue. Il est temps de réfléchir à l'essence historique des crimes, à leurs sources, et non plus se contenter de les condamner. Ces crimes sont-ils issus des âmes noires d'une poienée de scélérats, comme une déviation au regard des normes convenables de l'histoire, ou bien sont-lls un exemple édifiant et palpable de ce qui arrive nécessairement dès lors que les idéaux et les rêves les plus radieux de l'humanité débouchent sur une application réelle? Telle

sympathies à l'égard de Staline et du stalinisme. Des 1939, j'avais publiquement pris position contre le culte de Staline, ce qui me valut d'être exclu des jeues communistes et de mon institut, d'être dirigé vers une clinique psychiatrique pour examen, puis conduit à la Loubianka (1). A la clinique, je fus reconnu sain d'esprit, ce qui ne serait pas arrivé dans la période libérale post-stalinienne. Quant aux griffes des organes de la sécurité de l'Etat, j'ai réussi a m'en échapper. Jusqu'au rapport de Khrouchtchev, ma vocation secrète avait été la propagande anti-stalinienne. Je dois reconnaître que je n'étais pas le seul de cette espèce. A l'épo-que de Khrouchtchev, la critique du stalinisme fut prise en main par les ex-staliniens les plus invétérés, de sorte que mon anti-stalinisme n'eut plus de raison d'être. Je pus alors acquérir un point de vue serein sur cette question, c'est-à-dire sans haine, mais avec mépris.

#### Le portrait dans l'Evangile

Ma mère, elle, conserva dans son Evangile, jusqu'à sa mort (en 1969), un portrait de Staline. Elle a vécu toutes les horreurs de la collectivisation, de la guerre et des années d'aprèsguerre. S'il fallait décrire en détail tout ce qu'elle eut à supporter, les lecteurs occidentaux ne le croiraient pas. Et. maigré tout, elle a conservé un portrait de Staline. Pourquoi? La rénonse à cette question donne la cié pour comprendre

l'essence du stalinisme. C'est que, en dépit de toutes ses horreurs, le stalinisme fut un authentique pouvoir du peuple, au sens le plus profond (je ne dirais pas le meilleur) de ce terme. Staline lui-même était un chef authentiquement populaire. Le pouvoir du peuple n'est pas nécessairement un bien. Les atrocites du stalinisme furent une expression typique du pouvoir du peuple, en cette période donnée. Qu'il y sit eu, en même temps, une oppression du peuple ne contredit pas ce qui précède. Un chef populaire n'est pas nécessairement un sage plein de une canallle finie. Parfois, les chefs populaires méprisent profondement le peuple, car ils savent ce que sont les masses dans la réalité, et non dans les livres et les doctrines, Précisément Staline, et non Lénine, fut un chef populaire, car ce dernier manquait de ces traits abominables qu'on attribue à Staline. Pour définir l'essence du sta-

linisme, il faut déterminer quels intérêts exprimait Staline, done le suivait. Pourquoi ma mère conservait-elle son portrait? Elle était paysanne. Avant la collectivisation, notre famille vivait correctement, mais à quel prix ? Un travail harassant de l'aube jusqu'au soir. Et quelles étaient les perspectives qui s'offraient à ses enfants (elle en avait onze !) ? Devenir paysans, artisans dans le meilleur des cas Et puis il y eut la collectivisation La ruine des campagnes. La fuite des populations vers les villes. Résultat : dans notre famille. l'un est devenu professeur. un antre directeur d'usine un autre colonel et trois autres ingénieurs. Des millions d'autres familles connurent des situations semblables. J'évite de porter làdessus des jugements de valeur. Je veux dire seulement qu'à cette époque le pays connut une promotion sans précedent dans l'histoire de l'humanité, des millions de personnes quittèrent les couches inférieures de la société pour devenir contremaîtres, ingénieurs, instituteurs, médecins, acteurs, officiers, chercheurs,

#### Le peuple n'était pas trompé

Peu importe de savoir si la Russie aurait connu un phénomène similaire sans le stalinisme Pour les acteurs de ce processus, les choses se sont passées au cours du stalinisme et, leur semblait-ll. grâce à lui. Et il est vrai que c'était grâce à lui. à bieu des egards. Ces millions de personnes, qui en influencèrent des millions d'autres, furent précifrappe du stalinisme. Bien sûr. il faut compter aussi avec les illusions, et non seulement avec les réussites réelles de certaines catégories. Mais ces illusions ne touchaient pas les fables marxistes (on y croyait peu), mais des choses très simples : on espérait une amélioration des conditions de vie et des rapports humains. Pour moi et pour beaucoup de ceux de mon age, une couchette individuelle avec des draps propres, trois repas réguliers par jour, paraissaient le comble du rève. Beaucoup d'entre nous ne croyalent pas aux fables marxistes et comprenaient ce qu'était le communisme réel, mais il n'empêche que nous aussi, nous espérions avoir droit à cette couchette et à ces repas. Ces espoirs contrebalancaient notre antinathie à l'égard de la nouvelle société naissante. Que nous le voullons ou non ils étaient liès au nom de Staline.

Pour porter un jugement sur une personne, il faut prendre en

والمعارب والمعارض والمناس والمنافر والمناور والمعارضين والمنافر والمعارض والمنافر وا

compte non seulement ses traits subjectifs mais aussi les images qu'elle laisse dans les esprits. Or l'image de Staline était non seulement et non pas tant celle d'un scélérat, que le symbole du vaste processus que je viens de décrire. Il s'agissait d'une histoire sérieuse et non d'une oppression exercée par une poignée de criminels féroces sur un peu-

bon et trompé. Le peuple n'était pas trompé. N'oublions pas que les vagues de terreur les plus massives qu'ait connues la période stalinienne, celles qui firent des millions de victimes parmi les catégories les plus simples, 58 sont faites avec la participation de millions d'autres gens très simples. Du reste les mêmes individus jousient souvent en même temps le rôle de bourreaux et celui de victimes. Cette terreur était aussi le fait d'une activité spontanée de larges masses de la population. Actuellement 11 est difficile de savoir quelle part fut 12 plus grande : celle des crimineis suprêmes, avec Staline à leur tête, on bien celle de ces larges masses soi-disant trom-

Pour conclure sur ce chapitre je vais formuler me autre idée hérétique. Les victimes du stalinisme, ce n'est qu'une moitié de la vérité. L'autre moltié, c'est

(1) L'immeuble du K.G.B. à Mos-

et des complices de leurs bour-reaux. Les victimes correspondaient à l'époque qui les avait engendrées. Toute l'horreur de l'établissement de la société communiste ne réside pas tant dans la réalité des victimes que dans la genèse, la survie, la sé-lection d'un type d'homme qui

que les victimes furent des aides

#### Les soldats et les bureaucrates

Je distingue deux courants dans ce torrent qui déferla sur l'Union soviétique, par suite de la révolution : un courant historique concret et un courant sociologique général. Dans le premier, des hommes montaient sur des voitures blindées, agitaient leurs mausers, s'emparaient des cen-traux téléphoniques, fusiliaient, caracolaient sabre au clair en criant « hourra! ». C'était là la partie visible des choses Pendant ce temps, un nouvel enfant (la future société communiste) mūrissait sans bruit, imperceptiblement, dans l'autre courant. Mûrissalt de la façon la plus prosafque : il se créait des bureaux et des fonctions innombrables, l'appareil du pou-voir se développait, se différen-

Staline est lié à l'instauration de la nouvelle société, à la transformation du faible embryon en une créature mûre et puissante. Je souligne qu'elle est puissante, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle soit borne. Comme on le sait, un crocodile est fort, mais il présente peu d'agrément, si ce n'est l'utilisation de sa peau.

est prêt aux encrifices et prêt

à faire des autres ses victimes. Staline fut l'exemple le plus

frappant de cette révolution

psychologique. Il me paraît que les purges staliniennes ont fait

davantage pour ea divinisation

que sa politique opinistre visant à baisser de quelques kopecks les prix alimentaires.

Lénine est donc la préhistoire du communisme réel. Son histoire réelle, son histoire proprement dite commence avec Staline. C'est là (et non dans ses défauts personnels) que réside l'explication de la victoire de Staline et de ses complices (non de sa garde, blen entendu) sur Trotski, Zinoviev, Boukharine et autres



(Dessin de DAVID LEVINE.)

bavards de la parde léniniste

(cela va de soi). Il ne s'agit pas

de l'intelligence des uns (on dit one Staline fut blen plus sot

que Trotski) on de la sottise des

autres (on dit que Trotski fut

bien plus intelligent que Staline).

tances. Il s'agit de savoir quelles

furent les forces sociales qui

s'avancèrent sur la scène de

l'histoire et s'emparèrent des

d'une énorme société. C'est le

stalinisme, non le léninisme, qui

est la manifestation la plus par-

faite de l'essence du commu-

nisme. Le léninisme n'est qu'une

propédeutique au stalinisme, son

embryon, ou, plus exactement, il

fut seulement le lieu où cet em-

bryon a mûri. Il connut le sort

qu'il avait historiquement mérité.

Je dois dire d'ailleurs que j'ai

eu récemment l'occasion de relire

certaines œuvres des adversaires

de Staline sus-nommés. Je n'al

remarqué chez eux aucune sucé-

riorité intellectuelle sur Staline.

Je ne veux pas dire par là que

Staline eut été intelligent, mais

que ses adversaires n'étalent

guère plus intelligents que lui.

millions de cellules de la vie

mais d'un concours de circons

ciait, plongeant ses tentacules toutes les cedlules de la société; les grades étaient attribués, les biens étaient distri-

Lorsque l'avalanche de l'histoire dramatique disparut, lorsque la poussière qu'elle avait soulevée retomba, on comprit quel était l'objet des discours, l'enjeu de l'action des sahres et des « hourras ». La nouvelle société réelle était déjà nèe, avec son système méticuleux de pouvoir et de direction, et elle poussa sur le devant de la scène ses dirigeants authentiques. Lénine et sa garde représentalent ainsi le der courant de ce processus, tandis que Staline et ses complices étaient des représentants du second. Dieu sait pourquoi, lorsqu'on parle de Lénine, les blenséances exigent auton emploie le terme de « garde », tandis que Staline n'a droit qu'à des a complices a. Le nom de Lénine est lie à la période prérévolutionnaire du parti et à celle où le pays réussit à surphysiquement, tout en portant l'embryon de la nouvelle société en son sein. Le nom de

#### fatras verbal

Puisque nous parlons d'intelligence, il serait opportum de dire tant que théoricles. Selon une opinion unanime, Staline aurait prétendument vulgarisi le marzisme. Mais il faut se poser la question suivante : qu'est-ce que les philosophes soviétiques ont apporté de neuf au marxisme depuis la mort de Staline, si l'on fait abstraction de leur locorrhée effrénée et de quelques gadgets? Si l'on répond à cette question sans parti-pris, l'on mura, peutêtre, quelque doute sur l'opportunité du terme « vuigarisation ». Certes, il y a bien en ici vulgarisation de certaines idées des fondateurs du marxisme. Mais n'y a-t-il eu que cela ? Et était-ce bien réellement une vulgarisation? En effet, il y a vulgarisation lorsque les sources premières constituent des sommets (ou des abimes?) de sa-

gesse. Mais si l'on considère les

sources de Staline, attentivement

en s'armant de critères scienti-

fiques rigoureux, on découvrira qu'il n'y avait rien à vulgariser. Il y avait à décaper tout un fatras verbal. Donner à quelques points une allure plus digeste, les dire dans une langue humaine normale. Mais vulgariser?... Jignore si Staline fut l'auteur

des œuvres qu'il s'attribuait. Je sais sculement qu'elles furent la souris vivante dont la montagne marxiste avait accouché. Pour les besoins de la grande révolution idéologique qui se déroulait dans le pays, on ne pouvait tout simplement pas en tirer davantage. Or, en leur qualité de textes idéologiques, destinés à d'énormes masses de la population dotées d'un niveau culturel très bas, les œuvres staliniennes furent les meilleures de tout ce qui a été écrit en matière de

En réalité, à la base de tout le travail idéologique qui se dé-(\*) Philosophe soviétique en exil.

roule en Union soviétique, nous retrouvons toujours les fruits de la révolution idéologique réalisée sous le nom de Staline. Pour pénétrer les vérités les plus profondes de la doctrine marxiste, il faut lire les œuvres de Staline. Il est absurde et illusoire de croire que le marxisme recélerait encore des sommets intellectuels et des finesses qui auraient été dissimulés ou bien déformés par les vulgarisateurs; qu'il y auralt je ne sals quel marxisme authentique n'ayant rien à voir avec la sinistre idéologie étatique de la société communiste. Certes, les œuvres des fondateurs du marxisme contlemnent certains points qui peuvent être interprétés comme des phénomènes de haute culture. Mais ces a points » ne sont pas un produit spécifique du marxisme. Ils sont empruntés à ses prédecesseurs et

La période stalinienne vit se former tous les organes du corps social communiste; leurs fonctions se sont cristallisées, tous les rituels et les modèles de comportement furent élaborés. Bien sûr, la mort de Staline fut suivie de queiques changements. Par exemple. Khrouchtchev se lanca dans des bavardages terriflants, très étrangers à Staline, et entreprit de se propulser dans le monde entier. Malgré tout, l'image de Staline pesait sur son esprit. Brejnev. lui, a la prétention d'être un second Lénine. Par ses bavardages et son gout pour les voyages, il a surpassé Khrouchtchev, bien que, en tant qu'orateur, le modèle stalinien lui conviendrait davantage. Mais point n'est besoin d'être usvchanalyste pour remarquer que Brejnev se trouve, depuis son jeune âge, sous l'emprise de l'image de Staline.

Certes. Khrouchtchev osa revéler les horreurs du stalinisme et Brejnev n'ose pas entreprendre une terreur massive contre les dissidents dont on n'avait jamais entendu parler à l'époque stalinienne. Mais sont-ce là des traits particuliers à ces deux personnages? Les tendances anti-staliniennes étalent apparues dans le pays et le parti bien avant le rapport Khrouchtchev, qui fut davantage le résultat d'une histoire antérieure que le commencement d'une nouvelle période. Il fut un jaion dans la nouvelle époque non un point de départ, une cause. Les causes véritables sont restées cachées. Même les dissidents ne voulaient pas en parler. Quant au « libéralisme a bretnévien, il ne s'agit pas non plus d'un trait qui lui serait personnel C'est conquête solide des couches dirigeantes de la société soviétique qui ont dù attendre la mort de Staline (c'est-à-dire la fin de la période stalinienne) pour se sentir en sécurité.

En Union soviétique, il est officiellement admis que, à l'époque stalinienne, les normes du parti et de l'Etat étalent violees, mais qu'à présent ces pratiques sont révolues. Cette affirmation a le don de provoquer des critiques. « C'est /aux / proferent des voix cà et là Lesdiles normes continuent à être piolées ! » Selon elles, les misères du pays sont dues à la violation des normes. Mais dans ce cas précis, le point de vue officiel aussi bien que ses critiques sont dénués de sens Actuellement, si «ça va mal», ce n'est pas parce que les nor-mes sont violées, mais bien au contraire parce qu'elles sont respectées. Il faut considérer les normes en elles-mêmes et non leur respect ou leur violation. Or l'époque stalinienne fut celle de l'invention et de l'instauration de ces normes. On s'imagine que, avant l'arrivée de Staline et de sa bande, il existait des normes qu'il aurait violées. Mais il n'y avait pas encore de normes. Elles naissalent et s'affirmalent dans ces processus effroyables qui furent interprétés plus tard comme une violation des normes On ne pouvait violer ce qui n'existalt pas encore. En fait, la genèse d'une société possède ses propres normes auxquelles celles de la nouvelle société se conforment nécessairement. Toute la période stalinienne y repondatt tres exactement.

Actuellement, beaucoup craignent up retour au stalinisme en Union soviétique, qui viendrait avec une réhabilitation imminente de Staline. Ces craintes sont vaines. Si même rêhabilitation il y a, elle ne sera que partielle. Les chefs communistes actuels out, eux aussi, si l'on peut dire, pris du poil de la béte (de la moustache i) et ne seralent pas lâchés d'être sacrés les plus grands génies de tous

contemporains; du reste ces emprunts prennent essentiellement la forme de « pogroms ». Les pogroms que Marx, Engels et Lénine font subir à leurs adversaires dans leurs œuvres servirent, en que i que sorte, de préparation aux pogroms réels organisés par Staline, dans la société communiste qui avait remporté la victoire sous le drapeau idéologique du marxisme,

Staline fut le marxiste le plus authentique et le pius fidèle. Lorsqu'on lui attribue le rôle du diable dans la cohorte des anges marxistes, on est loin de blanchir je ne sais quel marxisme idéal des taches noires du stalinisme : on s'efforce seulement de cacher la réalité profonde du marxisme que Staline et ses compagnons ont mise a nu avec une perfection et une clarté stu-

#### Le respect des normes

les temps. Il n'ont donc pas du tout intérêt à faire ressusciter des concurrents venant d'un passé effrayant. Quant aux larges masses de la population, elles sont à présent privées de pouvoir sur leur prochain, ce dont elles disposaient sous Staline. Dieu merci, l'époque d'un pouvoir populaire effréné est révolue. Or stalinisme est inconcevable sans une participation spontanée des mass

Je ne veux pas dire par là qu'il n'y aura aucune aggravation en Union soviétique. Au contraire, elle est très possible, Mais toute aggravation n'est pas nécessairement un retour en arrière. Il peut y avoir aggravation dans le cadre même de la marche irrésistible de la société soviétique vers les idéaux ignominies vers lesquelles s'oriente le peuple soviétique seront un nouvel apport créateur dans l'histoire glorieuse du communisme.

Pour caractériser une personnalité, il faut tenir compte de tout ce qui a trait à elle d'une façon ou d'une autre. Les rumeurs, les ragots, les légendes. Et même les histoires drôles. Or vollà qui est remarquable : Lénine a donne lieu à toute une. serie d'histoires drôles, où il tient un rôle comique. Les histoires drôles sur Staline furent nombreuses. Mais elles ne lui offraient jamais une allure comique. Dien nourquoi le nersonname de Staline ne se prête pas aux sarcasmes. Khrouchtchev est comione. Breinev aussi Staline, non Pourtant, il semblerait que, actuellement, il n'y ait plus rien à craindre : on peut rire tant qu'on veut. Eh bien i non

Selon une rumeur, Staline aurait été assassiné. Je n'y crois suère. Le plus probable, c'est que Staline est mort de mort naturelle et que ses compagnons avaient tout simplement peur d'entrer chez lui. Ils étalent tous des nullités, des poltrons et des canailles. Lui-même, sur un tel fond, apparaissait comme une nullité et une canaille hors du commun. Mais il aspiratt à bâtir un paradis communiste sur terre et à façonner tous les hommes dans ce but. Si ces projets oni donné ileu à des horreurs repoussantes, ce sont là des tours de l'histoire, qui échappent à tout contrôle, et non le fruit des noirs desseins d'un scélérat. La scélératesse cohabite parfaitement avec les idéaux radieux. Si ces derniers sont bien payés, ils n'en deviennent que plus radieux

Staline et sa bande (et non sa garde, évidemment) furent des scelerats, mais d'une espèce particulière : leur scélératesse étalt d'ordre social et non individuel Elle suintait et elle suinte encore de tous les pores de la société soviétique. Elle découle du cours même de la vie la plus ordinaire. Elle est le fruit légitime des idéaux radieux Bref, Staline correspondalt parfaitement au processus historique qui l'avait engendré. Ce processus, Staline ne lul avait pas donné naissance. mais il le marqua de son empreinte, lui prêtant son nom et sa psychologie. Là résidaient sa force et sa grandeur

Il n'est pas impossible que la jeunesse éprouve quelque jour une nostaigle de l'époque stallnienne. Le peuple (celui-là même qui aurait été soi-disant trompé et opprimé) en est déjà nostalgique et célèbre la mention du nom de Staline par des applaudissements. Mais il est peu probable que les dirigeants actuels et les couches priviléglées du pays permettent la venue d'un autre Staline qui serait une nouvelle menace pour leur bien-être

(Traduit par Wladimir Berelo-

# DE LA N

D gar communiste. neme du culte de la passante est depuis longitudes regions de la companie de la c cu'i en a termine depuis language ges de Cutte, qu'une progression terme est assurée, que la légale socialiste est strictement respec de même que les normes la

ce is vie du parti. Toute's s. dans la mente. Ten secorda una attention à de se il est ino spensable de donnier. ravadre au paye des Son dusti la periode qui va de 1912. n convent, d'abord, de soninge en element important, caracterie

cue du chemin bistanque pe par a pays des sovieta : les terres er les erreurs lées au colté de la personnal ta concernant sale ment is seconde model de factes-guerre. sait une périt re anne -- breve. Ourant les notes Seuses années que précédérant savrent cette période, le page garata na connut riem de que L'activité de Staline de cent aspect of ion sporecie à sa juste males un aspect négati qui fut montile et condemme. Les S noues et. à plus forte rateon communistes sovieticiss.

# La voie mai

Une des causes des me formations at opinions manifests senuees de fondement en la line reside, à notre avis, dans le lant suvant : les aspects paralles de ath ath te served on the served of the serve trate in stoire de notre lide par de latan plus large ement. en tant que formation abrantis

Un rait est là : et en les les la sais Cana erra évolution écrésoritate est Course à Le profil école de paris a er ista ement remodelle. processure le monde del basels finale à méta de dirior encateurs et sans meters contre état accab e de fonder son pocidis au service de ses intérés. Le mon mage fut à jamais figures. House et febte revolution culturally for ea Tana at abetisme fut dilipina falore Que cars la Russie d'avent la part lution, trois personnes sus qualità ne sava;ent ni irre ni écrire) : biensplate. C'est essentiellement data la al ouvrier et paysan qu'a de louise

#### Mais il y el

Si l'on se replace dens le com social et politique de l'épitale et si l'on considère la mantire dans Peuple appréhendait celui-cl Psychologique, on peut complitudes que les succès et les victories do socialismo aient été associée des l'esprit des Soviétiques - Let pa seulement des Soviétiques une large part au nom de Stalin.
Le côté négatif de cette production déformée des choses résidentes en ceci qu'il en abusait. Cat pour creer une atmosphère où lou les mériles essentiels des solles tions du parti et du peuple in marie attribués à lui personnellement. ce que l'on devait qualifier par le suite de « culte de la personnelle ».

Des les années 30 une condi-diction apparut nettement entre des conditions (avorables existent pour le développement de la démocration al sein du parti et en Union de directes llées à l'activité de Salan. Certaines restrictions à la comp cratie, inévitables dans les comité lione de la lutte acharnée corde l'ennemi de classe et ses egents avaient été érigées par Stables et rang de règle de direction du par et du pays », peut-on lire de l'Histoire du paril communicie de l'Union soviétique. Moscou Pin üzdət, 1978.

Le lecteur trouvers dans de Staline des thèses de Staline de Stali sur le peuple en tant que créstime de l'histoire, sur le rôle du petr de son comité central en moit que dirigeant collègiat, sur l'alter tion à porter aux cedres sur laurer développement de la démocratie à l'intérieur du parti. Mais en récité à principe du parti. Mais en récité à principe principes contenus dans cas theses En outre, il commit également de se graves fautes théoriques des effects de volontaristes et des greurs aut. tiques et émit des affirmations qobwalldnear



ect des normes

# DE LA NAISSANCE DE STALINE

# Le problème du culte de la personnalité est depuis longtemps résolu

P OUR le peuple soviétique et le parti communiste, le problème du culte de la personnalité est depuis longtemps résolu et ne présente-aucun intérêt puisavec ce culte, qu'une progression ferme est assurée, que la légalité socialiste est strictement respectée de même que les normes léninistes de la vie du parti.

Toutefois, dans la mesure où l'on accorde une attention à ce sujet. il est indispensable de donner la parole à ceux qui ont vécu et travaillé au pays des Soviets durant la période qui va de 1917 à

li convient d'abord, de soulinner un élément important, caractéristique du chemin historique parcouru par le pays des soviets : les fautes et les erreurs liées au culte de la ment la seconde moitié des années 30 et quelques années de l'après-guerre, soit une période relativement brève. Durant les nombreuses années qui précédérent et sulvirent cette période, le pays des soviets ne connut rien de semblable.

L'activité de Staline présentait deux aspecta : un aspect positif que un aspect négalif qui fut soumis à la critique et condamné. Les Soviétiques et, à plus forte raison, les communistes soviétiques disposent confide de la collété socialiste.

forme condensée, dans les déci-P.C.U.S. et dans l'arrêté du P.C.U.S. en date du 30 juin 1956 - sur l'éliet de ses conséquences », dans les matériaux des congrès ultérieurs de notre parti, dans de nombreuses

Le point de vue général du parti a été exprimé, cas dernières années, dans de nombreuses publi-cations soviétiques à caractère politique et historique. Des notions erronées sont largement répandues à ce sujet en Occident. Une version a notamment cours, selon laquelle les problèmes délicats de cette période seraient - soustraits - à la vie intellectuelle de notre société, celon laquelle, également, il y aurait tendance à « réhabiliter » tout ce qu'a fait Staline. Ajoutons encore que certains, plus attirés par la phraséologie - de gauche - que gagnés par une eorie de dogma-tisme antisoviétique, estiment erronée notre critique même des erreurs de Staline, de ses déviations par rapport au léninisme qui ont entraîné une violation de diverses

#### La voie générale du pays dans les années 30

Une des causes des multiples dé- : la nouvelle intelligentaia qui a performations et opinions manifestement mis à la science, à la technique et dénuées de fondement sur Staline réside, à notre avis, dans le fait suivant : les aspects négatifs de son activité servent, en quelque sorte, de « critères » pour apprécier toute l'histoire de notre lutte pour le triomphe du socialisme et, même de façon plus large encore, pour apprécier la nature du socialisme en tant mue formation sociale.

Un fait est là : en un laps de temps extremement court et sans mense pays a mis fin à un retard saculaire, réalisé un bond de Céant dans son évolution économique et culturelle. Le profii social du pays a été totalement remodelé. Il a été prouvé que le monde du travail était à même de diriger l'Etat, sans exploiteurs et sans maîtres, qu'll était capable de fonder une société au service de ses intérêts. Le chômage fut à Jamais liquidé. Une véritable révolution culturelle fut opérée: l'analphabétisme fut éliminé (alors que, dans la Russie d'avant la révolution, trois personnes sur quatre ne savaient ni lire ni écrire) ; bien plus, c'est essentiallement dans le milieu ouvrier et paysan qu'a été formée

à la culture soviétiques d'occuper un des premiers rangs dans le monde. On a établi. des rapports réellement égaux en droit, l'égalité politique et de fait des nations et peuples qui sont plus de cent en Union La force du nouveau régime et de

i'homma nouveau créé par lui a été ecumise à des épreuves incuies durant la grande guerre patriotique. Les Français, l'ancienne génération samment blen.

Une question se pose alors : mais quel fut le rôle de Staline avent et pendant la guerre ? Il serait antiscientifique et tout simplement étrange de vouloir nier l'apport positif, dans la réalisation des buts de la société au nom de laquelle fut accomplie la révolution d'Octobre, dans la riposte à l'invasion fasciste et dans la victoire sur l'Allemagne hitiérienne, d'un homme qui occupa le poste de secrétaire général du comité central du P.C.U.S. puis cetul de chef du gouvernement soviétique, qui fut président du Comité d'Etat pour la défense et commandant supreme.

#### Mais il y eut aussi...

Si l'on se replace dans le climat social et politique de l'époque et peuple appréhendait celui-ci au plan psychologique, on peut comprendre que les succès et les victoires du socialisme aient été associés dans l'esprit des Soviétiques - et pas seulement des Soviétiques - pour une large part au nom de Staline. Le côté négatif de cette présentation déformés des choses résidait en cecl qu'il en abusait, l'utilisant pour créer une atmosphère où tous les mérites essentlets des réalisations du parti et du peuple lui étaient attribués à lui personnellement. C'est en cela, notamment, que s'incarna ce que l'on devait qualifier par la suite de « culte de la personnalité ».

Dès les années 30 une contradiction apparut nettement entre les conditions favorables existent pour le développement de la démocratie at sein du parti et en Union soviétique en général et ses violations directes liées à l'activité de Staline. « Certaines restrictions à la démocratie, inévitables dans les conditions de la lutte acharnée contre avalent été érigées par Staline au rang de règle de direction du parti et du pays », peut-on lire dans l'Histoire du parti communiste de l'Union soviétique. Moscou, Politizdat, 1978.

Le lecteur trouvers dans les œuvres de Staline des thèses justes sur le peuple en tant que créateur de l'histoire, sur le rôle du parti et de son comité central en tant que dirigeant collégial, sur l'atten-tion à porter aux cadres, sur le développement de la démocratie à J'Intérieur du parti. Mais en réalité, lì viola lui-même grossièrement les principes contenus dans ces thèses.

En outre, il commit également de graves fautes théoriques, des actés volontaristes et des erreurs politiques et émit des affirmations

Le fait qu'il se soit écarté du principe de la collégialité de la direction condulait dans plusieurs cas à de graves erreurs.

Ainsi, en 1929, fut izncé le mot d'ordre de liquidation des koulaks en tant que classe sur la base de la collectivisation totale. Auparavant, jorsqu'il avançait des mots d'ordre recouvrant un brusque tournant dans sa politique, le parti les justifiait lors de congrès, de conférences ou de piénums du C.C. Cependant, en 1929, le nouveau mot d'ordre du parti que nous évoquona ici fut proclamé par Staline lors d'une conférence de spécialistes marxistes de l'agriculture et inscrit quelques jours plus tard dans la résolution de janvier du C.C. Mais le plénum du C.C. ne fut même pas convoqué pour justifier et éclaireir ce mot d'ordre. Aussi. de nombreux responsables du parti, surtout à l'échelle locale, l'accueillirent-ile comme une directive les enjoignant à recourir à des mesures administratives, ce qui conduisit à des violations du principe léniniste de la libre adhésion des paysans aux coopératives et à plusieurs autrès erreure graves.

Les erreurs et les insuffisances dans le développement de la collec-tivisation furent écartées par la suite grace aux efforts collectits du C.C., grāce à son travail intense, à sa fermeté et à sa couplesse.

Lors du plénum du C.C. de févriermars 1837. Staline avança la thèse erronée seion laquelle, au fur et à mesure que les positions du socialisme se consolideraient, la lutte de classe dans le pays irait en those était inconsistante au plan théorique. Mais dans la pratique elle servit alors de fondement à des répressions de masse contre des personnalités en vue du parti et de l'Etat, de grands cheis milltaires soviétiques et de nombreuses

par 1. MINTZ (\*)

de la aécurité d'Etat furent violés. Ces organes avalent été créés au cours de la révolution afin de protéger ses conquêtes. Quoi qu'alent Du dire et écrire à ce sulet les personnes hostiles au pouvoir sovié-

tique, on peut affirmer avec certitude - si l'on absorbe avec objectivité les falts historiques - que sans la Tchéka, puls la Guépéou, il aurait été impossible de défendre les conquêtes d'Octobre. La force de ces organes de la révolution résidait en ceci qu'ils s'appuyaient sur les larges masses de la classe ouvrière et de la paysannerie révo-La situation se modifia après que

le contrôle exercé par le parti et de la sécurité d'Etat eut été sup-planté par le contrôle personnel de de pouvoir de Staline.

pables de rien — communistes ou eans-parti.

Les principes léninistes des relations entre le parti et les organes

Staline, et que les normes habituelles d'administration de la justice l'eussent été par ses décisions persions entre le parti et les organes postes de responsables de ces organes des persones au profil de carriéristes, auxquelles étaient étrangères les règles morales et politiques du bolchevisme. C'est de personnes que de nombreux Soviétiques turent calomniés et tudes communistes qui luttaient activament et avec esprit de suite en faveur de la ligne politique générale d'accusations non fondées. Toutesans-parti étaient convaincus, dans leur large masse, que les répressions s'appliquaient à de véritables ennemis du socialisme et de l'Etat

#### Le « testament » de Lénine

De même, ai Staline commit une erreur quant à la détermination du qu'il croyait sans limites en son intuition politique et qu'il résolvait alors pratiquement seul des problèmes d'une importance vitale pour la défense du pays.

Parmi les graves erreurs commises par Staline, on peut relever également son arbitraire grossier, qui conduisit en son temps à un conflit dans les relations avec la Yougo-

l'on en vint à s'écarter tellement des règles démocratiques?

Parmi les facteurs objectifs figuconcrètes de l'édification du socialisme dans notre pays. Au moment où la révolution l'emporta, celui-ci gigantesque de petites exploitations paysannes et des llots isolés de rialiste, puis la guerre civile entraînèrent la ruine quasi totale de l'éco-nomie du pays. On sait également que celui-cl était encerclé par l'ennemi et se trouvait sous la menace constante d'une nouvelle attaque.

Un climat semblable, aussi complexe, requérait objectivement tant de la vigliance qu'un niveau élevé de centralisation du pouvoir et un renforcement de la discipline. La complexité de la situation d'ensemble était renforcée par le fait que la ligne politique générale du parti visant à édifier le socialisme fut soumise à des attaques virulentes d'abord de la part des trotskistes, puls également d'autres groupes fractionnels, que ne répuquaient pas les méthodes consistant à effectuer un travall de sape, anti-

Dans ces conditions, la position de dirigeant du parti au pouvoir Impliquait une responsabilité particulière, et les traits caractéristiques de sa personnailté prenaient ou pouvaient prendre una importance politique susceptible d'avoir de graves conséquences.

On connaît la « Lettre au congrès »

#### En quoi résident les garanties?

La condamnation mêma et l'élimination du cuite de la personnalité de Staline ont prouvé la force viva des principes socialistes, ont constitue une manifestation du renforcement des normes lécinistes dans

En se prononçant résolument contre le culte de la personnalité, le parti a estimé que, même si cette critique provoqualt certaines difficultés temporaires, du point de vue des intérêts et des objectifs finaux du socialisme elle aurait un résultat positif.

Le parti savalt que ses ennemis s'efforceraient d'utiliser cette critique à des fins antisoviétiques et dans son ensemble. Mala II a fait ce pas en se guidant sur de hautes considérations de principe, sur les intérêts de la jutte pour je comil va sans dire que ce n'était pas

un pas facile à faire, si l'on tient compte de l'image qu'avalent de Staline tent la masse du parti que la masse de la population de notre En reconsidérant leur opinion sur

Staline, les Soviétiques n'ont absolument pas reconsidéré ni modifié leur opinion sur le socialisme. L'analyse critique des manifestations du culte de la personnalité peut être fructueuse et efficace si on se fonde sur le léninisme. Ni les sché-

de Lénine, écrite quelque temps avant sa mort, et qui est considérée comme son « testament ». Elle fut discutée par les délégués au treizième congrès du parti en mai 1824. Lénine étant déjà mort. Toutefois, si l'on avait libéré alors Staline de son poste de secrétaire général c'eût été faire le jeu des trotskistes. On tint compte également des assuquoi il corrigeralt ses défauts, ceux dont Lénine pariait dans sa lettre. Stallne demeura au poste de secrétaire général et, en occupant celuici, acquit son autorité. Cependant, le « détail » qui pouvait « prendre une importance décisive », dont pariait Lénine, eut l'occasion de se manifester dans les années qui

On connaît également les tentatives de démontrer que les actes despotiques de Staline découlent du léninisme, et que Lénine aurait sous-estimé « l'importance de la 9 = Lisacit là d'un movi tout à fait errons d'expliquer le probième. Le despotisme de Staline c'est le non-respect des règles léniapplication. Non seulement, cela n'est pas le truit du régime socialista, mais cela apparatt comme une violation grossière des principes

En dépit des élucubrations des ennemis de l'Union soviétique, le culte de la personnalité ne pouvait rompre l'effet des lois objectives du socialisme, ne pouvait modifier et n'a d'ailleurs pas modifié le caracvéritablement populaire du régime soviétique, dont la classe ouvrière. les millions de travallieurs, avec à leur tête le parti marxiste-léniniste, ont constitué, constituent et constitupront la force motrice décisive.

Le parti, en éliminant les conséquences du culte de la personnalité. a ouvert d'immenses horizons à l'activité et à l'initiative créatrice des masses, au développement du démocratisme socialiste.

Nous arrivons Icl à la demière

mas trotskistes, ni les schémas sociaux-democrates, ni les schémas maoïstes ou les autres conceptions problème ne répondent à la vérité historique et ne fournissent d'arme type de déformation de la pratique socialiste. Seule l'application conséquente des principes socialistes exprimés dans les thèses de Marx, Engels et Lénine offre les garanties idéologiques et politiques, évitant

Après son vingtième congrès, la P.C.U.S. a accompli un immense travail pour éliminer les conséquences du culte de la personnalité, rétablir et développer les principes léninistes de direction dans tous les domaines d'activité du parti, de l'Etat et de l'économie. Ce travail a assuré le développement de la démocratie socialiste et l'observa-tion de la légalité socialiste, a donné des garanties sûres aux droits et libertés des Soviétiques, a tous les domaines d'activité. Tout cela s'est trouvé reflété et renforcé dans la nouvelle Constitution de ľU.R.S.S.

Dans le repport qu'il a présenté lorsque le projet de cette Constitution était en discusion, L. Brejnev



nées qui ont suivi l'adoption de la Constitution actuelement en vigueur (il s'agit de la Constitution de 1936 J.M.) ont été assombries par une répresion lliégale, par la violation des principes de la démocratie de la vie du parti et de l'Etal. Cela s'est fult en dépit des lois constitutionnelles. Le parti a fermement condamné ces pratiques et elles ne doivent pius jamais être répétées.»

Ainsi, en quoi résident les garanties que l'on n'aura pas à nouveau recours à de telles pratiques ?

Avant tout dans la fidélité du P.C.U.S. aux principes du marxiamelaninisme, qui fournit la seule expli- ple soviétique.

cation juste et complète du rôle des masses populaires, des partis politiques et de leurs dirigeants dans le développement de la société;

-- Dans la politique de notre parti communiste, qui a vecu la diffipersonnalité, qui a condamné ce culte et en a áliminé les conséquences, politiques qui vise à développer sous tous ses aspects la démocratie socialiste;

-- Dans le fait que cette politique et cette critique sont comprises,

#### Les étapes d'une dictature

Jossip Vissarionovitch Djou-gachvili est né à Gori en Géorgie le 21 décembre 1279. Elève au séminaire orthodoxe de Tifris, il séminaire orthodoxe de Tiffis, il fut chassé de cet établissement. Membre d'un groupe social-démocrate clandestin, il prit le pseudonyme de Koba. Exilé en Sibérie en 1982, il révada et participa à des attaques de banques pour financer l'action stralestements. révolutionnaire. Il sera à nouvean exilé en 1968 et en 1913. Nommé par Lénine membre du Nommé par Lénine membre du Comité central bolchevik en 1912 et rédacteur en chef de la « Pravda », il prit le pseudo-nyme de Staline. Pendant la guarre civile, il dirigea la défense de Tsaritsyne (devenue par la suite Stalingrad, puis Volgogad). Il fut commissaire du pennie aux nationalités et aussi peuple aux nationalités et aussi responsable de l'Inspection ou-vrière et paysanne. Il fut nommé

secrétaire général du parti en 1932. Après la mort de Lénine, il les dirigeants de la période révo-tionnaire. En 1929, il décide la collectivisation générale des terres et l'industrialisation acci-lèrée. Il est, ces ce moment, le mattre de l'U.R.S.S. Il va consolider son pouvoir à la faveur des purges, qui, surtout à partir de décembre 1934 frap-peront des millions de Sovié-

tiques. En mai 1941, il se fait nommer président du Consell des com-misseires du peuple (gouverne-ment). Après l'attaque alle-mande, il prend le titre de 1953, après avoir entretenu jus-qu'à la tiu le climat de la guerre froide, et mis en place une opération visant les Juifs.

#### que ne se reproduisent de tels phénomènes durant l'édification de « L'Humanité » : nous avons examiné les raisons de la cécité qui fut la nôtre

L'Humanité consacre ce ven-dredi II décembre deux articles au centième anniversaire de Sta-lina. Dans l'un, M. Roger Mar-telli évoque la carrière du disparu. Dans l'autre, Mme Francette lazard tire les leçons que le P.C.F. a retenues des événements de cette période. Elle écrit : os cette periode, tale sont « Nous avons beaucoup réfléchi toutes ces dernières agnées. » Nous avions pris, en effet, du

quences qu'ont pu avoir sur cette évolution les implications du stalinisme dans le mouvement

» Nous avons prononcé contre le stalinisme une condamnation sans appel, et nous avons exami-né les raisons de la cécilé qui fut la notre aux temps de la répres-sion stalinienne, alors que la du-reté de l'affrontsment de classe nous mobilisait sans réserve au côté de estie « jorieresse assié-gée » qu'était l'Union soviétique. > Nous avions pris, en effet, du retard après que, en 1956, à l'initiative de N. Khrouchtchev, le XX° congrès du P.C.U.S. eut, par un acte de courage critique unique dans l'histoire politique mondiale, condamné les erreurs et les crimes imputés au « cuite de la personnalité » de Staline. (...) les principales en compte étous la décision prise d'entreprendre plus sérieusement l'étude de notre propre histoire afin de mieux apprécier les raisons de ce retard, dans l'évolution qui fut la nôtre, comme dans les consé-

# L'ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE STALINE

#### Un monument est en construction

PRES avoir porté, selon le A coutume georgemen, a sieurs toasts à la paix, à le famille, aux enfants, le «vieux» prend un ton plus solennel : « Bientôt ce sera le 21 décembre. A part nous Géorgiens, qui comprenons, personne ne le respecte. Il est venu après Lénine. La situation était "-ès difficile. Ceux qui lui ont succédé ont fait ce qu'ils pouvaient mais ce n'élait pas la même chose, » Debout, il lève la kinza, sorte de come ornée de plantes d'argent et remplie de vin blanc, que l'on ne peut reposer sans l'avoir vidée, et il porte un toast

Le petit village, qui appartient à un soykhoze, est à quelques kilomètres de la grande route reliant Gori, la ville natale de Iossif Vissarionovitch Djougachvili, à Thilissi, la capitale de la Gėorgie.Le « vieux » — Ilya est un solide paysan d'une soixantaine d'années rencontré au hasard du chemin. Il a natirellement invité les étrangers dans sa maison.

En 1942-1943, prisonnier des Allemands, il a été envoyé à Cherbourg; A ne sait plus très bien pourquoi, mais il se souvient que les Français l'appe-Jaient Emile. Ensuite, il a eté détenu à Mauthausen et ne comprend toujours pas comment il en a réchappé. Il est passé à travers l'interrogatoire du N.K.V.D. — tous les rescapés des camps de concentration allemands étalent a priori suspects et beaucoup ont été réexpédies dans des camps de travail soviétiques. Ilya, lui, a pu rentrer à la maison. Il avait alors droit à 50 roubles d'indemnité, explique-t-il, mais il n'en a touché que 28, plus un rasoir et la kinza pour les toasts.

A Gori même, on se prépare pour la fête, dont personne ne sal: ou ne veut dire quelle forme eile revêtira. A l'entrée de la ville, qui compte maintenant cent mille habitants - elle n'en avait que cinq mille à la fin du siècle dernier, — un monument en l'honneur de Staline est en eux-mêmes déclarent ne pas savoir quelle allure il aura quand il sera terminé. Un mois avant l'anniversaire, le musée Staline grand bâtiment de style maure derrière la maison natale, était en réfection. En principe, il devalt être prêt à accueillir de nouveau les visiteurs pour le grand jour.

#### La maison natale La maison natale, où Staline

a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, est protégée des intempéries par une verrière montée sur des colonnes de marbre, mais elle est ouverte à tous les vents. Elle se compose de deux modestes pièces. Dans la première, il reste quelques meubles et le samovar que le père avait acheté à l'occasion de la naissance tant attendue. Dans l'autre, on peut voir des photographies de Lénine, de Staline en tenue de généralissime, de Staline à quatorze ans, de son père et de sa mère t d'une vue de Gori. Les touristes déflient, déposent parfois des fleurs; les enfants des écoles se font photographier avec leur maître. La maison est isolée au milieu d'une esplanade. Le quartier de Maldan, où le petit «Sosso» se battait avec les gamins de son age, a été démoli. A l'autre bout de l'esplanade, sur la place Staline, une statue du généralissime, haute d'une vingtaine de mètres, trône devant le siège du parti et du soviet local. C'est là que les jeunes mariés de Gori viennent déposer leurs fleurs et se faire photographier avec leur famille. Le grand magasin d'en face vend quelques souvenirs, notamment un portrait sur bois en poly-

Staline en stylos à bille, calendriers, cendriers, porte-clés, etc. A Thilissi aussi, le souvenir du « père des peuples » est entretenu. Sur le seminaire, devenu musée des arts, une plaque rappelle que Iossif Djougachvili y fit ses études. Son portrait officiel est encore accroché dans de nombreux magasins. Le funiculaire menant à Mtatsminda (la montagne sacrée) qui domine la ville, porte toujours le nom de Staline, Il s'arrête devant un escalier monumental qui s'élève vers un piédestal vide. C'est tout ce qu'il reste d'une immense statue de Staline, détruite dans les années 60 : mesure conservatoire dans l'attente d'un retour ou symbole de la chute?

المرازة والمعادية والمستبين المعارية المعصورين هواه

ie fabriqué en usine. Les

petits colporteurs artisanaux ont

plus d'imagination, ils proposent

# Pour ajouter à la légende du « petit père des peuples »

B IEN avant les journalistes, les éditeurs avaient repéré sur la liste des anniversaires « rentables » celui de la naissance de Staline. Ce qui nous vaut plusieurs titres supplémentaires à ranger au rayon des « bavures » criminelles de l'histoire. Mais que les amateurs se rassurent : ancun de ces livres ne risqué d'éclipser les grands classiques déjà disponibles, qu'il s'agisse du magistral Staline de Boris Souvarine, qui n'a pas pris une ride depuis 1935, ou des études pré-cieuses d'Ulam, de Deutscer et de Medvedev, pour ne signaler ane celles-ci.

L'une des nouveautés, la plus originale dans sa conception, est sans doute le recueil présenté par Lilly Marcou, dans la col-lection « Archives ». Intitulé les Staline, ce livre est composé d'extraits des témoignages de ceux qui ont approché le deux, pour donner envie d'ouvrir ce volume : l'étonnante interview accordée en 1934 par Staline à H.G. Wells et le fulgurant portrait du maître du Kremlin tracé par de Gaulle, après ses quinze heures d'entretien de décembre 1944. De Gaulle, dix ans plus tard, il est vrai, est infiniment plus perspicace que l'intellectuel britannique de bonne volonté. Ne citons que ces quelques lignes du texte de de Gaulle, qui compte plusieurs pages : « Communiste habillé en maréchal, dictateur tapi dans sa ruse, conquerant à l'air bonhomme, il s'appliquait à donner le change. Mais si apre était sa passion qu'elle transpasouvent, non sans une

sorte de charme ténébreux...» Toujours dans la catégorie historique, Flammarion a profité de l'occasion pour rééditer, sous le titre Staltne, l'ordre par la terreur, la deuxième partie de l'étude d'Hélène Carrère d'Encausse parue en 1972 chez Richelieu-Bordas (2). Complété et modiflé, ce texte constitue une utile introduction à l'U.R.S.S. de Sta-line, plutôt qu'à notre héros. Le sitaire », de même que les balancements.

Avec. Ah! Ce au'on rigolait

bien avec mon copain Staline, de Davrichewy, nous ne quittons nas vraiment le domaine de l'histoire, contraîrement à ce que voudrait nous faire croire titre outrageusement allé-cheur (3). Il eût été beaucoup plus conforme à la vérité d'intituler ce livre « la Vie quoti-dienne en Géorgie pendant l'enfance de Staline ». C'est, en effet, un passion nant témoignage d'ambiance qu'a écrit voici de très nombreuses années cet ancien compagnon de jeux de Sta-line, qui s'était réfugié en France et n'avait pas alors trouvé d'éditeur. Bien sûr, on pourre s'interroger sur tel on tel détail historique, se demander si l'auteur, ici ou là, ne cherche pas à se donner un trop beau rôle. Il n'en demeure pas moins que nous avons là, en moins de trois cents pages, la plus vivante et la plus juste description de la Géorgie à la fin du siècle dernier. Et nous assistons en prime à la mutation fascinante d'un gamin miséreux en un professionnel de la révolution qui n'as-



souvira jamais sa soif de revanche et de puissance.

Dernière livraison à prétention historique ; Staline, de Maurice Hartmann, que le prière d'insérer nous présente comme « un vétéran des luttes ouvrières formé dans le militantisme de classe > (4). Avec Hartmann nous entrons tout simplement dans la fiction : c'est en effet à une maladroite tentative de réhabilitation de Staline que nous assistons, à coup de citations soviétiques officielles, d'indignations sans doute sincères mais pour le moins déconcertantes. Ne citons qu'un exemple : l'uti-

(Dessin de DAVID LEVINE.) lisation d'amples extraits des Mémoires de Joukov pour réfu-

tons que, pour Hartmann, l'histoire soviétique compte bien un « vilain »; il ne s'agit pas de Staline - dont le bilan serait très largement positif, - mais de Khrouchtchev... Deux autres ouvrages encore,

cident, Youri Krotkov (6). Surtout que les historiens sour-

ont été abandonnés. Pour lutter

contre une apathie très répandue,

les autorités font plutôt appel

aux stimulants materiels. Seul

vestige de l'économie stalinienne.

ter des faits pourtant universellement admis aujourd'hui. Ajou-

au chapitre de la fiction : Ma vie secrète, par un humoriste anonyme (5) et Saint Staline des abattoirs, de l'écrivain soviétique, aujourd'hui réfugié en Oc-

Ils ne résisteraient pas à l'épreuve. Mais que tous ceux pour qui l'humour, la satire, un sens infini de la dérision, peuvent tout aussi blen alder à cerner la vérité que d'austères travaux se precipitent sur la vingtaine d'anecdotes que nous conte Krotkov. Le héros en est, bien shr: un Staline au plus haut de sa paranola et le prétexte en est tel ou tel épisode bien réel dont on ne pariait à l'époque à Moscou qu'à voix basse, le soir venu, cal-feutré dans sa cuisine ou assis Avec l'humoriste anonyme

en plein air sur un banc. mentionné plus haut, c'est dans la farce érotique que nous en-trons, comme si l'auteur avait peur de ne jamais suffisamment désacraliser le monstre. Un seul ennui, feront remarquer les historiens amateurs d'érotisme encore une fois nous ne saurions recommander la lecture de cet ouvrage aux autres, — les prouesses sexuelles prétées à Staline ne coincident guère avec ce que nous savons du « petit père des peuples » en la matière...

JACQUES AMALRIC.

(1) Les Staltne, présenté par Lilly Marcou. Collection «Archives», Marcou. Collecti Gallmani-Juliard.

(2) Staline, l'ordre par la terreur, par Hélène Carrère-d'Encausse. Col-lection e Champs », Flammarion. (3) Ah! ce qu'on rigolait bien auce mon copain Staline, par Joseph Davrichewy, Simoën.

(4) Staline, par Maurice Hart nann, les Editions éclectiques. (5) Joseph Staline, ma vie secrète, (6) Saint Staline des abattoirs, par Youri Krotkov, Payard.

# Le stalinisme n'a pas disparu de la société soviétique

(Suite de la page 1.)

Sans doute Khrouchtchev at-il démythisié le personnage, non parfois sans les excès dont il était coutumier, mais sans remettre en cause le système et sans proposer une analyse des erreurs, de leurs causes et consé-Avec Staline se sont imposés un système de gouvernement, une forme de vie sociale, qui n'ont pas disparu avec lui, dont on retrouve tantôt des pans entiers, tantôt de simples traces dans la société soviétique contemporaine

Que reste-t-il aujourd'hui de ces quelques traits du stali-nisme : de la dictature d'un seul homme et du culte de la personnalité ?' de l'organisation du parti et de l'Etat et de la ges soixante millions de paysans à quitter leurs fermes ? de la répression arbitraire et massive et de l'obscurantisme culturel ?

#### La terreur aveuale a disparu mais pas les camps

Le changement fondamental c'est que la terreur aveugle a disparu. D'antres éléments se sont modifiés, des traits se sont atténués ; le développement économique, la hausse du niveau de vie, la généralisation de l'éducation, l'ouverture sur l'étranger. ont imprimé leurs marques sans toutefols bouleverser un système que les successeurs de Staline ont tous justifié.

En 1961, après le vingtdeuxième congrès, la Pravda invi-tait à condamner Staline mais à déclarer juste la politique que le parti avait suivle sous sa direction. Car, alouters-t-on quelques années plus tard. le parti a a continué à mener sa propre vie, laborieuse, autonome ». Au moment du quatrevingt-deuxième anniversaire de Staline la Pravda écrira que « les erreurs et les distorsions n'ont pas changé et ne pouvaient pas changer la nature de la société socialiste et les fondements théoriques, politiques et organisationnels de l'activité du P.C.U.S. ». Une telle affirmation péremptoire, tout à fait « stalinienne » quant à l'infail-libilité du parti, interdit l'analyse critique et fonde une conception également stalinienne de l'histoire, histoire sans mémoire, dont les diverses versions ont pour unique fonction de justifier le présent.

La terreur avengle, massive, arbitraire, a donc disparu. Mais il est devenu indécent d'évoquer ce passé. Depuis 1964, la littérature tolérée et a fortiori offi-cielle a laissé retomber la chape du silence entrouverte sous Khrouchtchev. Les camps de travall sont moins nombreux, moins peuplés, mais ils ne sont pas fermés. Les dissidents, non conformistes, contestataires, libéraux, democrates ou religieux orthodoxes risquent toujours d'être emmenés par la police à cause de leurs opinions. Les autorités manifestent, certes, un souci nouveau pour la légalité. Elles tiennent même à organiser

des procès apparemment publics et contradictoires, même si, souvent, la défense ne peut citer les témoins à décharge et si les salles d'audience sont a faites » par les organes de sécurité, l'appareil répressif n'a pas été démantelé. Mais la loi permet d'envoyer pendant sept ans dans un camp de travail des Soviétiques coupables d'avoir diffusé des informations « calomniatrices envers l'Étai et le sustème social », la différence entre la critique et la calomnie restant à l'appréciation des autorités.

Malgré queiques tentatives récentes, le pouvoir soviétique n'a pas encore instauré un « *Eint de* droit » que la Russle n'a d'ailleurs pratiquement jamais connu. Dans l'organisation de la société rien n'a beaucoup changé. Les mêmes structures sont restées en place avec le parti, avec ses organisations de masse chargées de diffuser la ligne juste dans les différentes couches de la population, avec la pyramide des soviets, coquilles vides de la démocratie La Constitution stalinienne de 1936 a été remplacée il y a deux ans par une nouvelle loi fondamentale, mais l'abandon de la dictature du prolétariat au profit de « l'Etat du peuple tout entier » n'a entraîné aucun bouleversement du système et de la pratique politique. La Constitution brejnévienne a meme officialisé le renforcement du rôle du parti. Avec ses cloisonnements et son corporatisme, l'Etat formé sous Staline se maintient, ainsi que sa classe de privilégiés.

L'Union soviétique a hérité du « guide » une idéologie qui se veut révolutionnaire, une idéologle d'Etat, de parti, de gouvernement dont l'objechif est le ren-forcement de l'Etat soviétique, de sa puissance économique et militaire, le développement du communisme, le plus souvent confondu avec l'influence de l'Etat russe.

En même temps que les épu-

rations comme moyen de renouveler la classe dirigeante a disparu le cuite de la personnalité qui, d'une certaine manière, sévissait encore sous Khrouchtchev. Ti n'en reste que les formes extérieures : accumulation d'honneurs et de décorations pour le secrétaire général, titres prestiscientifiques, citations dans la presse... Il manque le mythe de l'infaillibilité et l'élèment religieux fait de vénération et de crainte. Sous le slogan de la a direction collective , un minimum de légalité et de collégialité a été rétabli dans le parti.

Les principes de l'économie de guerre appliqués à l'industriali-sation, l'utilisation de la contrainte et le stakhanovisme totalement inadaptés à la

deuxième puissance du monde.

#### Les paysans, citoyens à part entière

A la recherche des racines du peuple russe, que les déportations ont irrémédiablemnt coupées, toute une littérature paysanne décrit maintenant la campagne russe à l'époque de la collectivisation. L'exode rural s'accelère. Le servage d'Etat a été progressivement aboli. Alors que sous Staline les paysans étalent, sauf besoin impérieux de l'Etat, attachés à une terre qui ne leur appartenalt plus, ils sont devenus, depuis la fin des années 60. des citoyens à part entière, autorises à se déplacer librement dans toute l'Union soviétique.

On a mis fin aussi aux persécutions contre les petites nationalités que Stallne avait déportées et parfois exterminées. On a réhabilité celles qui avalent été accusées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi nazi. Mais on ne leur a pas toujours rendu leur patrie. Les Tatars de Crimée, par exemple, restent toujours exilés en Asie centrale.

A l'extérieur, le mouvement communiste international a cessé d'être au service exclusif des intérêts nationaux de la Russie. Dans une large mesure, à cause des risques de contagion représentés par le schieme chinois, les dirigeants soviétiques ont renonce à lutter de front contre tout ce qui porte atteinte au monolithisme du mouvement. Ils ne cherchent plus à réunir des conférences mondiales pour condamner les hérétiques et ils ont même accepté, en 1976, à la conférence de Berlin, d'abandonner le terme a internationalisme prolétarien ». Cette souplesse toute tactique ne les empêche pas de se présenter en tuteurs de tous les partis communistes et de veiller, avec des moyens moins brutaux la bureaucratie demeure, avec sa contrepartie : la corruption, la combine, les formes « spontanées » d'activités qui ont donné nomie». Favorisée par le relâchement de la pression policière, celle-ci s'est développée après 12 mort de Staline.

Dans l'agriculture, l'U.R.S.S. pale encore les conséquences de la collectivisation forcée du debut des années 30, puis des erreurs de Lyssenko, génial inventeur de la « biologie prolétarienne», dont les généticiens soviétiques n'ont pas encore tout à fait fini de se débarrasser.

qu'auparavant, à maintenir un consensus minimal autour de

leur politique extérieure.

Si la théorie du « socialisme dans un seul pays » est dévenue caduque avec l'extension du camp socialiste, l'U.R.S.S. se veut toujours le modèle du socialisme réel. Avançant l'idée que l'Union soviétique se trouve au stade du € socialisme dépeloppé ». M. Brei-

socialistes devront passer par cette étape située entre le socialisme et le communisme intégral. L'invasion de la Tchécoslovaquie, en 1968, a montré que le Kremlin ne pouvait tolérer le développement d'une autre forme de société socialiste dans sa sphère

L'ouverture à l'Ouest, avec ses modes et ses rites, s'accompagne d'ailleurs d'un renforcement de la vigilance et de la discipline idéologique propres au stali-nisme. La thèse voulant que la coexistence pacifique ne s'étende pas au domaine idéologique, mais que, au contraire, la lutte des idées s'aggrave avec la détente politique, n'est pas sans rappeler le principe cher à Staline, pour qui la lutte de classe s'aggravait à mesure du renforcement du socialisme. On arrive a cette situation paradoxale que plu-sieurs dizaines de millions de Soviétiques écoutent les «mauvaises radios» (les stations étrangères émettant en russe), mais que les douaniers confisquent toujours à la frontière les livres mis à l'index. L'élargissement du camp socialiste n'a pas débarrasse l'Union soviétique de son complexe de a forteresse assiégée ». Ses frontières avec les pays frères sont aussi bien protégées que celles la séparant des pays capitalistes.

#### La crainte du retour d'un « stalinisme rampant »

Les premiers à faire les frais des appels périodiques à la vigilance ideologique sont les intellectuels, qui craignent sans cesse le retour d'un estalinisme rampants. Il est vrai que les discours des fonctionnaires des unions artistiques rappellent parfois de mauvais souvenirs. Pourtant, quelques écrivains et poètes maudits sont édités, à doses homéopathiques il est vrai; le samizdat et le tamizdat (1) circulent tant bien que mal; il règne une relative tolérance, accompagnée de coups de semonce, aussi éloignée du libéralisme relatif d'une certaine époque khrouchtchévienne que de la stricte orthodoxie stalinienne.

Cette attitude caractérise assez bien la direction soviétique actuelle, adepte du juste milieu. Son souci principal a toujours été d'éviter, sur le rôle de Staline. tout débat qui, comme l'écrivait en 1971 la revue du comité central, « ne peut qu'a/faiblir la cause du communisme ». Elle no souhalte ni revenir sur la condamnation de Staline, ni poursuivre la déstalinisation interrompue à la chute de Khrouchtchev. Elle reconnaît les bons et les mauvais côtes du a père des peuples », sans dresser de bilan (Staline a déjà été réhabilité en tant que chef de guerre) et elle renvoie dos à dos le « culte de la personnalité » et le « subjectivisme a reproché à Khrouchtchev.

Blen des dirigeants actuels ont commence leur carrière sous Staline, et même à la faveur des purges des années 30. Ils n'ont aucun intérêt à relancer une discussion qui risquerait de découvrir encore plus loin les responsabilités. Stallne est-il l'héritler pervers de Lénine ? Staline a-t-il été le produit ou le créateur du système? Il est sans doute plus actuel de se demander si ce qui reste d'éléments stallniens dans le système politique soviétique permettrait l'émergence d'un nouveau dictateur.

DANIEL VERNET.

(1) Samirdat ou auto-édition en U.R.S.S.; tamirdat édition dans un pays étranger d'œuvres en isn-gue russe non publiées sur plact-



race e

le merens

g touriste qui au hasard de

randonnes dans les peroli data les retis paturages perton cheraux rustiques et e prins vagabonder same moltande au fianc de pentes minimes ignore qu'il a affaire à decendants directs d'une ne prefusionique que les bonshe healthigue out traque. in manage des cherans de soure, pour se neu-ir de leit dir et se votir de leur Pent Le cheral de Merens, pulsqu'il an rappe of par son nom (cm go sussi le cherul ariegolal, a diparatre de la faune. grandenne. Grace à la chambre digitui ure de l'Ariège et mi ggd-book at ageo's, qui com gabli un arbre genealogique de Fige certs derruste est mainper service de survivre (1). le Sindicat hippique de la race princer ar ageouse (SHER- agents of 12) organise de son colo-mageouse mules reile a la transina como dire, à la descente alla como directe del la como directe de la como directe del la como directe de la como directe della como d simi-Girona Saint-Ybara Lo-simi-Girona Saint-Ybara Lo-sina Saint- Les Cabanes an Saint-ment des concours, contrait des le harts, faculte les representations le harts, faculte les rencontres en dereurs. Grace an Sense- a de h are develope. Grace on the control of the control of Mercan and the control of the limites between the control of the control materiant sorti des ilmites tori-

u quilde **euro**pé

Pud-Pyrenees, le pays calbere stemble de l'Occitante pour

Cer le Loiret et la Seine et

Les grand

Cette

Gulic

pne bout névé

8 000 Phon et, 6 Vice

de la pare cruinte est de Cette de la pare la comme de la pare jambes dencylosent, mais 11 pent nes; modifie de bouger en te me desercre, attentif de la rence pu chavrer dans ces ouques de rence pus chautrer dans ces unques de renco dan meires. Mieux vous fairs copali demi-tour et gagner l'Us Est verse der à Ce raid en solitaire du d'Ola Grenland se terminera Més. Paron malgre deux «dessalages» dans l'Esta le saux arctiques. Jacques Dalet copies revendra a sa base, pour ricon n'est-ler son équipe, dans ce dernier les munéro de la revue l'Aventure l'Étate a magième siècle, organe des frétai come

EN FORME DES LA PREMIÈRE PISTE

GYMNASKI 1<sup>er</sup> Programme Vidéo d'entraînement musculaire à domicile

400 F

273-31-44 FLASE, l, me Daloc, 75015 PARIS

> Voyages et Mine THOMAS &

**QUITTE PROVISO** 

et informe sa fidèle c que pendant les travaux so 106, Boulevard Haussmann en 25 Metro Saint Augu

Tel. inchange: 260



Salte transfer

---

PACTORS ANALY

------

7 -- N #2 : \$1.3:

- 10 -- 1 Table 440 Mg

The Committee of the Co

soviétique

grainte du resout

STREET, STREET, PRINTERS

Land Committee

The second to the second second

# 1e Monde

des loisirs et du tourisme

#### Une race est sauvée

# Le merens devient poney et servira en montagne

E touriste qui au hasard de ses randonnées dans les vallées de la Haute-Ariège aperçoit dans les verts pâturages de petits chevaux rustiques et noirauds vagabonder sans contrainte au flanc de pentes abruptes, ignore qu'il a affaire à des descendants directs d'une race préhistorique que les hommes du néolithique ont traquée, à la manière des chevaux de Solutré, pour se nouvrir de leur

chair et se vêtir de leur peau. Le cheval de Merens, puisqu'il faut l'appeler par son nom (on dit aussi le cheval ariégois), a failli disparaître de la faune pyrénéenne. Grâce à la chambre d'agriculture de l'Ariège et au Stud-book ariégeois, qui ont établi un arbre généalogique de la race, cette dernière est main-tenant assurée de survivre (1). Le Syndicat hippique de la race pyrénéenne ariégeoise (SHER-PA) (2) organise de son côté régulièrement des concours annuels, veille à la transhumance d'été, à la descente saisonnière des troupeaux vers Saint-Girons, Saint-Ybars, Luzenac, Saurat, Les Cabanes au moment des concours, contrôle les haras, facilite les rencontres entre éleveurs. Grâce au SHER-PA, le cheval de Merens est maintenant sorti des limites territoriales originaires, a déborde le Midi-Pyrénées, le pays cathare et l'ensemble de l'Occitanie pour atteindre l'Yonne le Loir-et-Cher, le Loiret et la Seine-et-

l'animal qu'il entend protéger. C'est un petit cheval de montagne (la taille varie de 1,35 m å 1,47 m) dont l'habitat naturel s'étend sur les cantons d'Ax-les-Thermes, des Cabanes et de Quérigut en Ariège. Le cheval est un peu long, court sur pattes, d'une santé remarqueble (il vit toute l'année en plein air, au soleil, dans la pluie et la neige), a un caractère parfait et une grande aptitude au travail en montagne. Il peut donc faire d'excellents attelages pour les traineaux des stations de sporte d'hiver et sa petite taille (c'est en réalité un grand poney) en fait une monture idéale pour les enfants. Les femelles sont de très bonnes laitières. La robe idéale est noire, encore que de légères marques en tête on des traces de balzane soient acceptées. Les flancs légèrement rubicans sont le témoignage certain d'une excellente origine ancienne. Les chevaux gravés sur les parois de la grotte de Niaux, oui rappellent, de la barbe jusqu'à l'auge, de manière salsissante, les traits spécifiques de la race de Merens, ont dû vivre en climat glaciaire et auraient réagi au réchauftement de la Terre à la fin du quaternaire en se réfugiant dans les hautes vallées pyrénéennes. Ils auraient été domestiqués à partir du néolithique ou à l'âge de bronze pour évoluer vers le type merens. L'isolement quasi total



historique et linguistique entre

et les grands voyages à l'initia-

tive de nos adhérents. En amont

du voyage, la Guilde apporte un

appui psychologique et technique

qui consiste à dire : il n'est pas nécessaire d'être rentier, fils à

papa ou super-sportif pour par-

tir. Ne comptez que sur vous-même. Mais l'exploit ne suffit

pas, encore jaut-il s'ouvris aux

autres et faire preuve de soli-

darité. En avai du voyage, nous

aidons nos adherents à diffuser

les résultats de leurs efforts par

le film, la photo et le livre. Celui

que nous avons soutenu hier sera demain mis à contribution. C'est

la règle.»

naires explique la remarquable haut pays de Foix sur les pâtuhomogénéité du cheptel actuel. M. Michel Vidal Saint-André, descendant d'un général de la cavalerie impériale (ce qui peut expliquer son amour du cheval) dalanien pyrénéo-cantabrique qui s'étendait jusqu'au site d'Alta-mira. C'est aussi la frontière et ectuel président du syndicat, élève un beau troupeau tout près, précisément, de cette fabuleuse grotte de Niaux où commence la Catalogne et l'Occitanie. C'est là qu'à l'âge de fer ont surgi les premières forges à la catalane, « la galerie des ancêtres ». Dans la revue spécialisée Poney, il a qui fonctionnalent encore au donné le résultat de ses recherches. Il a stiué le berceau en début du vingtième siècle.

nienne. L'association vivote pen-

dant trois ans, puis elle explose

à partir de 1979 : lancement du

local; un raid Orion à moto vers l'Afghanistan; le Festival

du film d'aventure de la

Plagne (1); une revue trimes-

trielle; des réunions d'informa-

tion sur le Sahara ou le Grand

Nord par exemple; des raids or-

ganisés, entre autres, dans le

Jura (à ski) et de Delhi à Kathmandou (à vélo) ; une pho-

tothèque; une diffusion des

films et des diaporamas de l'aventure : un masszine télé-

visé sur TF1. Il était inévitable

que ce foisonnement attire les

aventuriers du temps présent. Les valeurs confirmées : Paul-

orum annuel de l'aventure ; un

les pyrénéennes. L'industrialisation des vallées, la maîtrise de l'énergie hydraulique, le percement des tunnels, l'avenement de l'automobile, ont failli condamner le merens. Sous l'occupation et avec le manque (déjà) de pétrole de 1940 à 1945, les vieilles carrioles sont ressorties des hangars. Mais déjà en 1933, les vieilles souches avaient été revigorées par un syndicat intercommunal, encourage par les performances des merens de bât, utilisés par l'ar-mée dans les régiments d'artillerie de montagne pour porter le fameux petit canon de 65. Chassé encore une fois de la plaine, le merens a retrouvé son territoire naturel dans les exploitations agricoles de moyenne et haute montagne. Il a alors traversé une crise d'identité. Tantôt considéré comme animal de trait, tantôt comme animal de bât. On rages du Puymorens et de l'Hosl'a même conduit à la boucherie pitalet vers l'Andorre. C'était au hippophagique à des prix déripaléolithique supérieur la marche occidentale du domeine mag-

tiré des araires, trotté à l'avant

des diligences qui condulsaient les curistes aux stations therma-

#### Ni gardien ni clôture

Mais en adhérant à la Fédération des poneys, le SHERPA a fait sortir le merens de l'ombre et lui a donné droit de cité dans toute la France. Les femelles nées ou élevées hors de l'Arlège ont accès an Stud-book, à la condition d'être issues de géniteurs eux-mêmes inscrits, d'être de robe noire et que leur signalement șit été confirmé sous la mère par un officier des haras.

Orace à cette reprise en main nue à vivre des jours paisibles dans les mêmes conditions d'environnement que la horde originelle. Sans autre gardien que Pétalon, sans autre clôture que les barrières de respect et de classe, jamais ferré, il se grise d'herbe abondante et de liberté, soums à la seule sélection natureile. Malheur au poulain aux jarrets trop frêles qui court sur les bords d'un précipice! Si le troupeau dévore la montagne, la montagne mange le troupeau. LEO PALACIO.

(1) Fondé en 1947 par M. Latont nous avons soutenu hier seru de Sentenad, le Stud-book arlégeois a son siège à la chamber d'agriculture de l'Arlége, 32 avenue du Général-de-Gaulle, 09000 Foix.

(Lire la suite page 24.)

(Lire la suite page 24.)

#### A LA NEIGE C'est cher tant mieux... genx et rustique a porté des bâtées de charbon et de minerai.

A saison « blanche » sera placée cette année encore sous le signe des hausses tous azimuts et des priz qui apparaissent dissuasifs. Presque toutes les grandes stations ont franchi allegrement la barre des 50 francs pour leurs forfaits journaliers de remontées mécaniques. Certaines les « offrent » la plus de 65 francs et encore. affirme-t-on au Syndicat national des téléphériques, « nous n'avons pas répercuté toutes les

VACANCES

hausses »... Les prix de location des studios et des appartements eux aussi grimpent : entre 12 % et 14 % de plus que l'hiver dernier. Pour une ou deux personnes, 13 mètres carrés de plan-cher coûtent, aux Menuires, 925 francs par semaine. Entassés dans un appartement de 48 à 54 mètres carrés, sept à huit personnes devront débourser rien que pour se loger — 4765 france pour les douze jours de vacances de Noël. Les agences immobilières précisent toutefois que les mètres carrés de la montagne n'ont rien à voir avec ceux des plaines, « leur organisation étant beaucoup plus rationnnelle et fonctionnelle »... La note sera elle aussi « salée » dans les restaurants d'altitude, surtout si l'on recherche le plein

Pourtant, on attend cet hiver sur les champs de neige 3,5 millions de skieurs, pour des vacances de plus de quatre jours, et 600 000 étrangers. Chaque dimanche de beau temps, on fera la queue aux remontées mécaniques avec le concours des skieurs régionaux. « Mais où est dent presque tous les directeurs des offices de tourisme des stations françaises qui ont vu affluer, depuis cet été, les réservations. Même le traditionnel creux du mois de janvier est déjà bien rempli. Il est vrai que toutes les stations proposent, à cette époque, des prix très inférieurs à ceux pratiqués en haute saison, de 30 à 40 % moins

soleil

e Et l'ensoleillement, s'il est au rendez-vous de février, mars et avril crée des surprises : les statistiques des trois dernières années jont apparaître que jan-vier a battu février au point de vue rayons de soleil », fait observer l'association des maires des stations de sports d'hiver.

CLAUDE FRANCILLON.

# La guilde européenne du raid a 12 ans

# Les grandes balades des jusqu'au-poutistes

J'apercois au dernier instant un iceberg de bonne taille que j'évite de justesse. Depuis bientôt huit heures, je tiens constamment genour et cuisses collés à la carcasse de bois de mon kayak pour faire corps avec tui. Mes jambes s'ankylosent, mais il m'est impossible de bouget et de me détendre, attentif à ne pas chavirer dans ces vagues de deux mètres. Mieux vaut faire demi-tour et gagner l'ue Hebert...» Ce raid en solitaire au Groenland se terminera bien, maloré deux « dessalages » dans les eaux arctiques. Jacques Dalet reviendra à sa base, pour raconter son équipée, dans ce dernier numero de la revue l'Aventure au vingtième siècle, organe de

YN cfoux « Tout bascule la Guilde européenne du raid. et ma pire crainte est de Cette association l'aide à pré-chavirer à mon tour. parer un raid en solitaire vers le pôle Nord comme elle épaule tous les « fous » — et ils sont de plus en plus nombreux -qui veulent sortir du train-train quotidien, de la fadeur des voyages touristiques et tenter l'aventure avec, peut-être, leur peau au bout,

dans lequel le troupeau aurait

vécu pendant plusieurs millé-

La Guilde natt, en 1967, de la rencontre d'une douzaine de copains dont les uns avaient traversé le Spitzberg, les marais d'Okavango au Bostwana, ou la Papouasie et dont les autres pratiquaient la randonnée équestre. Il est indispensable, n'est-ce pas, de se transmettre les renseignements acquis à force d'expérience en matière d'état des pistes ou de racines comestibles dans la forêt amazo-

La fiche d'identité de la Guilde européenne du raid n'est pas mince. L'association repose sur les épaules de deux cents amoureux du voyage. Elle compte une douzaine de permanents tout aussi fanatiques et remunérés de 2300 F par mois à 8000 F. Elle est présidée, pour l'honneur, par Paul-Emile Victor, et, en droit, par Patrice Boissy. Vice-présidents : Christian Prost et Pierre-François Degeorges. Une cheville ouvrière : Patrick Edel délégué général So- budget s'élève à 4 millions de francs dont 100 000 F proviennent des cotisations des adhérents et 300 000 F des subventions, le

Emile Victor, Alain Bombard, Roger Frison-Roche. Mais aussi les jeunes : Alain Colas, Olivier de Kersauson, Nicolas Jaeger. Réhabiliter l'aventure reste étant « autofinancé ». Les cotisations s'étagent de 25 F (auditeur) à 50 F (possibilité de sulvre des stages sur des grands voiliers), jusqu'à 100 F (membre à part entière, mais taillable et corvéable à merci...). To Guilde a distribué, en 1979, 450 000 F de bourses et d'aldes diverses pour

> « Le monde a changé de dimension, explique Patrick Edel Au-trefois, l'aventure, c'était la Bretagne. Aujourd'hui, c'est le Hoggar, Il jaut réhabiliter l'aven-ture. Au moment des élections législatives, fai dû écrire à Jacques Chirac qu'il ne jallatt pas sans cesse parler d'aventure à propos des résultats du scrutin l Pour nous, l'aventure n'est pas la fuite des contraintes et la route des Indes, mais, bien au contraire, un engagement. La colonne vertébrale de la Guilde est constituée par les expéditions

une centaine de projets hors du

(1) Le paimarés du troisième Festival du film d'aventure vécue, qui s'est tenu à La Plagna (Savote) du 13 au 16 décembre, s'établit comme suit : grand priz, El Capiton (E.-U.), de Fred Padula ; prix spécial du jury, Skydbre (E.-U.), de Karl Boenish ; prix du jeune réalisateur (offert par le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs). Glace extrême (P.), de Jean-Marc Botvin ; prix Aisin-Coias, Opération rurse solitaire su Huascaran (P.), de Nicolas Jaegur ; Sept d'or, Sous un ceéan d'arbres (F.). d'André Brincourt ; prix TF 1, Kalaglek, l'homme de la banquise (P.), de Jacque Dalet ; prix de la presse, ex-aequo, les Andrés en canoè-kayak (F.), de Paul Perrier, et Annapurna, premier 8 000 d akt (F.), de Bernard ier 8 000 d ski (P.), de Bernard

# En Espagne vivez la vie de château.

Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les autres. Et c'est pour leur plaisir que l'Espagne a construit autrefois des châteaux imprenables qu'elle a aménagés aujourd'hui en hôtels où tout est conçu pour le confort du voyageur. L'hospitalité en Espagne est une vieille habitude. Du parador à l'auberge de campagne, l'Espagne offre l'un des réseaux hôteliers les plus diversifiés et les plus importants d'Europe.

Pour partir en Espagne, choisissez le bon moment. Le soleil passe l'hiver en Espagne. Et les Espagnols, en ce moment, ont plus de temps à donner à ceux qui aiment l'Espagne.

ADRESSEZ-YOUS A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU À L'OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME 43 TER, AVENUE PIERRE-1<sup>47</sup>-DE-SERBIE - 75008 PARIS - TÉL. 720 90 54.

EN FORME DÈS LA PREMIÈRE PISTE

> **GYMNASKI** 1ª Programme Vidéo

> > 400 F

273-31-44

FLASE, 8, rue Dulec. 75015 PARIS

Voyages et Banque

#### THOMAS COOK **QUITTE PROVISOIREMENT** LA MADELEINE

et informe sa fidèle clientèle que pendant les travaux son adresse est : 106, Boulevard Haussmann ou 25, rue de la Pépinière Métro Saint Augustin

Tél. inchangé: 260.33.20.

DE

CADEAU

CASQUE HAUTE FIDÉLITÉ

Il existe 5 modèles de casques

SENNHEISER - HD 400: 175 F

HD 414:290 F-HD 420:320 F

HD 424:410 F-HD 430:440 F

Pour obtenir la liste des experts

SENNHEISER, écrivez à :

maison brandt frères,

16 rue de la Cerisaie

94220 CHARENTON-LE-PONT

Tél.: 375.97.55

SENNHEISER

(Prix constales au 1/11/79)

TOURISME

HOTELS RECOMMANDES

HOTEL MODERNE \*\* N.N.
Près mer. Sans pension. Tél. 35-71-87.
Réouverture le 15 janvier.

HOTEL DU PARC \*\*\* N.N. Près mer et casino, piein centre. Park. Gr. parc.

05490 SAINT-VERAN (Htes-Alpes)

Les Chalets du Villard (\$2) 45-82-08 Ch. grand confort avec culainettes. Ski fond et piste. Prix spec. janvier. Garderie d'enfants gratuite.

Une situation exceptionnelle près du

80 F. Breakfast anglais, taxe incluse, CROMWELL HOTEL, Cromwell Place, London SW? 2LA. Dir. E. THOM.

CH 3963 CRANS-SUR-SIERRE

(Valais)

LEYSIN (Alpes vaudoises)

Alt. 1350-2000 m. à 25 km. de Montreux. Climat vivi-fiant, 12 rem mécan. plates ak] de fond. Patinoire et piscine couverte. GRATUIT. Demi-pens. dès 80 FF. Offres détaill. par Off. Touriame. CH-1854 Leysin. Tél.: 1941/25/34-22-44.

Hôtel ELITE Chambres plein sudtout confort. Très belle altuation Priz en janvier et mars demi-pens 125 P.F.; pension complète 135 P.F. Téi 1941/27/41 43 01.

06500 MENTON

HAUTE-SAVOIE

**KENSINGTON** 

Côte d'Azur

Montagne

Angleterre

Suisse

# TOURISME SOCIAL EST UNE RÉALITÉ

Les accusations de passivité formulées par M. Jean Faucher, président de Tourisme et Travail, à l'égard des autres associations de tourisme social, dans • le Monde » du 8 décembre, ont suscité des répliques de la part de deux organismes, le CECOREL et L.V.T.

Si nous ne pouvons qu'être d'accord avec la première partie cet entretien concernant l'absence, depuis vingt ans, de toute politique sociale des loisirs et des vacances en France, nous ne pouvons partager l'opinion de J. Faucher

a) Il est évident que le tourisme social, parce qu'il n'est pas dans un monde clos, subit les effets de la société de consommation, mals il n'est pas évident qu'il copie purement et simplement les modes de consommation touristique des classes aisées.

D'arbord parce qu'il vise une cible populaire que la société et ses entreprises commerciales négligent trop souvent et qu'il s'efforce d'accueillir ceux qui, sans ini, seraient privés de vacances, à commencer par les salariés à revenus modestes.

Parce qu'il propose des services, une animation, qui permettent aux travailleurs et à leur famille de vivre collectivement et communautairement le temps de leurs loisirs.

Cette volonté, cette politique traduisent blen un refus du modèle de consommation dominant qui ne vise que la consommation pour elle-même, la facilité, et aboutit au gaspillage. Il est vrai que la politique actuelle n'aide guère les associations à aller en ce s: --

devenu hors de prix! Cette affirmation est en partie vraie et en partie fausse. C'est en partie vrai parce que les salariés que les associations du tourisme social sont censées toucher disposent d'un pouvoir d'achat insuffisant dù à l'inégalité de la

b) Le tourisme social est

 Précision. — Le voyage en pays Dogon (Mali), dont nous avons rendu compte dans «Le Monde des loisirs et du tourisme » du 15 décembre a été organisé Migratone (12 mat, 75005 Paris, Téléphone: 325-63-45). Ces séjours au Mali durent de quatorze à seize jours ils sont consacrés à la découverte du fleuve Niger, aux villes de Mopti et Djenné. Quatre jours de marche à pied sont organisés en pays dogon.

qu'à l'insuffisance des redistrihutions sociales. Pour reduire ces inégalités profondes, le préalable réside sur

répartition des revenus, ainsi

un plan national en une réduction de la hiérarchie des salaires et des rémunérations et en la garantie du pouvoir d'achet.

Dans le domaine des vacances et des loisirs, elles devralent être notablement atténuées par un accroissement et une harmonisation des aides à la personne. qui sont actuellement bien en deçà de ce qui est souhaitable. Le report continuel et le dévoiement de la mise en œuvre d'un dispositif de « chèques-vacances » en sont un exemple. Cependant, dans la situation actuelle, les associations du tourisme social, si elles ne peuvent prendre en charge la réduction de toutes les inégalités, tentent de les atténuer, chacune avec ses moyens. Certaines pratiquent des tarifs diversifiés selon les revenus des salaries et la composition de la famille. Ainst, par exemple, les associations Loisirs - Vacances -Tourisme et Villages-Vacances-Familles arrivent à accueillir, en période d'été, plus de 40 % de familles non imposables. Les associations du tourisme

social, dans leur ensemble, n'admettent pas que les familles ne disposent pas aujourd'hui d'un certain confort. Elles sont à la recherche du « raisonable ». pour lequel il n'est pourtant pas aisé de définir des critères objectifs. Globalement, force est pourtant de considérer que le coût d'un lit construit, au-delà d'un certain seuil, ne permet plus de répondre à une action de caractère social La réduction des prix de journée impose une intervention accrue de l'Etat, quelles que soient les diverses solutions mises en œuvre. Et là nous sommes loin, très loin du compte l

Par ailleurs, du fait d'une mauvaise politique de non-étalement des vacances, de la saturation des équipements en été. il faut rechercher à ne pas systématiquement construire en dur promouvoir des formules d'e hébergement léger », telles celles que l'INVAC et L.V.T proposant à des salariés de comités d'entreprise et comme celle de V.V.F. qui crée la formule des « rivages de va-On encore la fédération Léo-Lagrange qui doit ouvrir l'été prochain deux réalisations de gites forestiers en Bretagne et dans les Landes et la Ligue qu développe actuellement des réalisations de camping. Il peut être nécessaire d'aller dans le sens d'équipements en multiaffectations, c'est-à-dire capables d'accueillir en même temps différentes catégories de vacanclers et de récondre aussi aux besoins de loisirs des populations iocales.

c) Les termes qu'utilisent J. Faucher pour dire que seule Tourisme et Travall refuse « l'idée très à la mode du consensus » rappellent ceux d'une certaine organisation politique, a l'égard d'autres partenaires. Un tel langage, qui n'est probable-ment pas l'effet du hasard, nous paraît préjudiciable à une éventuelle unité d'action. Lorsque le CECOREL a été

créé en 1971, la C.G.T. et Tourisme et Travail ont été invitées à participer à ce regroupement dont l'originalité, rappelons-le était de permettre cette confrontation entre organisations d'usagers et associations de tourisme Elles ont alors décliné cette

invitation à l'unité d'action lais-

sant notamment la C.F.D.T. F.O., la FEN et la quasi-totalité des associations représentatives de ce secteur, s'engager à fond dans le combat revendicatif Nos organisations, dans la situation o combien difficile que connaît le tourisme social (diminution d'environ 10 % des crédits pour 1980 i), luttent pour que celui-ci sorte de la portion congrue dans laquelle il est confiné. Il pourrait ainsi offrir des possibilités de départ en vacances améliorées dans des équipements conçus pour une véritable politique de loisirs et s'insérerait dans des politiques de développement régional équilibré.

#### POUR UNE ACTION COMMUNE

La fédération Loisirs Vacances Tourisme, suite à l'entretien avec Jean Faucher paru dans k Monde du 9 décembre 1979.

• tient à préciser qu'effectivement, en avril 1979, elle a signé avec la fédération Tourisme et Travail une déclaration évaluant le montant du budget du tourisme social nécessaire pour l'année 1980 ;

• qu'il est vrai aussi qu'un nouveau contact avait été envisagé entre les deux organisations, notamment en vue de développer une action commune pour populariser les revendications ; e ce contact n'a pas été pos-

sible matériellement faute de pouvoir s'accorder sur un calendrier et non, comme l'affirme légèrement le président de Tourisme et Travail, parce que nous auriona voulu remettre en cau un accord de caractère politique. La fédération Loisirs, Vacances, Tourisme s'est d'ailleurs appuyée sur l'essentiel de la déclaration commune pour intervenir auprès des rapporteurs du budget du tourisme à l'Assemblée natio-

nale et au Sénat Elle estime regrettable qu'une action commune de plus grande envergure n'ait pu se réaliser à cette occasion non seulement avec Tourisme et Travail, mais avec un plus grand nombre d'organisations du tourisme social, et continuera dans l'avenir, tant à l'UNAT qu'au CECOREL, à œuvrer dans ce sens dans l'intérêt des travailleurs et de leur fa-

RENÉ FROMAGET, délégué général de L.V.T.

mille.

#### La Guilde européenne du raid (Suite de la page 23.) Pousser la porte du 11 de la rue de Vaugirard où siège la Guilde européenne du raid, c'est pénétrer dans une ruche où s'aiguisent mille projets devant une gigantesque mappemonde. Au fond, Jean-Marc Cognot, responsable de l'association pour le

Languedoc-Roussillon, prépare la réunion du comité directeur et concocte un raid de motards vers la Chine. Anne Mariage, de la Société hippique rurale du do-maine de l'Habitarelle (Lozère), passe uniquement pour l'ambiance, les amis, le partage de l'aventure qui, pour elle, consiste à organiser des saferis à cheval au Kenya. Un jeune moniteur de voile fait une entrée rapide Il cherche un sponsor pour financer un hateau destiné à la course de l'Autore. Il repart avec l'adresse du Journal de Mickey qui, peut-être... Henri Bancaud trie des diapositives dans le soussol. Depuis 1974, il a vécu avec les Mois du Vietnam, les Touaregs d'Algérie, les Bothés du Népal, les Bloods et les Pigans du Canada et les Sioux des Etals-Unis, Il vent crier dans un livre que, sous tous les régimes politi-ques, les minorités sont bafouées et souffrent un véritable géno-

#### A droite?

cide culturei.

Oul, au 11 de la rue de Vaugirard, on se réchauffe à cette quête passionnée qui parle dix langues et rêve à cent pays. Comment expliquer alors la réserve à l'égard de la Guilde rencontrée chez certains « aventuriers » qui la jugent — ou la redoutent politiquement très à droite ?

Est-ce parce que l'association se déclare favorable à la publicité, à la « sponsorisation » des expéditions? « Il y a des limites à ne pas dépasser, comme en toute chose, affirme Christian Prost. Nous entretenous d'excellentes relations avec les firmes. A celles qui nous prêtent du matériel, nous renvoyons l'ascenseur, ce qui veut dire ramener le matériel d'alphisme ou rédiger un compte rendu d'utilisation d'un zodiac en Amazonie, »

On prête souvent à la Guilde le culte de l'uniforme et d'une discipline quasi militaire au cours de ses raids. « C'est ridicule, s'exclame Patrick Edel. Certes, l'orprend des allures para-militaires. La confusion vient aussi de ce que les routards, les alpinistes ou les motards se ressemblent par l'habit. En revanche, il est vrai que nous ne tombons pas dans la démagogie antimilitariste. Enjin, nous estimons qu'à l'étranger les voyageurs doivent bien se tenir. Pas besoin d'être crasseux pour faire

Reste ce culte de l'effort, qui agace les uns par son aspect scout et qui hérisse les autres. allergiques à tout réminiscence « para ». « Nous rejusons. de suivre ceux qui prétendent que

#### nous privilégions l'effort et la responsabilité personnelle. Oui, nous disons : l'avenir est à vous à condition que vous le prenier à pleines mains. Si c'est être droite, alors nous sommes à drotte, bien que les conversations politiques soient chez nous

inexistantes. 3

La défense et l'illustration de la Guilde, ce sont encore ses poulains qui l'assurent sans peine Et par exemple, Alain Kerjean, vingt-sept ans, attaché à la direction générale à l'aviation civile, et Alain Rastoin, vingtsept ans, attaché à la préfecture des Hauts-de-Seine, dont l'amitié s'est forgée au long des routes du Cachemire, de l'Afghanistan et du Canada. Ils se sont lassés d'effleurer

les pays visités. Même en deux mois. Pour ne plus être des tou-ristes, ils ont décidé de partir un an Ils n'étaient tentés ni par le kilométrage ni par un mode de locomotion « Et puis, nous avons une conception un per rétro de l'aventure. Nous souhaitions être utiles.» La fréquentation assidue de

la Bibliothèque nationale et la fascination des zones blanches sur les cartes ont fait le reste. En mars 1980, leur expédition Equinoxe 80 s'enfoncera le long du cours de l'Orénoque, au Venezuela, avec pour buts de rééditer le voyage réalisé, en 1800, par le Prussien Alexandre de Humboldt, d'explorer le rio Siapa et d'approcher des tribus inconnues d'Indiens.

Pour l'heure, ils se préoccupent de rassembler les 200 000 france nécessaires à leur projet. Ils s'entraînent à manier la camère super 8 et la carabine. Un footing par semaine. Des cours pour apprendre à constituer un herbier, à faire une pique ou à réparer un moteur de hors-bord. Des heures consacrées aux observations de Humboldt at à l'étude des photos de l'Orénoque prises par des satel-

Au bout du compte, il leur reste une immense humilité. «Le facteur humain sera déterminant. Allons-nous craquer dans la jorêt tropicale où le soleil ne perce jamais? Le problème, ce n'est pas les serpents mais notre moral. Nous sommes très intéressés par ce que nous allons donner. Ici, en France, on aère le auotidien, on se sent limité. Certains disent que l'aventure est un succédané de ènergies. Ces propos nous rebu-tent. La guerre détruit. Nous, nous voulons créer. »

ALAIN FAUJAS.

★ Guilde européenne du rsid. 11. rue de Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 326-97-52.

# RÉSIDENCES secondaires ou principales Campagne • Mer • Montagne

Pindividu n'est pas responsable, mais que c'est la société, dit Patrick Edel, reprenent en cela l'avis général de ses amis. Out, 2150 CAZAUBON, tél. (62) 09-55-34. téléphone : 16-76-97-51-15 - 20 heures.

····

Dis diagond arec Jean- Change | Disagonal Revel lorsqu'il (199) Assire 32 m.oro (Cl Pierre A MONTH TO THE SET SET description into the sea Mariante and touchiques the ACTURATION OF THE PROPERTY OF ATTENDED TO THE TABLE OF SAME Pas c'acord du moins e ran compte et parce que the sais are de come der elegatati di pathin la tag Chanta the care coaton too paspour telle qui n'est

Che

METCH.

in pie

Cha

Pres.

Ters iv

Cont to des payed to grant to the control to the co

PRANC

inistents princets

seed sat thinks po sera con Libertrum flui symi rectange

126 F.
Fremat
Rang De
Biguest
plates
timere de
Mist ca
Les
18 h. au

e COR

1

I DU TOURISME

paisirs de la table

Pare de Caración to ban pour les 2000s. Sorons Resident area Revel la vraie no cene don't il faudrait riginia minis serent a tourours parier ; parter : an mirror bien miroté piede toutes les salades foiles Tous;

politica and de l'occasion se rope au lecteur de at the total adresses, dont (8) The man pas pare: est longeros et qui ne pa-THE SOUR IS DUTTE sources dans le vent. is Champs 2'Or (29, rue du

#### Du côté ROBERT BONO, président du CECOREL, ('Argenteuil

N ne cultive plus guère m Val-d'Oise, Les Compe-mons de l'asperge cèlèter les sertifes » qui mainment feur renom, le bon g tiques Defre ne (M. rus de muri est un des rares à me encore fon vin. L'Univers ret plus ce qu'il etait, comme in the Signoret (mais cet Mins-là (ut de boz renom teque zons r allions y degraale premières asperces avant a donemute de l'ami Sutter) a le Montin d'Orgemont ne and play qu'ane bouillababa g pen fade.

B mila qu'ane férme est pés ten c Ferme d'Argententi the me Veste, 181. 261-99-62) some mre elemance, et la m presons qui caltivent ici de hen manger ont du 🖄 Un the how San Daniele Emposé arec une poire et 🕦 mit est aux firmes, les entipuis aux moules et au safran an erquit, le poulet aux fere dess classique, mais de bonne offes sur de pinards eres 1 la moutande de Muatra sont wa trouraille Pais-je dire an caltinier pourtant de me pas ferreit. son talent : La purée d'avocat anonte den unx saint-incomes, a serir les cuis mollets sur

m toast est bien inutile. Ink from res. don't tou journ or probablement's et. ce soirk an toquetor exquis. li pais les desserts. Très bel timent, bean choix, dont the variation sur sorbets en mien qui doit seduire les bece seis De reste, avec le café,

spelits four sont égalemens la carte des vins est execut matante. Mais j'ai trouvé le latinana Toutzine de ches Infonnet, ce qui est une bonne les à petit prix. Il y en aura tuins, m'a-t-on assure. Box Cek m'a fait penser aux.
Sing de Guérord et au Pot au
fin d'Asplères. Les bandlenes se
kellent. La « Ferme d'Argenlons san les se

lade fera parler d'elle...

de centre de Gebre de pois de 20 et 25 de e Sued

# INDEX DES RESTAURANTS

#### Spécialités françaises et étrangères

#### **ALSACIENNES**

AUBERGE DE RIQUEWIER, 12, rue du Fg-Montmartre (9º), 770-62 °9 L'ALSACE AUX BALLES, 16, rue Coquillère, 236-74-24 Jour et autt CHEZ HANSI, 3, piace du 18-Juin 548-96-42 Ouv jusqu'à 3 h du mat LA CHOPE D'ALSACE, 4, fg Mont-marite, 824-89-16 Bs d'Huit. Spèc. BRETONNES

TY COZ, 333, r. Vaugirard, 828-42-69 F/dim. Bar grillé, Fruits de mer. **AUVERGNATES** ARTOIS ISIDOIRE ROUZEROL, 13. r. d'Artois, 8-, 225-01-10 F/sam\_dim.

CORSES LA CORSE. 10, r. E.-Marcel. F/dim Spec. de l'ile Menu 36 s.c. 233-74-18. FRANÇAISE

TRADITIONNELLE

TRADITIONNELLE

LA CHAUMIERE EN L'ILE, 4, rue
Jean-Du-Bellay, 4, 354-27-34. F/L,
et Mar midd. Park Pont-MarieNotre-Dame Terrins de canard.
Fole gras maison. Poissons. Noisettes d'agneau
RELAIS BELLMAN. 37. r. Franç.-14,
359-33-01. Jusq. 22 h. Cadre étég
PIERRE, pi Gaillon. 265-87-94. F/
dim Dé) Din d'air MENO 99. F
RELAIS MOULIN, route de Jacia.
4 km d'Elampes Ormoy-la-Rivière,
494-34-36. Menu 45. F. Darte 75. F.
Ouvert tous tes jours. Banquets
Scmingires Soirée dans. le samedi,
LA GALIOTE, 6, rue Comboust,
261-43-93. Ses terrines et plats du
jour.

أأرار أأطاعه أأوا والمحاولين يوار فالمستسسين

LA CREMAILLERS -908 15 place du Tertre 606-58-59 Sous les ton-nelles de la guinguette. PATISSERIES

LA BOUTIQUE DU PATISSIER. 24, pd des Italiens, 824-51-77. T.i.j. PERIGOURDINES LE FRIANT, 40. r Priant, 539-59-98 F/dim. Spéc. Périgord, Poissons. LA TRUFFIERE, 4. r. Blainville, 5-633-29-82 MENU 75 B S C. F/lundi

SARLADAISES LE SARLADAIS, 2 rue de Vienne, 522-23-62 Camoulet, 43 F. Confit,

SUD-OUEST AU VIEUX PARIS. 2. pl. Parthéon (5°), 354-79-22 PAREING. Sa cave PM R 90 F LE REPAIRE DE CARTOUCHE, 700-25-86 8. boulevard Filles-du-Calvaire (11°). Farmé dimanche

TOURANGELLES PETIT RICHE 25 rue Le Peletier. TM-86-30 De 6 & 45 couverta L'ESCAPADE EN TOURAINE, 24. r. Traversière, 343-14-96 Spic Fidim FRUITS DE MER ET POISSONS APOLLINAIRE, 168, od St.-Germsin Reserv 325-50-30 Salona 6 å 30 cta. L'ACADIEN 33, bc du Temps, 272-27-94 Patr J-M Neteu, chef cuis. LA BONNE TABLE, 42 rus Frant, 539-74-21 Spécialités de Poissous. DESSIBLER, le spécialiste de l'huitre 9, place Pereire, 754-74-14 Coquillages et crustacés. Les préparations de poissons du lour L'HUITRIERE, port de Solférino-7º 705-49-90 Parking placine Deligny. LE CONGRES. P Maillot. 574-17-24 J ? h mat Bane 3'huit tie année AU GITE D'ARMOR, 15, rue Le Peletler (9°), 770-86-25.

YI YDES LE CONGRES. P Maillot, 574-17-24. Bouf grillé à l'os Jusq 2 h. matin. AMÉRICAINES THE STUDIO, 41. r du Temple-4º. 274-19-38 P/dim. Spéc. Mex.-Texan. ARMÉNIENNES

LA CAPPADUCE, quai A Bianqui (côté Seine), ALFORTVILLE Tél : 375-05-30 Diners dansants orcì. Cappadoce et Yorganiz Marien.

BRÉSILIENNES GUY, 6, rue Mabilion, 8°, 334-87-61. Priz de la meilleure culcipe étran-gère de Paris pour 1978. CHINOISES

PASSY MANDARIN. 6. rue Bols-le-Vent 18 288-12-18 Spéc & IR ab DANQISES ET SCANDINAVES COPENBAGUE - FLORA DANICA JARDIN, 142, Champs-Elvetea tól. ELY. 20-41.

**ESPAGNOLES** EL PICADOR, 80, bd Batignoiles. 387-28-87 Jusqu'à 100 cc.:rerts.

#### INDIENNES

INDE SOUS CONTINENT, 387-83-35 17, rue Darcet, 17-, cuis, famillaie. INDO-PAKISTANAISES MAHARAJAH, 72. bd St-Germain, 5-. P. lundi, 354-26-07. M. Mauh.

ITALIENNES

LA LOGGIA, 20, r. Bailly. 745-30-39 Spèc. régionales italiennes, pâtes fraiches, Carpaccio. Fermé Dim. LE SIMPLON. 1. r. Fg-Montmartre. To les jes 824-51-10. Pâtes fraictes. MAROCAINES

AISSA Fils, 5. t Ste-Beuve, 548-07-22 Pin couscous Pastills. F/dim., lun. **ORIENTALES** L'EMIR. 8. rus Hauteville, 770-51-00. F/dim Cadre raffiné et confortable.

PHILIPPINES AUX ILES PHILIPPINES, 633-18-59 17. rue Laplace (5\*) (Panthéon).
Parking Soufflot (sortir au fond
du park r. Saint-Jacques) Ouvert
dim. et après minuit. Fermé lundi.

**PORTUGAISES** RIBATEJO, 6, r Planchat. .0-41-03 Mª Avron. F.mardi P.M.R. 80 F

SUISSES LA MAISON DU VALAIS, 20, rue Royale, 34, 260-22-72, MENU région, 86 F T.C.

# VIETNAMIENNES

NEM 68. 69. rue Lauriston. (16°).
727-14-52 Cuisine légère. Grand
thoiz grillades Cadre tranquills
Permè le d'inspiche.
LE NEM 67. r Rennequin 756-54-41
Cuit- lègère Spèc Grill. Din aux
chandell. Cadre tranquille. P/dim.

#### Salons pour Déjeuners d'affaires et Banquets

AU PETIT RICHE, 25, r. Le Peletier 770-86-50 Spec Tourang 6 & 45 cts. 170-88-50 Spéc Tourang 6 à 45 cts.

LAPERUUSE, 51, quai Gris-Augustins, 326-68-04. De 2 à 50 couveris

LE RUDE, 11, nv Gde-Armée, 50013-21, F/dim soir Menu 30 F T.C.

| TUKS YAKIS

VIEUX GALKIN\*\*\*\*\*\* BOIS de BCULOGNE LON 26-10. • Une table
raffinée à bord d'un naviré du
18- siècle • Réceptions • Cocktails
• Seminaires • Présentat. - Pifk

EL PICADOR, 80 bd Batignoiles, RELAIS LOUIS-XIII, 8 r. Grands-387-28-87 Jusqu'à 100 couverts Augustins (61). Cadra historiqus. Augustins (6"). Cadre historique. De 6 à 34 couverts, 326-75-96. HORS PARIS

#### Ouvert après Minuit

GUY, 6, rue Mabillon, 6\*, 354-87-61. | WEPLER, 14, pt. Clichy, 522-58-29 GUY, 8, rue Madillon, 6°, 354-57-61.
Brésillen Feijoada, Churrascos.
FOUR D'ARGENT, 4, pi Saullie.
(12°) 344-32-19 BANC d'HUITRES.
L'ALSACE AUX HALLES, 16, rue
Coquillère, 236-74-24 Spéc région
APULLINATRE, 168. bd St. Germain
Réserv, 325-50-30. Salous 6 a 30 cta

WEPLER, 14, pi. Guichy, 306-76-76.
Son bene d'huitres, ses 3068068.
Choiseul, 742-78-49 PMR. 100 F
RESTAURANT DU PARC MONTSOURIS Le Jardin de 18 Paresse,
20, rue Oazan, 14°, 588-38-52. BarBrasserie ouv. Li.j. jusq. 2 h. mat.

#### Traiteurs et livraisons à domicile

GUY, plats brésiliens auth. à em-porter, 6, r. Mabilion. 8°, 354-87-81.

le pain c'est la vie... vi

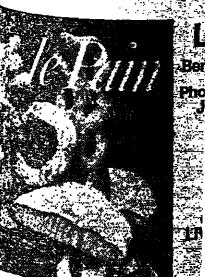

qui remportent toujours less <sup>1</sup>volume 26 x 34 cm, 208 p. 120 pl

HIER & DEMAIN LA

مكذا بن الأصا

**3** 

B. Constitution of

and the

**表**示 - ~ :

grand to the

والمنطون

100 Table

POUR UNE ACE

7 - 4 - 1 - 1 - <del>1 - 2 -</del> 2

● 中国 医医室室

9 4 7 4 7 2 2

Control of the Late

TO STATE OF THE STATE OF

- ur ::=:

. ... 20

The transfer of

2000 E

P AS d'accord avec Jean-François Revel lorsqu'il assure, au micro (où Pierre Bouteiller l'interrogeait sur son hien remarquable livre), que les chroniqueurs gastronomiques ne cherchent que la nouveauté et négligent les restaurants de sagesse. Pas d'accord du moins pour mon compte et parce que je ne suis pas de ceux qui s'ébahissent d'une création (où passant pour telle) qui n'est qu'épate. La confiture de kiwis dans l'andouillette du pauvre, c'est bon pour les 2020s. Soyons sérieux.

Et saluons avec Revel la vraie cuisine, celle dont il fandrait sculement et toujours parler : il y a plus de vérité, ô Horacio dans un miroton bien miroté que dans toutes les salades folles

du monoe:

Profitons alors de l'occasion
pour rappeler au lecteur de
c vraies » bonnes adresses, dont
est vrai — je n'ai pas parlé depuis longtemps et qui ne paralesent jamais sous la plume des confrères dans le vent.

69) : tous les poissons traités avec discrétion, sagesse et gran-de connaissance du sujet par Georges Cloet. Accueil gracieux de Mme Cloët.

Chez Michel (10, rue de Belzunce ; tél. 878-44-14). — Encore un sacrifié du Michelin alors que pérennité gourmande reste le fait de cette petite maison symnathique. Des moules farcies à la tarte feuilletée, c'est un enchantement de bon aloi. Chez Philippe (106, rue de la

Folie-Méricourt; tél. 357-33-78). - Auberge de tradition où foie gras, confit, cassoulet sont de rigueur, solidement traités et servis. Mais goûtez aussi ses moules au sauvignon, La Petite Tour (11, rue de la

Tour; tel 870-09-31). - Marinette mi-hougonne mi-souriante fera votre menu et vous vous régalerez, de la voiture des horsd'œuvre à l'île flottante. Un léger ton d'Auvergne, aussi, du fricandeau su fole de veau et jusqu'aux fromages. Sincérité et

La Petite Auberge (38, rue Laugier; tél. 924-85-51). — Léo Harbonnier est toute sagesse en ses sauces, depuis le turbot Camille Renault jusqu'au lapin aux pruneaux. Et son incomparable millefeuilles ! - · · · ·

Mais n'oubliez point de ré-server. Ce sont là des maisons achalandées et de clientèle fidèle. A l'heure où tant de restaurateurs lancent un S.O.S. qui parfois feit sourire, tant ils ont abusé des additions-massues, des petites portions et des plats-clin d'œil, n'est-ce pas consolant?

Cher Jean-François Revel vous n'aviez sans doute pas tort de stigmatiser cette course au nouveau, à l'insolite, des chroniqueurs. De certains chroni-queurs. Quant à vous quant à moi, nous avons nos certitudes et je sais que nombre d'adresses comine calles-ci sont aussi les

Alors... Bon appétit et que votre Festin sans parole devienne ici festin que nous puis-

LA REYNIÈRE.

#### Du côté d'Argenteuil

N ne cultive plus guère en Val-d'Oise. Les Compa-guers de Parante gnons de l'asperge célè-brent les « griffes » qui maintienneni leur renom, le bon M. Jacques Defresne (51, rue de Passemay) est un des rares à faire encore son vin. L'Univers n'est plus ce qu'il était, comme d'rait Mme Signoret (mais cet Univers-là fut de bon renom lorsque nous y allions y dégus-tar les premières asperges avant the choucroute de Pami Sutter) et le Moulin d'Orgemont ne moud plus qu'une bouillabaisse un peu fade.

Et voilà qu'une ferme est née ! Cette « Ferme d'Argentenil » (2 bis, rue Verte, tel. 961-00-62) est d'une rare élégance, et les deux garçons qui cultivent ici l'art de bien manger ont du talent. Un très bon San Daniele est proposé avec une poire et le confit est aux figues, les œuis pocnes aux moules et au sarran sont enquis, le poulet aux écre-visses classique, mais de bonne, sauce, des saint - Jacques juste positées sur des épinands erus à la moutarde de Meaux sont une in motteree de meant sont inte trouvaille. Pais-je dire au eni-sinjer pourtant de ne pas forcer son talent? La purée d'avocat n'ajoute rien aux saint-jacques, et servir les œufs mollets su un toast est bien inutile. Trois fromages, dont toujours

un excellent camembert (au lait eru probablement) et, ca soirli, un roquefort exquis.

Et puis les desserts. Très bel assortiment, beau choix, dont une variation sur sorbets en une vanamon sur sorbers en majeur qui doit séduire les bes sucrès. De reste, avec le café, les petits fours sont également généreux et séduisants.

La carte des vins est encore débutante. Mais j'ai trouvé le gamay de Touraine de chez Marionnet, ce qui est une bonne chose à petit prix. Il y en aura d'autres, m'a-t-on assuré. Bon service

Cela m'a fait penser aux débuts de Guérard et au Pot au Feu d'Annières. Les banlièues se réveillent. La « Ferme d'Argen-teuil » fera parler d'elle...

#### MIETTES

Préservek-moi de mes amis i C'est ce que doit penser le prince des gastronomes depuis son paradis gourmand. En effet, les Amis de Curnonsky viennent de publier un bien banal livre de souvenirs sur Maurice-Edmond Saillant, plein d'erreurs au demeurant.

Pour le réveillon le restaurant Laurent (avenue Gabriel, tél. : 359-14-49) a fait venir spécialement de Finlande le chanteur cosaque Victor Klimenko. Ce sera l'attractron de cette fin d'année. Le menu.

normand un granité au thé de Chine, Ale I pour un Russe...? sera préparé par le chef Maro Praiong. Ge demier, valaism d'origine. vient d'être couronné par l'Académie suisse des gastronomes.

■ Las Quatre Salsons (à Olivet tél.: 68-14-30) proposent désormals, outre le menu gastronomique à 95 F service et vins compris et la carte, une dizaine de chambres confort blen agréables.

#### **Philatélie**

FRANCE: - Eurovision >.

Les philatélistes téléspectateurs, amateurs de sport ou d'autres événements internationaux, verront avec satisfaction que le pramier timbre-poste du programme 1980 sers consacré à l' « Eurovision ». L'instrument — le satellite — sera fixé symboliquement sur un « petit rectangle » de papier gommé qui à rectangle of paper guinners l'espace en son tour silionners l'espace en reliant les hommes, mais catte fois-ci pour missives c'terre à terre à. Vente générale le 14 janvier (12/80).— Retrait prévu pour le



René Dessirier, gravé par Pierre Băquet. Tringe : 7 000 000 d'examplaires. Tailis-douce, Atelier du timbre de Périgueux.

Mise en vente anticipée :

— Les 12 et 13 janvier, de 9 h. à 18 h. au bureau de poste temporaira ouvert à la Maison de la Badio, 118, avenue du Président-Kennedy, Paris-16\*. — Obligation e P.J. ».

— Le 12 janvier, de 8 h. à 12 h., à 18 R.P., 52 rue du Louvre, Paris-18\* et Paris-61, 5, avenue de Saxe, Paris-7°; de 10 h. à 17 h., au Musée de la poste, 34, boulevard de Vaugirard, Paris-15\*. — Boites aux lettres spéciales pour e.P. J.».

Nouvelles hrèves

e CORÉE DU SUD. — Ouperture du centre des expositions, 20 190ns. • GRECE. — Protection des ciseaux en poie de dispartiton : 6, 8, 10, 14, 20 et 25 drachmes. • SUEDE. — Les lauréats du prix Nobel 1979 : 1,50 km, Bordet; 1,70 km, Stark et 2,50 km, Spitteler.

Nº 1616

ANDORRE: Programme 1980. Pour l'année 1988, le programme des émissions, arrêté en accord avec les autorités andorranes par notre administration, comporte dir figu-rines postales, contre huit précé-· Protection de la nature (deux

• Série « Europa 1981

• Art (suite à l'émission de 1979) — Presque de l'égise de San

Paysage (maison typique de - Cal Pal de la Cortinada. Sports :

 Jeux olympiques d'hiver à Lake
 Placid ;

- Jeux olympiques de Moscou ; - Championnats du monde é cyclisme. • Commémoration :

Quatrième centenaire Maison des Vallées. Pour la confincipanté dix tim-bres suffisent amplement et c'est même l'extrême limite. Il ne fau-

drait tout de même pas trop errefters sous prétente qu'actuellement ses fmissions ont l'engousement des collectionneurs (et même des spéculateurs) i Bureaux temporaires des manifestations

O 58450 Lutterbach, les 19 janvier. — 33° anniversaire libération de la ville. Nouvelles brèves ⊙ 92298 Neully-sur-Scine (salle de Neully, 187, svenue Charles-de-Gaulle), les 2 et 3 février. — Xiv ex-position philatélique des Hauts-de-

ADALBERT VITALYOS.

CHAINES A NEIGE EN LOCATION

et SKIS. - Chaussures

887-27-01 DETHY 272-20-67 CAMPING - SEI - MONTAGNE 20. place des Vosges - PARIE

L'Apollinoine saint-servain-se 226-58-90 1.1.1 SON BANC D'HUITRES

SPÉC. DE POISSONS SAINT-PIERRE à l'OSETILE HOMARD ARMORICAINE HUTTRES HORMANDES en BARQUETTE LANGOUSTE et les GRILLADES

-SALORS de 6 à 38 converts -

« AU CARRÉ D'AGNEAU CHEZ ALBERT

122, avenue du Maine 320-05-1 SERA OUVERT LES LUNDIS SOIRS

24 et 31 décembre DINERS PROLONGES



LUTETIA 544.58.10 1 Entrée avec fruits de mer +1 plat+1 dessert 58F service inclus Prix moyen à la carte 75 F NOUVEAU DECOR

BRASSERIE

REVEILLON
de NOEL

PRIX HABITUELS
RESERVEZ VOS TABLES

LE PETIT ZINC 28.72

TE FURSTEMBERG

Le Muniche wan



POUR LES PETES DE EIN D'ANNEL R.Conticini 4 rue Pierre Leroux 75607 PARIS Foi Menu réveillon de Noël Réservation Lundi 24 décembre à partir de 9 h.

LE MONDE - Samedi 22 décembre 1979 - Page 25

EL PICADOR 287-28-87

380 F Apéritits, Vins 1/2 Champagne Service compris ATTRACTIONS DANSES

88, bd des Batignolles (17º) CAROLet ALAIN VILLACAMPA à l'enseigne de l'Abbé Constantir entre l'Opéra et la Bourse RÉVEILLON

ST-SYLVESTRE 520 F. NET Champagne Moët à discrétion FORFAIT POUR TOUTE LA NUIT 13, rue du 4 septembre (2°) Réservation : 297.50.93

St SYLV. DEUX CADRES A PARIS Tres élégants et différents MENU GASTRONOMIQUE Folle ambiance' - Danses Cotillons - Tombola Fabuleux cadeau

CHNTRA 310 F( Cocktail vins JIVAGO 380 F Champagne tout comp. 6, square de l'Opèra (9°), 742-25-48

Le Relais du Parc SATERRASSE près du Parc Monceau 94.Bd MALEHERBES.PARIS(17).227.61.22

LA TRUYERE à PARIS

RESTAURANT DEJEUNERS - DINERS D'AFFAIRES Menu et Grunde Carte Nombreuses Spécialités "Révellions" Noël et St-Sylvestre 5, Piace Léon Blum - PARIS XI\* (Métro Voltaire) - Tél. 379.73.08

MOUVELLE EQUIPE | AUBERGE SAINT - JEAN - PIED - DE - PORT Nouvelles Spécialités LA BOURGOGNE

et toujours sa cuisiae - traditionnelle 6, av. Bosquet (7º) 705,96,78 F. sam, midi et dim. Ouv. sam.soir

DAN. 75-96 F. dim. - (Park. 27, rue Mazarine)



Rive droite

MENU 96 F vin, caté, service compris

SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Fole gras frais aux raisius - Coquilles St-Jacques aux cèpes - Magret de canard au polyre vert - Paella à la langouste - Soufflé/framboises - GIBIERS DE SAISON - FRUITS DE MER SALONS DE 10 A 30 PERSONNES - DÉJEUNERS D'AFF. - DINERS SOUPERS - Tous les jours même le DIMANCHE 123, at. te Wagram (17°) - 227-51-50, 84-24 - Parking assists

MAITRE-ECAILLER RESTAURATEUR =9, PLACE DU MARÉCHAL JUIN (ex place Péreire) 17"=





BRASSERIE DE L'EST FRACE GARE DE L'ESTA Sa FABULEUSE CHOUCROUTE LE DÉLICIEUX JARRET DE PORC CONFIT DE CANARD POMMES SAUTÉES

R 7 rae du 8 Mai 1945 107 - 507,00 34 - BF 5H OULMATHH A 2H OU MATHY 🛚 📠 LA STRASBOURGEOISE (FACE GARE DE L'EST)

CHEZ KATY Spécialités MAROCAINES Tagine - Bastela - Mécheul Couscosa - F. dim. 508-40-10 17, run L.-L.-Roussean (1°°) Les viandes

de France

ni les meilleures

SA CÉLÈBRE PAYSANNE

5. rue du 8-mai-1945 (10°) - Tout les jours - Rés. 208-60-40

place des ternes 🗥 CAR 80,04 Ouverte jusqu'à l'AUSE depuis cinquante ans le rendez-vous du monde des lettres et des arts... les huîtres et fruits de mer



**到了宋文长天东宋东宋宋宋宋** 



Environs de Paris

CHEZ VINCENT SI-SYLVESTRE avec Champagne

NOEL avec Champagne ATTRACTIONS - DANSES COTILLONS AVEC NINO DE MURCIA

La Saint-Sylvestre dans votre Château-Hôtel Château de la Corniche ROLLEBOISE à 60 km de Paris Tél. 093.21.24 Réveillon Gourmand orchestre, variétés, cotillons



L'Auberge St-Quentinoise=

REVEILLON SAINT-SYLVESTRE Ambiance : « SOUS LE SOLEIL DE MEXICO »

ORCHESTRE - COTILLONS

Le pain c'est la vie... vive le pain !



**LE PAIN** Bernard DUPAIGNE

Photos originales de Jean MARQUIS

dans l'esprit et la forme du et de LES OUTILS

LIVRE DE L'OUTIL **DU CORPS** 

qui remportent toujours le même succès 1 volume 26 x 34 cm, 208 p. 120 planches couleurs.

SLACES SURRETS Dégustation - A emporter RAIMO

**GLACIER** 59/61 Bd de Remily 75012 PARIS Tél. 343.70.17 Ma. DAUMESNIL (Féfix Eboué)

HIER & DEMAIN La Courtille



#### échecs Nº 844

#### UNE BELLE **OBSTINATION**

BARCELONE (1979) Blancs : Maja TSCHIBURDANIDZE (U.R.S.S.) Noirs : RODRIGUEZ (Cuba)

|   | 1. <del>64</del> | భ       | 21. | g6!! (j) | h×g6     |
|---|------------------|---------|-----|----------|----------|
|   | 2. Cf3           | đ6      | 22  | D¢41 (k) |          |
|   | 3. d4            | exd4    | ĺ   | Ċ        | X c2 (1) |
|   | 4. CX44          |         |     | PX (5 (m |          |
|   | 5. Cc3           | 26      | 1   |          | đ5 (n)   |
|   | 6. a4 (a)        |         |     | éx45 Cx  | (al (o)  |
|   | 7. F62           |         |     | D641 (p) |          |
|   | 8. 6-8           |         |     | dei Fx   |          |
|   | 9. F63           |         |     | Dc4+1    |          |
|   | 10. 14           |         |     | Dh4+     |          |
|   | IL Rhi           | E47 (a) | 29. | Fg2! (8) | Fc6      |
|   | 12. Cb3 (d)      | h6 (4)  | 30. | C45      | Db7      |
|   | 18. Ff3          | T1-48   | 31. | Dell (t) | 配数       |
|   | 14. Dé2          | F48 (f) | 32. | Tf3! FX  | (1) ಕ್ಲ  |
|   |                  | Cd7     |     |          | Rg8      |
|   | 18. <b>25</b>    |         |     | Cé7+     | R.18     |
|   | 17. Pg2! (g)     | CD4     | 35. | CXg6+    | Rés      |
|   | 18. ts           | Cç5     | 36. | Dé6+     |          |
|   | 19. f×66         | f×é6    |     | aband    | OB (V)   |
| • | 20. Fh3 (h)      | Fd7 (1) |     |          |          |
|   |                  |         |     |          |          |
|   |                  | 3       | _   |          |          |

4) Les réponses courantes su « système Najdorf » sont 6. Fo4; 6. S3; 6. F62; 6. F62; Le coup du texte, qui interdit définitivement le poussée b7-b5, est d'un emploi assen

b) Ou 6..., 66; 7. F63 ou encors 6... g6; 7. F62. 65; 8. Ch3. F67; 9. 6-0. 0-0. Après 6..., b6; 7. F65. 66; 8. 14. F67; 9. F64 ies Blancs prennent l'avantage comme après 8... Dc7; 9. FX16, gX16; 10. F62, Cc6; 11. 15. c) Sur 11... CXd4; 12. FXd4, Fd7; 13. a5! les Blancs contrôlent la case b6. d) Evitant l'échange sur d4 et menagant 13. a5.

denaçant IS. 85.

6) A considérer était 12.... Cu5;
3, 65, CéS. Le jeu des Noirs. légè-ement passif, permet aux Blaucs e consolider leur position avant e passer à l'offensive sur l'alle-E. de passer à l'offensive sur l'aile-B.

f) On voit bien les difficultés des
Noire. La poussée dé-d5 étant inopérante, ils n'ont aucun plan qu' se
présente siors que leur adversaire
à à sa disposition plusieurs posaibilités d'attaquer sur l'aile-B. A
noter que la T-D doit rester sous la
feu du Fg3 (si 11..., Ta-b2; 18.
DXa6).

championne du monde que les Noirs sont obligés d'accepter (si 21..., h6; 22. Tf?) mais dont le but reste ancore caché.

¿) Maintenant l'idée des Blancs apparait en pleine lumière : le sacrifice du plon g était la première pierre d'une atteque de mai fondée sur la colonne h ouverte, la menace immédiate étant 23. Cxc5. bxc5; 24. Fx66+, Fx66; 25. Dx66+, Eh8; 26. Tf3 et 27. Th3 mat.

¿) Les Noirs n'ont plus le temps

26. TI3 et 27. Th3 mat.

2) Les Noirs n'ont plus le temps de défendre le pion éé par 22... Tés, le Cb4 étant en prise.

m) Benouvelant la menace de mat.
n) Une sutre défense était 23...
Tés sur quoi les Noirs devraient considérer le variante 24. Cd5. éxd5; 25. Dxd5+, Rh8; 28. Tf4, Før; 27. Fxd7, Dxd7; 28. Tç2, bxc5; 29. Txc2 avec la menace 30. Cxc3 et 30. Tx3-31. Rg2-22. Th3+.
e) On 24... Cé3; 25. Dé4. Cxf1 (si 25... 6xd5; 28. Fé6+) et si 25... Oxd5; 26. Fxé6+, Df7 (ou 27... Eh8; 28. Txf1, Fxc5; 29. Txj); 28. Dxf1+, Rxf7; 29. Txf1+, Rg8; 30. Fxf8, Txf8; 31. Txf8+, Rxf2; 32. Rg2 svec deux C en finale contre

time T st les Blancs ont de fortes chances de gain.

p) Pourstivant son thème de mat par 26. Fxé6+.

q) Si 25..., Cxb3; 26. Fxé6+. etc. 25..., Té8 montrait plus de sancfroid mais 26. Cd4 laissait encore aux Blancs de belles chances.

r) Si 25..., Dç6; 27. Fé6+, Rh8; 28. Fd5 et si 28... Fq6; 27. Cd51

s) Menaçant avec une belle obsination mat par 30. Fd5+.

t) Retrouvant pour la troisième fois la diagonale a2-g8.

2) Si 32... Fxd5; 33. Th3+, Eg8; 34. Fxd5+. Il ny a plus de défense.

2) Si 36... Fq7: 37. Th8 mat.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 343

C. BENT

e Schakend Nederland 2, 1976
(Blancs : Ral, Tg5, Cb4 et é4. Noirs: Rf8, Th7 et c6. Fg2, Cf3 et b5. Noile.)

1. Tf5+, Tf7; 2. Txf7+, Exf7; 3. Cxç6, Cé1; 4. Cé5+ isi 4. Cd8+, Ré8 et sj 4. Cf5+, Rf6, Re6; 5. Cc3
(et non 5. Cf3, Cxc3), Cxc3 (ou 5... Ff1; 6. Cxb5, Fxb5; 7. Cg4 nuile); 6. Cd3, Cxc3 pat (ou 6..., Cc2+; 7. Rb2 nuile).

De même, après 3..., Ch4 ou 3..., Cf1; 4. Cd3, Fxé4; 5. Cç5+ nuile.

#### ÊTUDE G. GRZEBAN

# (1960)

BLANCS (6) : Ra7, Pb6, b7, ç2, d4, h7. NOIRS (5): Ré6, Thi, Fd7 et h2, Ca3.



abcdefgh Les Blancs jouent et font nulle CLAUDE LEMOINE

#### bridge Nº 841 =

#### **POUR SORTIR** D'UNE IMPASSE

Grâce à une bonne technique, le déclarant a réussi un grand c'helem optimiste qui semblait dépendre d'une impasse. Le coup a été joue dans un tournoi à Dallas.

↑ RV8 ♦ A8762 ♣ AD986 N D8642 ♥ D74 ♦ D54 ♣ 75 A V 103 ♥ 109532 ● V3 ♣ 43

A R975 ▼ A6 ◆ R109 ♣ R V 103 Ann. : S. don. R.-O. vuln. Nord Ouest ayant entamé l'As de Pique, comment Pan Fields, en Sud, a-t-il joué pour gagner le

Il semble nécessaire de trouver dame valet de carreau secs mais il y a mieux à faire. Si l'impasse à la dame de cœur réussit. Sud pourra défausser un carreau sur le troisième cœur du mort, et il coupera ensuite un ou deux carreaux aux au le coupera ensuite un ou deux carreaux aux affennels le couleux. coupera ensuite un ou deux carreaux pour affranchir la couleur.
Le déclarant a cependant trouvé
une ligne de jeu encore meilleure
et qui rendait la défense plus
difficile. Elle permettait de gagner si dame et valet de carreau
étaient secs et également si la
dame de cœur était seconde ou
dans la mata qui avait trois carreaux.

Voici le déroulement du coup :
Pan Fields a coupé trois fois avec
la main longue (mort inversé), et
il a terminé par un squeeze à
cœur et à carreau. Ainsi, après
avoir coupé l'entame, le déclarant
a pris la main à trèfle pour couper une seconde fois pique. Puis
il a repris la main à l'atout et
il a coupé le troisième pique avec recut.

grand chelem à trèfle contre le cinquième atout du mort. Entoute défense ?

Réponse : le cinquième atout du mort. Entoute défense ?

Réponse : l'active cour, le roi de pique et les des cours. W R V

**♦ A 8 7** 

¥ 6 ◆ R 10 9 ♣ V

Sur le valet de trèfle, le mort
a jeté le 7 de carreau tandis que
Est a été squeezé avec la dame
de cœur et ses trois carreaux. Il
a finalement défaussé un carreau
minalement défaussé un carreau
minalement défaussé un carreau mais le 10 de carresu affranchi a procuré la treizième levée... LE PREMIER PRIX

DE LA RECONSTITUTION En 1977, la revue anglaise Bridge Magazine, qui a une rubrique consacrée aux problèmes de bridconsacrée aux problèmes de brid-ge, organisait un concours très particulier. Il s'agissait de compo-ser le meilleur problème dan s lequel aucune main adverse ne devait détenir de couleur de plus de cinq cartes et dans lequel une seule distribution adverse pouvait permettre de gagner le contrat. Autrement dit, st vous cachez les

vous pouvez gagner ce grand che-lem mais encore vous pouvez reconstituer exactement toute la distribution.

Voici le problème qui a rem-porté le premier prix. L'auteur est une Espagnole, M. B. K., de



Ouest ayant entamé le 7 de trèfle, comment Sud peut-il réus-sir le GRAND CHELEM A TRE-FLE contre toute défense ?

le contrat final serait sans doute de « 3 SA » joué par Nord si Sud est donneur et s'il a ouvert de « l 🛦 ». Seul un accident perme trait d'aboutir à « 6 🚜 ».

COURRIER DES LECTEURS Une dame à protéger (nº 835) :

« Au sujet de l'ouverture de « 1 💗 » avec :

♠ A 72 ♥ D 8 762 ♠ D 8 ♣ A 83 écrit P. Gilbert, la main ne vant que 12 points en complant la distribution, car la dame ne vaut que 1 point... » Ce n'est pas tout à fait exact

les experts sont d'accord pour enlever 1 point à une dame sèche, mais un demi-point seulement à une dame seconde. D'autre part, il jout ajouter au moins un demi point à chaque as.

La main vaut donc: 4 1/2 + 2 + 1 1/2 + 4 1/2 = 12 1/2 points d'honneurs + 1 pt de distribution = 13 1/2, c'est-àdire une ouverture normale.

PHILIPPE BRUGNON.

#### dames Nº 109

#### **AJUSTEMENT DE TROIS STRATÉGIES**

Match mondial
UTRECHT, octobre 1979
Blancs: H. WIERSMA (Pays - Bas)
Noirs: A. GANTWARG (U.R.S.S.)
Ouverture: RAPHAEL a) Joué parfois dans la perspective de perdre des tamps, et, dans
l'immédiat, de se regrouper par le
bon deux par deux 23-23 (19×28)
29-24 (20×28) 34×33.
b) Prive les Blancs de cette facuité de regroupement. Ainsi poursui-

se regrouper en perdant des temps, obtigation que les Biancs leur imposeront sans relâche. Cette stratégie, consistant, à l'approche de la fin de partie, à repousser l'ennemi sur ses artière, se substituera progressivement à la statégie du pion taquin et sera menée à bon terme lorsqua, troisième acte du combat, une stratégie d'enveloppement sera tout indiquée pour concrétiser l'avantage. Il est très difficile de parvenir ainsi à un ajustement de trois stratégies s'intégrant avec suitant de précision dans un plan d'ensemble. Cette liaison de trois stratégies n'en sera que plus dangereuse pour l'ennemi.

m) Dotés de trois formations de m) Dotés de trois formations de pionages (chaines de pions rendant-possibles des échances et élarris-sant en principe, la liberté de mou-vement), les Noirs sont un peu mieux.

n) Réduit la pression, mais au détriment de la progression, à rechercher impérativement à ce stade de la partie.

o) Les Biancs s'engagent dans une stratégie d'envaloppemant avec une

présente un tour nouveau : les Blancs développent puissamment leur sile gauche, renforceut leur contrôle du centre et troisième résultat positif de ce mouvement, apportent une protection supplémentaire à leur pion taquin à 24.

k) Sur 30... (10-14); 31. 38-32? livrerait un coup de dame en trois temps par envoi à dame présiable 31... (12-18); 32. 23×3 (11-17); 33. 3×21 (16×47), N+.

l) Disséminés et donc privés de cohésion, écartés couverainement du centre, les Noirs vont s'amployer à se regrouper en perdant des temps, obligation que les Biancs leur impo-

59. 20-45 (19-23); 60. 15-10 (22-29) [(22-27) scraft perdent à cause de l'attaque à distance 10-5] et la nuille est peut-être envisageable.

r2) 56. 38-23 (19-34); 59. 17-12 (24-29); 60. 12-12 (29-24) etc.

r3) 58. 33-34 (28-33); 59. 38-32 (33-24); 60. 32-28 B+!

Donc, même en jouant, au dinquante-quarième temps, 26-21 au lieu de 38-32, le gain existe; cependant, is coup du texte est plus fort car plus radical après (7-11).

s) Il semble que (7-12) solt metileur; mais la nuilc, si cile existe, ne pourrait être prouvée qu'après une longue analyse.

Pour franchir en quelques heures je premier cap de l'initiation (connaissance des rècles internationales et de la sixulfication des chiffres, des signes et des jettres), les lecteurs peuvent obtenir deux opuscules en s'adressant directement à Jean Chaze, «la Pastourelle», bâtiment D, boulevard de Paste, 07000 Privas.

#### PROBLÊME G. BEUDIN

1932 Les Blancs jouent et gagnent

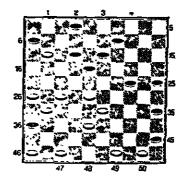

• SOLUTION COMPLETE: 50-44! [miss à profit d'un temps de repos] (5×17) 44-40 35×44 [at (45×34) immédiatement, résultab final identique; 49×40 (45×34) 47-41 [une arme redoutable que les envois à dame; (36×47) 46-41 (47×36) 26-21 [l'és insttendu] (17×37) 38-32 [l'és instendu] (17×37) 38-32 [l'és insttendu] (17×37) 38-32 [l'és instendu] (17×37) 38-32

JEAN CHAZE

#### les grilles ======

Pion taquin accepté.

#### du

#### week-end

#### **MOTS CROISÉS**

#### N° 72

I. Prohibitif en quelque sorte.

— II. Suit ou précède la loi ; Opéra moderne. — III. Respecté; Comme l'œu. — IV. Se deplace à tout boul de champ; Négation. — V. Lieux de concentration; Signe d'orage; En droit. — VI. A Venise comme à Paris; Accorder. — VII. N'est pas à dédaigner;

# Havre; C'est un drôle d'ainé. — VIII. Maupaise langue; Hydro-carbures. — IX. Persécuté par Pompée; Pourcu qu'il ne soit pas moral! — X. Met en boite.

Vorticalement

1. Vierge. — 2. Petit ou grand;

Il ne faut pas compler l'attendrir. — 3. Désagréablement aigu;

En gageure. — 4. Un véritable
arc-en-ciel. — 5. Présents; En
page. — 6. Conjonction; Insurié. — 7. Obiets. — 8. Jeune ou
vieux, phonétiquement; Quelle
salade! — 9. De l'un à l'autre,
il n'y a qu'un au; Points; Très
intime. — 10. Parcouru. — 11.
Dans la vie faut pas s'en faire;
Crispé. — 12. Poème; Pèsent
parfois sur l'estomac. — 13. Mise
au courant.

#### SOLUTION DE LA GRILLE Nº 71

I. Aveulissement. — II. Narrent; Circr. — III. Elue; Duchesse. — IV. Supere; Releop. — V. Tet; Echalas. — VI. Ignition; Qd. — VII. Effets; Nn; Sun. — VIII. St; Nient; Coin. — IX. Ilole; Simplet. — X. Emberlificoté.

#### **Verticalement**

1. Anesthesie. — 2. Value; Film.

3. Eruptif; Ob. — 4. Urés; Gente. — 5. Le; Rentier. — 6. Indécise. — 7. Stu; Ht; Nsi. — 8. Craintif. — 9. Echelon; Mi. — 10. Mielan; Cpc. — 11. Erses; Solo. — 12. N.E.S.O.; Quiet. — 13. Trépidante.

#### FRANÇOIS DORLET.

#### ANA-CROISÉS (\*)

1 ACEGORST. - 2 AADL-MNU. - 3 AEHINST. - 4 ADE-NORT (+ 4). - 5 ACENOOST. - 6 AADEIMT (+ 1). - 7 AIL-SST (+ 1). - 8 EIOQRTU. -9 CCDEEENR. - 10 ABEEIOR. 11. EEGLNOS (+ 1). -12. AEGHLTW. - 13. EEHNOOR. - 14. AAAHMMT. - 15 IRSS-

#### Verticalement

16. AEHOPRT. - 17. CDEM-NOTU. - 18. AACLNRU. -19. AILMRST. - 20. EEEIQ-TTU (+ 1). - 21. AESSTTU. -22. ACECELOS. - 23. AUNRETT. - 24 AABEEGLR. - 25, DEE-RSSU. - 26. EEILPSU (+ 2). -27. ACEILSV (+ 1). - 28. DEE-IMSU - 29. AEEGLSU (+ 2).

#### SOLUTION DU Nº 71

Horizontalement 1 ALMANACH - 2 ONCQUES (CONQUES). - 3. GAZOLES. -4. AMAZONE. — 5. KOUGLOF. — 6. APHASIE. — 7. BOOLEEN.

- 8. ACETALS (CALATES, (\*) Jeu deposé

#### ECLATAS, LACATES, LAC-TASE). — 9. AQUEUSE. — 10. COMEDON. - 11. ELINVAR. -12. CAPELAN. — 13. AUTOM-NAL. — 14. AVISERA (AVARIES, AVERAIS). — 15. SECONDE.

#### Verticalement

16. AUGURAL - 17. BATA-VIA - 18 MAZURKA - 19. NILGAUT (LIGUANT, LAN-

GUIT) - 20 MESSIDOR (DORMISSE, MORDISSE). -21 COSTALE (LACTOSE). — 22 PECTORALE. — 23. SCRATCH. — 24. ANTHESE (ETHANES, HANTEES). - 25. SUCOTES (SCOUTES). - 26.

LEONARD. - 27. ASTERIE.

MICHEL CHARLEMAGNE et CATHERINE TOFFIER.

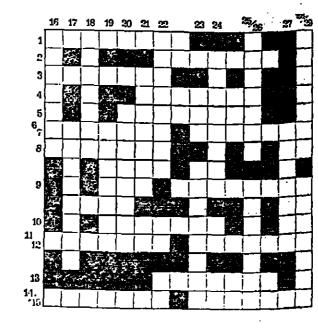

# Le Monde

# L'UNICEF,

Is sont plus dun milliard, un is sont pius d'un miliard, un miliard de moins miliard d'eniants àges de moins guint d'eniants et tiers-monde, artieri dans le tiers-monde de consider de leur signification. Et goire de leur signification d'en grande de ces en mais meurent chaque année de ces en milion d'en parfaite ampient et pour alouser site auxquelles on peut alouser site auxquelles on peut alouser le milion d'entre eux y granden milion d'entre eux y granden chaque année.

en un ben chaque année.

Il a fallu un certain temps,

Il a fallu un certain temps,

Il a l'immediat après suerre,

sur que l'Europe et l'Amérique

sur que l'Europe et l'Amérique

sur que représentaient ces chif
e que représentaient ces chif
mu l'a donc inliu attendre le

sur de sannées 1950 pour que

sur de sannées 1950 pour que

sur des pour venir en aide;

mu enfants européens victimes

e la seconde guerre mondiale,

e de sac desormais tous ses,

sur sur la population enfan
sur du tiers-monde. Progressive
mu, ce dernier s'est ainsi trouvé

écoupe en six immenses ré
écoupe en six immenses réent ce dernier s'est anist trunve some en six immenses re-mus l'accession de nombreux de my à l'indépendance, au débuit les ances 60, devait quelque peu-a modifier le tracé (1).

e modiler le tracé (1).

Anjourd'hui, la zone située sonse des le mouvance du bureau rés, est et goal de l'UNICEF pour l'Africa de contentale, basé, pur un landjan, se trouve être la plus des de l'Unice.

Mais à part évitant

# Espérance de rie : Irei

O caractère indirect de l'interenna à carios eté reproché à l'iccue NAICEP par d'autres membres lains e a l'arraile des Nations ma Sa responsables n'en affir-..Niger man pas moins leur intention de . Mail water une sensibilisation des plus middes — et des gonverne que l m — permet leur mobilisat où l'

milective.

In l'une des demandes le hosti de la constantient formulés à par les mostes de l'UNICER touche aux les mostes de l'UNICER touche aux les mostes de l'unice du les expérient george de le monde ou les expérient george de le monde ou les expérient george de le monde ou les expérient de sans de le monde ou les expérient de sans de concert qu'il s'agrèse de prend d'une denante prioritaire. Assis de viunicer remit promouvoir ser auxil et chapite l'attitude élaborée il l'une d'un distinuir mois, avec l'Orga-ser mission mondaie de la serie d'une y a dix-huit mois, avec l'Orga sur nisation mondaie de la santé. TUNT les de la conference d'Alma-Ata, efforts è savir encourager les politiques forms de soint de santé primaires s'an matre dument des sente primaires par insente s, le plus souvent ruineuses, pense caurées sur les médecins et les suits; inditant léguées par les régimes Un ministra dens

#### Au Sénégal : du et une réforme ac

ls Sénégal est fun des page nais du Sahel qu'a le plus affecté, consti depuis plusieurs années, une admit calastrophique sécheresse. Outre - sept us interventions classiques, interventions classiques evec.

(UNICEF a décidé d'y mettre et Thoés

euvre plusieurs actions originales qui ont fait l'objet d'un dance

plan d'opération » signé evac ceatin

le gouvernament. le gouvernement. La sécheresse a effroya-

blement touché le nord du pays le région du fleuve Sénégal, ca sti concentré un dixième de la population, dont l'état nutrition : le était très critique. Depuis tian tres chilque. Depending 1985, une société d'aména pomen et d'exploitation des lares du delta (SAED) travaille ; à la mise en valeur — rendue difficile par d'importantes remontées salines — des zones désetiques de la rive nord du lieuve, ou une politique d'irrigallon peur permettre des cullures vivrières, maraichères et autout rizicoles. Il faut pour cela des moyens matériels da pompage notamment — et humain techniciens de l'irri-Dation, de l'hydraulique, agents danimation rurale...

L'UNICEF, à la demande des Distriction of the contract of aulorités sénégalaises, partiolpe forement, depuis 1978, à la mise. en valeur de petits périmètres. iniguês exploités sous forme coopérative et qui permettent eux paysans d'améliorer considérations dérations des la considération de la consideration del consideration de la co dérablement leurs apports nutrillonnels. L'UNICEF a, en particuller, lourni des motopompes, populacées dans le tieure Sénégal des el le moyen de leur entretien. Des sujourd'hul, il est possible de des cent de tompre avec les insuffisances climatiques et d'obtenir deux, voire trois, récoites adi ,exe Dée annuelles de riz. Une autre Intervention origi-

781 At 1 224

the said of the said

A STATE OF THE STA

Title in the

apri.

B 12 20

1 1 1 1 1 1

▲ATI¥OHIQ

-----

-1 T-2 3=3

Un manque d'eau chronique

ger les pays qu'il assiste à se doter de productions vivrières perma-nentes et d'intégrer des cellules de nutrition jusqu'au sein des

de nutrition jusqu'au sein des gouvernements. C'est ce qu'ont déjà fait, ou s'apprétent à faire, pour leur part, le Sénégal surtout, les îles du Cap-Vert, le Ghana, la Haute-Volta, le Mail, la Guinée-Bissau, le Nîger, le Zaîre et la Mauritanie. Mais, là encore, se sont levées un certain nombre d'oppositions : les questions de nutrition, pourtant cruciales, restent souvent perques comme par-

tent souvent perçues comme par-tie intégrante des politiques de protection maternelle et infan-tile, alors qu'elles méritent une approche spécifique.

intègrent avec peine dans leurs plans de développement.

Les politiques d'éducation ont

#### ENQUÊTE | UNE RENCONTRE DU MOUVEMENT DES FEMMES NOIRES La polygamie au pilori

# e Pai deux jemmes. Elles sont genés par l'ardeur du ton. D'auheureuses. Je rends service à ires, soucieux de ne pas faire de racisme en limitant le procès meronnais qui a la trentaine, a de noncer les formes modernes de la polygamie face à la société africaine, songent à dénoncer les formes modernes de la polygamie, telles le concuhinage ou les maîtresses « à l'occidentale». Les organisatrices jours à Paris par le Mouvement refusent alors de laisser « noyer des femmes noires (1). Il veut, le poisson, car cela n'a pas dit-il, ese décoloniser», « lutter contre l'égolsme car, puisqu'il y renouveau de l'intégrisme islacontre l'égoisme car, puisqu'il y a plus de semmes que d'hommes il saut bien...» L'intervention provoque stupeur puis rires chez les femmes comme chez les hom-mes, assez nombreux dans l'assis-

Des exposés se succèdent. La polygamie, explique-t-on, est apparue avec la royauté. Elle a, entre autres, un fondement économique, les femmes étant chargées des tâches familiales, mais aussi des travaux dans les champs. Ce sont les plus riches qui, de fait, ont accès à la polygamie. La réalité quotidienne est dure pour les femmes concernées: rivalités, répartition des tâches, inégalité des chances pour les enfants.

Gisèle, une des oratrices du

Gisèle, une des oratrices du Mouvement des femmes noires, s'est refusée à traiter la théorie de la polygamie, préférant au discours abstrait de la politique celui de la réalité vécue. Elle ironise, interpelle les uns et les antres sur le prétendu bonheur d'être polygames et la réalité de l' coppression mâle s. « Pourquoi ne pas nous donner les mêmes possibilités que vous? On verrait le mari pleurnicher, car sa jemme, ce soir, en reçoit un autre, etc. » Certains se sentent Gisèle, une des oratrices du

# **SCIENCES**

Pour la première fois depuis cing ans

#### LE BUDGET DU CERN ne diminuera pas en 1980

Lors de sa réunion des 19 et 20 décembre à Genève, le Conseil de l'Organisation européenne de recherche nucléaire (CERN), a approuvé un budget de 593 mil-lions de francs suisses (1552 mil-lions de francs français). Le bud-cet part 1070 était de 583 milget pour 1979 était de 588 mil-lions de francs suisses, la varia-tion couvre la dérive des prix. C'est la première fois depuis cinq ans que le budget du CERN n'est

ans que le budget du CERN n'est pas en diminution.

Le Conseil a pris connaissance du projet de futur anneau de collisions électrons - positrons, le LEP. Il a accepté que les futurs budgets scient établis dans l'hypothèse où le LEP — un anneau souterrain de 10 kilomètres de diametre — serait construit dans le pays de Gex, au voisinage immédiat du site actuel du CERN. Mais la décision effective de construire le LEP ne sera prise qu'en 1981. Elle entraînerait la mise hors service de l'anneau de collisions protons - protons (LSR.) D'autre part, le synchrocyclotron — le plus ancien accèlérateur du CERN ne serait plus utilisé que pour alimenter un séutilisé que pour alimenter un sé-parateur d'isotopes, ISOLDE. En revanche, le Conseil n'a pas

En revanche, le Consell n'a pas choisi le futur directeur général du CERN qui, à partir du le jan-vier 1981, doit remplacer les deux directeurs généraux a ct u e ls. MM. John Adems (Grande-Bre-tagne) et Léon Van Hove (Bel-gique). Le choix sera fait dans

le poisson, car e e la ria pas grand-chose à poir... Face au renouveau de l'intégrisme isla-mique, ajoutent-elles, nous es-sayons, entre autres, d'aller à l'encontre de ses retombées éventuelles au niveau de notre condition de femmes. » D'autant

que la polygamie, rappellent-elles est en Afrique noire pratiquée non seulement par les musul-mans, mais aussi par les chrè-tiens et les animistes.

tiens et les animistes.

Les «cinq heures contre la polygamie » se terminent 'hou-leuses, sans que le temps trop rapidement écoulé ait permis d'aborder le second point prévu à l'ordre du jour, celui de la «stérilisation forcée » dans certains pays.

D. R.

(1) Mouvement des femmes noires. 8./O. Gisèle Hountondil, S5, rue des Petites-Ecuries, 75010 Peris, Tél. : 245-94-04.

EDUCATION

Au lycée Raynouard de Brignoles (Var)

#### AVERTISSEMENT DU PROVISEUR...

A GOUPS DE PIED (De notre correspondant.)

lyces Raynouard de Brignoles (Var). Professeurs, surveillants et élèves ont manifesté contre le proviseur à qui lis reprochant de régner en « homme seul » sur l'établissement. Absence de dialogue, refus du droit à l'expression. Pire. les usacers du lycée accusent leur chef erreurs pédagogiques q u i alialent des brimades morales et physiques aux écarts de langage les plus répréhensibles ». Pas de sévices graves, mais des élèves bousculés. Vendredi 14 décembre encore, un lycéen de terminale, dont l'attitude était jugée ironique, a reçu un coup de pied, geste qui a déclenché un mouvement de protestation. La Fédération de parents d'élèves Comec s'inquiète de ce « climat de susplcion, d'incompréhension et d'inscolarité des élèves. A ces accusations, le provi-

seur répond : « Je me suis permis de lui donner cet avertissement parce que c'est le fils d'un ami. » Et il ajoute : J'aime les enfants comme tout le monde. Je suis père et grandpère, meis étant données les ditficultés actuelles, je m'al pas le droit de le leur montrer. Il faut bien réagir pour éviter que l'enerchie ne s'installe dans le

CHARLES GALFRE

Pendant de longues années, les aides bilatérales et internatio-nales ont consisté, sur ce cha-pitre, avant tout en livraisons ali-

mentaires dont le rythme était déterminé par les famines et les catastrophes. L'UNICEF n'a pas

totalement rompu avec cette attifude : ainsi en 1978 a-t-il fourni en urgence des secours alimentaires en Angola — aux réfugiés de Namible notamment — et au Shaba, où les circuits de distribution avalant été désorge.

distribution avalent été désorga-nisés par la guerre civile. Mais l'UNICEF a entrepris d'encoura-

Il en va de même pour l'assai-

nissement du milleu, et notam-ment les travaux d'hydraulique et

d'adduction d'eau auxque is l'UNICEF attache une importance telle qu'ils absorbent parfois jus-qu'au tiers de ses budgets d'assis-tance. Contrairement à un mythe

répandu, certains pays, même si-tués en pleine zone équatoriale, manquent gravement d'eau salu-bre, comme le Zafre ou le sud du Migéria : l'eau des marigots ou

Migeria: Peau des marigos ou des rivières, qu'utilisait depuis des siècles la population, est perçue — quolque insuffisamment — comme l'un des principans vec-

teurs de maladies parasitaires et infectieuses. D'autres pays, ceux du Sahel notamment, manquent d'eau de fagon chronique, a for-

Aussi l'UNICEF finance-t-il le

l'importance d'une non-contami-nation de l'eau. Sur ce chapitre, des problèmes massifs se posent

chique de l'espace urbain sans possibilité aucune d'évacuation des déchets.» Malheureusement,

toute politique d'assainissement et de travaux hydrauliques est

cofiteuse, et les gouvernements, pressés par d'autres priorités, les

tiori d'eau propre.

# L'UNICEF, un levier pour le tiers-monde

I. — En Afrique de l'Ouest : aider les plus pauvres

par CLAIRE BRISSET

Ils sout plus d'un milliard, un milliard d'enfants àgés de moins de quinze ans qui vivent ou survivent dans le tiers-monde. Quand les chiffres prennent de telles dimensions, ils finissent par perdre de leur signification. Et pourtant... 97 % des décès d'enfants surviennent dans le tiers-monde. Cing millions de ces enle Nigéria (quatre-vingt millions d'habitants), le Zaîre (vingt-cinq millions) et l'Angola, piusieurs des vingt-quatre pays qu'elle englobe comptent moins d'un million d'habitants (tels que le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, ou Sao-Tomé-et-Principe : quatre-vingt mille...).

De cette situation découle une grande diversité de structures — politiques, économiques et soria. fants surviennent dans le tiersmonde. Cinq millions de ces enfants meurent chaque année de
six maladies pourtant parfaitement curables on évitables:
diphtérie, coqueluche, têtanos,
polionyélite, tuberculose et rougeole, auxquelles on peut ajouter
le paludisme Dans la seule Afrique, un million d'entre eux y
succombent chaque année...

grande diversité de structures —
politiques, économiques et sociales — sur un fond général de profond sous-développement : neuf
des pays les plus pauvres du
monde sont situés dans cette
zone (2), dont une partie est, en
outre, ravagée par la sécheresse
depuis phusieurs années. L'inflation y a fait croftre de façon
parfois vertigineuse les prix des
produits alimentaires et considérablement réduit les possibilités
d'équipement et d'importations.
Les huit pays du Sahel, par exemple, manquant à eux seuis de
800 000 tonnes de céréales.

On conçoit que, dans de telles
conditions, les moyens d'atteindre la « cible » que se fixe
l'UNICEF — l'enfant et sa mère
— se soit quelque peu modifiés
au profit d'une action sur le milieu lui-même. D'eutant que le Il a fallu un certain temps, dans l'immédiat après - guerre, pour que l'Europe et l'Amérique du Nord prennent conscience de ce que représentaient ces chiffres. Il a donc fallu attendre le début des années 1950 pour que l'UNICEF, créé par les Nations unies en 1946, pour venir en aide aux enfants européens victimes de la seconde guerre mondiale, modifie radicalement ses objectifs et axe désormais tous ses

modifie radicalement ses objec-tifs et axe désormais tous ses efforts sur la population enfan-tine du tiers-monde. Progressive, ment, ce dernier s'est ainsi trouvé découpé en six immenses ré-gions: l'accession de nombreux pays à l'indépendance, au début des amées 60 devait ovelume per lieu lui-même. D'autant que le mode d'intervention de l'UNICEF consiste à répondre aux deman-des exprimées par les gouverne-ments eux-mêmes, demandes des années 60, devait quelque peu en modifier le tracé (1). qu'il a oriente », certes, le plus souvent possible : ces requêtes, au cours des dernières années, n'ont parfois eu, en apparence, qu'un lien très indirect avec le bien-être — ou la survie — des enfants et de leurs mères. Aujourd'hui, la zone située dans la mouvance du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale, basé à Abidjan, se trouve être la plus balkanisée du monde. Mais à part

#### Espérance de vie : trente-cing ans

Ce caractère indirect de l'intervention a parfois été reproché à l'UNICEF par d'autres membres de la « famille » des Nations unies. Ses responsables n'en affirment pas moins leur intention de persévérer : tout prouve en effet que seule une sensibilisation des populations — et des gouverne-ments — permet leur mobilisa-

tion effective.

Ainsi, l'une des demandes le plus constamment formulées à l'adresse de l'UNICEF touche aux problèmes de santé. Dans une partie du monde où les espéran-ces de vie tombent jusqu'à trente-cinq ans (Haute-Volta) et rente-cinq ans (Haute-voita) et ne plafonnent qu'à quarante-cinq ans, on conçoit qu'il s'agisse là d'une demande prioritaire. Aussi l'UNICEF veut-il promouvoir sur ce chapitre l'attitude élaborée il y a dix-huit mois, avec l'Orga-nisation mondiale de la santé, lors de la conférence d'Alma-Ata, à savoir encourager les politiques de « soins de santé primaires » au détriment des structures curatives, le plus souvent ruineuses, centrées sur les médecins et les hôpitaux, léguées par les régimes

Cette politique nouvelle a été reçue avec enthousiasme par certains pays fortement déshérités, et fait l'objet d'applications au Niger, au Ghana, au Sénégal, au Mali... Il n'en va pas de même dans qualques une des pays les dans quelques-uns des pays les plus « riches » de la région tels plus « riches » de la region leus que le Gabon ou la Côte-d'Ivoire, où l'on accueille avec scepticisme quand ce n'est pas une franche hostilité, des projets consistant par exemple à « recycler » les accoucheuses traditionnelles, les acconcheuses traditionnelles, constituer des pharmacies villageoises dotées de quelques médicaments simples, implanter jusque dans la brousse des postes de santé rudimentaires, entreprendre des campagnes massives de vaccination (3), former des auxiliaires de santé, davantage que des médecins. C'est pourtant sur de telles actions me sur de telles actions que l'UNICEF, d'ores et déjà. axe ses efforts, finançant des stages de formation et de recyclage des matrones fournissant médica-

Une attitude voisine prévaut dans le domaine de la nutrition.

# ments et vaccins, équipant dis-pensaires et postes de premiers Au Sénégal : du riz, de l'eau...

et une réforme administrative La Sánágal est l'un des pays du Sahel qu'a le plus affecté, decuis clusieurs années, une catastrophique sécheresse. Outre ses interventions classiques. l'UNICEF a décidé d'y mettre en œuvre plusieurs actions originales qui ont fait l'objet d'un le gouvernement.

blement touché le nord du pays, la région du lieuve Sénégal, où est concentré un dixième de la population, dont Fétat nutritionnel était très critique. Depuis 1965, une société d'aménaterres du delta (SAED) travallle à la mise en valeur - rendue difficile par d'importantes remontées salines — des zones désertiques de la rive nord du fleuve, où une politique d'Irrigation peut permettre des cul-tures vivrières, maraichères et surtout rizicoles. Il faut pour cela des moyens matériels de pempage notemment - et ein : techniciens de l'irrigation, de l'hydraulique, agents d'animation rurale....

L'UNICEF, à la demande des fortement, depuis 1978, à la mise an valeur de patits périmètres irrigués exploités sous forme coopérative et qui permettent aux paysans d'améliorer considérablement leurs apports nutri-tionnels. L'UNICEF e, en particuller, fourni des motopomp placées dans le fleuve Sénégal, et le moyen de leur entretien. Des aujourd'hui, il est possible de rompre avec les insuffi-sances climatiques et d'obtenir deux, voire trois, récoites Une autre intervention origi-

nale de l'UNICEF au Sénégai consiste à soutenir la réforme administrative entreprise depuis Sept ans. Il a'agissait de romore avec les habitudes centralisatrices héritées de l'ère coloniale, et renforcées après l'indépendance, par crainte des forces dans un pays aussi déshérité, se révélaient plus nocives encore que dans un pays industriel. Les actions de développement entreprises par le pouvoir central restalent le plus souvent étrangères à la population, et pla-quées artificiellement sur la réalité villageoise. Aussi, le gouvernement a-t-li courageusen décide de mettre en œuvre une véritable « municipalisation » du pays, où les communautés rurales disposant actuallament d'un réel pouvoir de décision. L'UNICEF est présente à chacun des stades de cette réforme qui sera totalement effective en 1982, - et axe ses interventione, avec l'aide du gouvernement, sur les demandes des commu-

Des demandes qui s'expriment sanitaire : aussi l'UNICEF participe-t-ii au « recyclage » des constitution de pharmacies villagegiaes, à l'équipement en brousse de postes de santé élémentaires ; dans le domaine éducatif, également, puisque la des garderies d'enfants, des cantines scolaires, des maisons de jeunes, des campagnes d'alphebétisation. Toutes initiatives qui contribuent à freiner un exode rural, massit, aux retombees catastrophiques.

(1) Ces sept régions sont les suivantes : Amérique latine (Bantiagoug-Gu-Chill), Asie (Bangkok et New-Delhi), pays arabes et Méditerranés orientale et Maghreb (Beyrouth), Afrique noire (Nairobi et Abidjan). Au sein de la région Afrique cantrale et occidentale, la Nigeria, qui compte à lui seul quatre-vingts millions d'habitants, constitue une entité particulière directement ratischée au siège de New-Tork. Un septième bureau, dont le rôle est essentiellement de coordonner et de conseiller, est situé à Genève.

(2) Bénin, Cap-Vert, Centrafrique, Gambie, Guinée, Haute-Volta, Mali, Niger, Tchad, aumquels on peut ajouter, compte tenu de la «fragilité» du critère constamment utilisé (le produit intérieur brut), la Guinée. Bissau et la Mauritanie.

(3) La Côte-d'Ivoire a cependant mis en œuvre un programme de vaccinations massives.

Les politiques d'éducation ont elles aussi, au cours des années récentes, fait l'objet de révisions fortement stimulées par les responsables de l'UNICEF. Généralement calquées sur celles de l'ancien colonisateur, ces politiques sont en effet le plus souvent marquées d'un souci central : alphabétiser, au détriment d'une formation pratique adaptée au milien. D'où une énorme dépendition — un « déchet » considérable, le terme est employé — en cours de scolarité et une coupure des enfants avec l'environnement cours de scolarité et une coupure des enfants avec l'environnement rural qui est le leur dans la majorité des cas. Sur ce point, l'UNICEFF a choisi d'encourager les modes de formations non conventionnelle, les formules pré et parscolaire, l'éducation sanitaire, nutritionnelle, pratique, des enfants et de seurs maîtres, notamment au Sénégal, en Centrafrique, au Libéria, au Mali, au Tchad et au Zaîre. La Côted'Ivoire, consciente de ses difficultés dans ce domaine, a de son côté décidé de rallonger à terme, de trois ans, le cycle primaire « Au moine, lit-on dans un rapport de l'UNICEF, les jeunes ne seruient plus déscolarisés à douze ans...» Aussi l'Unicer finance-t-il le creusement de forages, de puits, des travaux d'adduction d'ean et de pompage dans vingt-deux des vingt-quatre pays qu'il assiste dans la région. Encore faut-il que l'eau ainsi obtenue soit et reste saluire : d'où le rôle des agents d'assainissement que l'Unicer contribue à former dans ce but, et qui doivent faire comprendre l'importance d'une non-contamides problèmes massifs se posent aujourd'hui non seulement en zones rurales, mais aussi dans les villes. « De grandes agglomérations comme Dakar, Douala, Kinshasa, Acera, lit-on dans un rapport de l'UNICEF (mars 1979), deviennent dans leur périphérie de véritables joyers de contamination et de mortalité infantile, en raison d'une occupation anarchinue de l'espace urbain sans

L'UNICEF se soucie enfin beau-coup d'« alléger les travaux des femmes rurales», sur qui repose généralement, outre les tâches ménagères et le soin des enfants, l'essentiel des travaux agricoles. Il suffit de sortir d'Abidjan ou de Dakar pour se rendre compte de la profonde vérité de cette affirmation : elles pilent, cuisinent, puisent l'eau, bêchent, cultivent, et sont enceintes...

D'une manière générale, estiment les responsables de le soin des enfants D'une manière générale, estiment les responsables de l'UNICEF, la voie est étroite entre deux écueils : le «suivisme» qui consisterait à se rendre aux raisons du pays demandeur, quelle que soit la vision du développement qui anime les demandes, et ·le «chantage» qui consisterait, lui, à refuser toute aide jugée non conforme à la philosophie de l'institution donairice. Les politiques d'«aide et de coopération» des pays occidentaux sont trop souvent tomdentaux sont trop souvent tom-bées dans le premier travers; l'intervention des pays socialistes dans le second. L'expérience de l'UNICEF montre-qu'il existe une

DE L'EFFICACITÉ

voie médiane Prochain article: LES SECRETS

Le 28 décembre cet avion vide décollera pour le Cambodge, plein. Grâce à vous.



Sur des millions d'enfants qui vont mourit, on peut en sauver. Combien? Ça dépend de vous.

Le 28 décembre, un avion cargo décollera pour le Cambodge. Avec des couvertures. Des lits pliants. Des aliments pour bébés. Du sucre. Des médicaments. L'urgence

Nous avons l'avion. Aidez-nous à le remplir. Pour empêcher des enfants de mourir

Nom et adresse:\_

☐ 25 F ☐ 50 F ☐ 100 F ☐ 250 F Ce que vous pouvez...

S.O.S. ENFANTS SANS FRONTIERES CCP 2.528.630 S PARIS 64 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS

Nous remercions pour leur concours bénévole: l'Agence Eleuthera, les Studios Dialogue Création et Face Photosetting, et ce journal.

# MÉDECINE

# Grève illimitée des médecins en Balgique

De notre correspondant .

dix sont en grève depuis ce ven-dredi 21 décembre à 0 heure pour une durée illimitée. Ils commenune dures minitee. Il commen-cent ainsi la deuxième grande grève de l'histoire médicale du pays. Il y a quinze ans, ils avaient a débrayé » pendant dixavaient d'octrays » permant ma-huit jours, mais on a l'impression qu'en 1979-1980, le conflit sera plus court, d'une part parce que le gouvernement Martens pour-rait tomber rapidement, d'autre part parce que l'expérience de 1964 a incité toutes les parties à plus de prudence et qu'un média-teur serait rapidement chargé de régier le différend. Une tentative régler le différend. Une tentative d'ultime négociation a eu lleu jeudi soir. À 19 heures, le premier ministre a reçu le chef de file des médecins, mais aucun accord n'a été possible.

En quinze ans, le déficit de la Sécurité sociale a été multiplié par dix. Pour la seule assurance-maladie, le déficit sera de 24 mil-

par dix. Pour la seule assurance-maladie, le déficit sera de 24 mil-liards de francs belges (3 mil-liards 200 millions de francs français) en 1979 et il devrait dépasser les 50 milliards (7 mil-liards de francs français) en 1980. Les médecins grévistes exigent que le gouvernement retire tout ce qui les concerne dans sa loi d'austèrité, la c loi programme » proposée au Parlement. Ils repro-chent au cabinet d'avoir renié sa parole en rédigeant ses textes sans avoir au préalable consulté le corps médical alors qu'il avait formellement promis de le faire.

Bruxelles. - Sept médecins sur Les médecins estiment aussi que sont mis en cause les trois prin-cipes fondamentaux de l'éthique médicale : « Le libre choix du médecin par le malade, la liberté de diagnostic et thérapeutique du médecin, et la protection du secret médical. »

Parmi les mesures envisagées par le gouvernement et prévues dans le projet de loi d'austérité figurent l'inscription obligatoire du patient chez un généraliste et l'interdiction de consulter un spé-cialiste sans passer d'abord chez un généraliste. Le patient serait aussi doté d'un « carnet médi-cal », espèce de carte d'itentité qui, selon les médecins, « violerait le secret médical puisqu'il dévoile secret medical puisqu'u devou-lerait la nature des maladies, par exemple, à un nouvel employeur ou à un tribunal ». La population, en principe, ne

La population, en principe, ne devrait courir aucun risque pendant la grève. Forts de leur expérience de 1964, les médecins ont organisé un système de garde efficace. Le gouvernement, de son côté, a pris les mesures qui s'imposent. Les médecins dits « progressistes » poursuivent leurs consultations. La presse et la radio diffusent les numéros de téléphone des centres médicaux. Quant aux malades plus sérieusement atteints, ils sont hospitalisés d'office, mais on craint que sés d'office, mais on craint que les cliniques et hôpitaux ne soient rapidement débordés.

PIERRE DE VOS.

#### Une campagne nationale d'information sera lancée sur la prévention du cancer du col de l'utérus

Le cancer du col de l'utérus a été responsable en 1976 de la mort de quatre mille quatorze femmes — dernière évaluation connue, — selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Or, ce type de cancer est un des rares cancers pour lesquels une véritable prévention est possible. Il est en effet précèdé, dans un certain nombre de cas, de lésions bénignes (dysplasis notamment) dont le traitement peut éviter la cancérisation. C'est pour ces raisons qu'à partir de janvier 1980 la Ligue nationale française contre le cancer organisera, après les actions ponctuelles de certaines de ses liques départementales (Hauis-de-Seine et Seine-Maritime e particulier), une campagne nationale d'information sur ce thème.

ces dysplasies (le frottis cervico-vaginal en est l'élément essentlei) levralent commencer, a indiqué devritient commencer, a handue le professeur Pierre Denoix, di-recteur de l'institut Gustave-Roussy, au cours d'un récent débat organisé par la revue Gyn. Obs.-Médecine de la jemme (1), et être répétés environ tous les cinq ans, puis tous les trois ans à partir de quarante-quarante-cinq ans s'il n'y a pas de facteurs de risques particuliers. »

Une expérience conduite en Finlande est très significative. La population féminine de ce pays a été divisée en deux groupes et suivie pendant dix ans. Le premier groupe n'a été soumis à aucune mesure particulière, tandis que le second a été placé sous surveillance gynécologique attentive. Une diminution de 50 % de la fréquence de ces cancers dans. la fréquence de ces cancers dans le deuxième groupe a ainsi pu être constatée. En Islande, alors que la fréquence de ces cancers— contrairement à la plupart des contrairement à product autres pays — augmentait, une expérience du même type a permis d'inverser la tendance à la hausse. Il n'est cependant pas actuellement légitime, a prêcisé le professeur Denoix, d'espérer, grace à la généralisation de cette prévention à toute une population féminine. la disparition de ce cancer. En effet, il est très probable que certains cancers du coi de l'utérus apparaissent sans être précèdés de lésions évocatrices.

Une enquête de la Sofres auprès de deux cents généralistes et cent gynécologues-obstétriciens et cent gynecologies-instellaters sur leur attitude devant le dépis-tage et la prévention du cancer du col de l'utèrus montre que, si une certaine confusion existe au sein du corps médical entre



« Les examens de dépistage de la prévention (moyen mis a prevenion (moyen mis en couvre pour éviter l'apparition d'une affection) et le dépistage (moyens qui visent à déceler un cancer à un stade précoce), les médecins sont très attachés à la prévention des cancers et accor-dent leur confiance aux frottis cervico-vaginaux comme arme de

> vention, évalué par une équipe de l'INSERM, est inférieur à ce-lui que nécessite la tratte. Enfin, le coût d'une telle interque nécessite le traitement cancers évolués. D'autre part, l'augmentation actuelle du nombre des anatomopathologistes, qui interprétent les frottis, semble permettre la prise en charge de ces examens dont le nombre va crois-

(1) Gyn. Obs. Médecine de la femme, n° 12. 5, rue Coq-Héron — 75001 Paris.

# DÉFENSE

Les ventes d'armes françaises à l'étranger

#### La Libye, client récalcitrant

Certains des Industriels francals de l'armement, qui ont conclu des contrats avec la Libye, ont suspendu leurs tournitures de pièces de rechange à leur cilent que ces livraisons reprendraient si elles étalent financièrement réglées en même temos que des arriérés de palement non encore versés et, pourtant, attendus depuis qualques

A l'exception de cilents, comme l'Equateur ou le Pakistan. Qui palent rubis sur l'ongie et, parfois, juaqu'à la presque totalité des matérials avant même de les avoir reçus, les relations journisseurs et acheteurs d'équinements militaires sont fréleux. Particulièrement avec la Libys, dont fadministration, broullionne et débordée, est la cause de nombreux retards dans le palement, sanctionnés par des e pénalités » prévues par le contrat et assez régulièrement

Mais, dans le cas présent, les lenteurs edministratives se conju-guent sans doute avec une voienté politique pour taire de la Libye un cilent récalcitrant. Tripoli n'a jamais caché aon hostilité à la politique française en Afrique et, plus spécialen aux interventions de parachutistes en Centrafrique et au

En Centrafrique, qui, du temps de Bokassa fer, s'est vu' offrir des matériels militaires soviétiques et roumains, et qui a envoyé des stagialres en Libye, l'armée trancaise a intercepté

au moment de l'opération Barracuda en septembre - trentesept conselliers militaires venus de Tripoli, conservé leura pièces d'identité et ressemblé plusieurs tonnes d'armements divers d'origine libyenne qu'elle a ramenés en France ou distribués à des Etats atricains atliés. Des torces tchediennes, par exemple, en ont bénéficié.

Au Tchad, précisément, les Libyens se sont heurtés aux Français, auxquels les différentes factions qui composent le pouvoir à N'Diamena ont demandé de les aider à défendre et à récupérer la bande de territoire d'Aozou, dans le nord du pays, aux ordres de Tripoli.

Pour toutes ces raisons, la Libye en est à différer ses paiements - c'est sa manière de protester contre les actions françaises en Afrique, — et les industriels concernés ripostent en mettent des conditions à leurs livraisons de pièces de rechange. Une petit « guerre des nerts »

d'autant plus intéressante à sulvre qu'en d'autres circonstances la France peut décider de résoir tout autrement. Elle la montre, actuellement, en acceptent sinon des moratoires, du moins des retards du Maroc pour répler l'echat de ses matériels de guerre, dans les domaines nautiques et biindéa principalement. Le marché des arme ments a ceci de particulier qu'il est étroitement contrôlé par les Etats, lesquels pratiquent une politique discrétionnaire, « à la

JACQUES ISNARD.

# L'ARMÉE DE TERRE FRANÇAISE REÇOIT

Le premier engin blindé de reconnaissance AMX-10 RC (pour roues et canon) a été remis, jeudi 20 décembre à Sourdun (Seineet-Marne), au 2º régiment de hussards en présence de M. Yvon Bourges, ministre de la défense. Bourges, ministre de la détense. Cet engin est destiné à équiper les régiments de reconnaissance du corps d'armée et les régiments blindés des divisions d'infanteria, dotés de matériels âgés de trente

Engins à roues conçu par les ateliers de Roanne, l'AMX-10 RC a une autonomie de 800 kilomètres et une vitesse maximum sur route de 35 kilomètres à l'heure. Son canon de 105 millimètres et sa conduite de tir automatique lui permettent d'atteindre des cibles à 2000 mères de distance, ce qui peut en faire un instrument

Les études ont commence à l'état-major de l'armée de terre en 1968 et le premier prototype est sorti des usines en octobre 1973. La première commande de série a été notifiée en septembre 1976, Au total, cent trente engins ont été commandés entre 1976 et 1979. Le délai de livraison entre la commande et la fourniture à des fins opérationnelles étant de l'ordre de deux à trois ans, le programme, qui porte sur la livraison de quatre cent trois AMX-10 RC, devrait être acheve

# SES PREMIERS BLINDÉS DE RECONNAISSANCE AMX-10

L'AMX-10 RC est de la famille des chenillés AMX-10 (transport de personnel et véhicule de commandement) dont près de cunq française, qui en a commandé cents exemplaires sont déjà en service dans l'armée de terre sept cent soixante. L'AMX-10 RC est de la famille

# RELIGION

Recevant le nouvel ambassadeur près le Saint-Siège

#### Jean-Paul II exprime son estime et sa confiance envers les évêques et lescatholiques français

De notre correspondant

Cité du Vatican. — M. Louis Dauge, nouvel ambassadeur de France près le Saint-Siège, a prèsenté ses lettres de créance le jeudi 20 décembre. A cette occasion, Jean-Paul II a prononcé un discours plutôt élogieux qui tranche avec les critiques — réelles ou présumées — dont l'ex-« fille ainée de l'Eglise » serait l'objet au Vatican.

• Votre Excellence, a dit le passe représente un paus qui a pape, représente un pays qui a tenu, aussi bien dans le monde que dans l'Eglise universelle, et qui tient toujours, différemment peut-être, une place particultère qui suscite à la jois une grande continue une configure solide des estime, une confiance solide, des attentes renouvelées et exigeantes. Le Saint-Siège en a toujours eu conscience : les successeurs de saint Pierre se sont tournés vers la France à de multiples périodes de son histoire. Croyez bien que moi-même, récemment élu à ce moi-même, récemment élu à ce siège, et venant d'un pays familiarisé avec le rôtre, je suis également sensible à ces liens... >
Jean-Paul II a ajouté de manière plus explicite encore:

« Permettez-moi de redire devant vous, à cette occasion, l'estime et la conjiance que le pape a pour ses frères dans l'épiscopat et pour ses fils de France. Je souhaite qu'ils nourrissent toujours davantage leur joi héritée d'un grand passé et sans cesse confrontée au vent l'une culture en mutaiion, qu'ils la vivent dans confrontée au vent c'une culture en mutation, qu'ils la vivent dans l'unité et qu'ils en développent toutes les conséquences, pour eux-mêmes et pour les autres. > On peut néanmoins noter dans le discours du pape une allusion pour l'exacter de la nation et le la neur l'état en y apportant librement sa contribution spécifique v.— R. S.

Cité du Vatican. — M. Louis à la législation française sur Dauge, nouvel ambassadeur de Prance près le Saint-Siège, a ceptée su Vatican. « C'est l'estres de créance le eudi 20 décembre. A cette occadion. Jean-Paul II a prononcé des crioyens et de leurs multiples. associations, avec leur sens de la justice. Heureuse liberté, en ce sens l Le bien commun, toutejois, ne saurait se limiter à un compro-mis entre des revendications parmis entre des resentactants pur ticulières ou entre des exigences seulemest économiques. Le légis-lateur, pour sa part, ne peut non plus se contenter d'avaliser ce qui pius se contenter a drutises ce qui se jait ou ce qui se pense. » On encore : « L'Eglise peut et elle veut continuer à jormer les consciences, pour préparer entre autres des choix toujours plus humains. C'est particulièrement vrai pour la droiture morule, pour l'honnéteté professionnelle, pour le sens du service, pour le souci des plus déshérités, pour l'accueil de la vie humaine sous toutes ses formes — depuis la conception jusqu'à la vieillesse, — pour le soutien des familles, pour la place faite à l'étranger pour le secours aux réfugiés. s Mais le discours de Jean-Paul II

Décès |

Alexandre Emanoil, son épot es es Rocies Ravicovites, a

et Michel Revicesfich,

gignts. Schiller, an gostif. Souleur de faire park &

Hime Alexandre EMANOIL.

Hell is is decembre 1978, & Seittl strent le 19 décembre 1978, à Safa Mardé (24). Mardé obséques ont été célébrées dans les obséques ont été célébrées dans le plus stricte intimité au cinestie le passeux-Parisien.

-On rous prie d'annouver

decis de François FONTAN, a Come sur le 19 decembre 1978, à Come sur le 19 decembre 1978, à Come sur le 1978 de cinquanta des les obreçues par et les à Frisches de Comit, le 21 décembre, les obreçues du Parti estamatine, section François de Catandres, vers un sufficient de l'ettendent de 1961-1973. L'absolute citane. 3720 Segnals, François François de l'ettendent de l'ettendent

Wei Nime Fernand S. Lane

Met Mine Edmond Lang. Milet Mine Edmond Lang. on le trand chagtin d'anno.

Mine Jacques P. LANG.

ies praeques puront lieu le lie pricembre 1979, à 14 heures, consiste ismelles de Genère, no ne de Bruxelles, sono strasbourg, son route de Florisant, 196 Genère.

Nos absener, bénéficians d'ans il

non ser les insertions de . Carbe

la Monde », sous pries de jainde de

min pour justifier de cate quita

A 50 % DE SA VALERA

Moquette velours

100 % pure ituine

T4 LE 512 : 36 F

MLSOLD - 8, bd ds Chi Métro : Nation 10 n - 19 k 373-03-51

Lote de moquette

Loden

FORSHO

du lundi au samedi

MAISON DU LODEM

tradightsans interruption

Quinzaine exception

lectionnés par gen molog

grand choix

**Pierre** 

ORIEN

a partir de 5000 l

nking Place du Louvre

425 F

SCE

de l'alli

Mms tean-Mare level, Mms Raymond & Well

e rue de Campo-Pormid.

s'est conclu par un compliment à propos des réfugiés : « Sur ce dernier point, je sais tout ce que votre pays a généreusement entrepris, et il m'est agréable de joindre mes félicitations à celles authorités à tente titre

AVANT D'ENTÉRINER LA SANCTION PRISE CONTRE LE THÉOLOGIEN FLAMAND

#### L'évêque de Rottenburg-Stuttgart cherche une Issue au conflit qui oppose Hans Küng au Vatican

Peut-on encore sauver Hans Küng? L'irréparable n'a pas encore été commis, puisque l'évêque de Rottenburg-Stuttgart n'a pas encore écrit au ministre de l'éducation pour lui signifier le retrait de la i mission canonique » du professeur sanctionné. En effet, c'est Mgr Georg Moser qui, en tant qu'Ordinaire (évêque local) du diocèse dans lequel enseigne le théologien suisse, est le seul « partenaire » du ministère de l'éducation, selon les termes du concordat entre le Saint-Siège et la République fédérale allemands, pour ce qui est de l'octroi de la « mission canonique » à un théologien catholique enseignant dans une université d'Etat.

Or, Mgr Moser hésite à consommer la rupture entre Hans Küng et la hiérarchie catholique allemande devant l'ampleur des protestations déclenchées par la mesure romaine. Le diocèse de Rottenburg-Stuttgart est profondément déchiré. Le président du conseil presbytéral a donné sa démission, des curès de paroisse ont décidé de ne pas précher lors des fêtes de Noël — temps de réconciliation par excellence — en signe de protestation, des professeurs de religion dans les écoles d'Etat ont décidé de renoncer à leur « mission canonique » pour marquer leur solidarité, des séminaristes ont exprimé leur indignation auprès de l'évêque. mesure romaine. Le diocèse de

A l'université de Tübingen, les professeurs et étudiants sont pra-tiquement unanimes dans leur soutien de Hans Küng. Lorsque celui-ci a fait son cours le 19 décelui-ci a fait son cours le 19 dé-cembre ill ne « passait pas outre à la sanction qui le frappe », comme nous l'avons écrit par erreur dans le Monde du 21 dé-cembre, puisqu'il détient tou-jours la « mission canonique »), l'affuence fut telle qu'on a dû utiliser l'aula magna ila grande salle de l'université). Après avoir manifesté leur appui par une ovation au professeur King, les étudiants ont organisé une mani-festation dans la ville : une pro-cession aux flambeaux. Une conférence a été donnée à la cathédrale, au cours de laquelle des professeurs, collègues du théo-logien, ont parlé en sa faveur.

#### Appel à Jean-Paul H

Des lettres de protestation affluent à l'évêché, et le doyen de la faculté de théologie catholique de l'université de Tübingen, Mar Bartholomeo, a fait une démarche auprès de l'évêque pour plaider en faveur du D' Küng. A l'étranger, les mouvements de protestation se multiplient. Outre le conseil occuménique des Eglises et les milieux anglicans en Grande-Bretagne (le Monde du 21 décembre), un groupe de solvante-dix théologiens catholiques américains et canadiens a publié, le 20 décembre, une déclaration de soutien au professeur Küng. Tout en soulignant qu'ils Küng. Tout en soungnant qu'ils ne sont « pas nécessairement d'accord » avec toutes les posi-tions du théologien suisse, les signataires a affirment publiquement reconnaitre Hans Küng comme un théologien catholique romain a

Devant cette véritable ava-

lanche, Mgr Moser, qui avait refusé jusque-là de recevoir le Père Küng, lui a téléphoné, avant de lui rendre visite, à son domi-cile, pour s'entretenir avec lui, dans la soirée du 19 décembre, pendant deux heures et demie, afin de rechercher « une solution par ious les moyens possibles ». La loyauté de Mgr Moser envers le Saint-Slège et la conférence épiscopale allemande, présidée par le cardinal Hüffner, ne fait aucun doute, mais c'est un homme ouvert et loyal et, devant les pas-sions déchainées dans son propre diocèse, il ne peut, en conscience, avaliser une décision venue d'en haut sans explorer toutes les

De son côté. Hans Kûng c'est toujours déciaré ouvert à toute solution loyale et équitable. S'il refuse à se soumettre à sun proreiuse à se soumettre à cun pro-cès secret et inquisitorial », il se dit prêt à discuter publiquement de ses positions théologiques. Il a d'ailleurs récemment écrit une longue lettre personnel à Jean-Paul II, lui assurant de sa fidélité et affirmant qu'il est prêt à venir à tout moment pour exposer ses idées au pape. Blen que celui-ci ait reçu et la cette let-tre, le Père Kung n'a jamais reçu de réponse

de réponse.

Pour éviter la rupture définitive et le déchirement de l'Eglise
dans des proportions out dépasseront les frontières aliemandes,
le théologien suisse en appeille à
Jean-Paul II. Si le pape a avalisé dr décision de la congrégation
pour la doctrine de la foi, ce
n'était pas un geste à proprement
parler motu proprio (de sa propre initiative). Dans le cas du
catéchisme hollandais, par exemple, sur la demande pressante des
évéques néerlandais. Paul VI avait
retiré le dossier à l'ex-SaintOffice pour le confier à une commission spéciale. Ne pourrait-on mission spéciale. Ne pourrait-on espèrer une initiative de ce genre pour examiner, dans un climat enfin dépassioné, les idées d'un homme qui se prétend touojurs non seulement un « théologien » mais un « fidèle » catholique?

ALAIN WOODROW.



# **JUSTICE**

l'andience. >

c'est facile, c'est pas cher,

ça peut rapporter gros

#### Faits et jugements

#### Un entant âgé de six ans Le docteur Painvin a disparu à Mulhouse. fait appel. Le docteur Pierre-Marie Painvin a

Quarante-huit heures après la disparition, à la sortie d'une école primaire de Mulhouse, de Jacques fait appet, jeudi 20 décembre, de la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui l'avait condamné, lundi 19 décembre, Haentzler, agé de six ans, M. Ray-mond Haentzler, son père, a lancé un appel, jeudi 20 décembre. à deux ans d'emprisonnement et plus de 5 980 francs d'amende à la à ses ravisseurs éventuels: « Je demande à la personne ou aux personnes qui ont enlevé mon fils, a-t-il déclaré, de me le rendre ou plus vile. Je leur pardonnerai ; je ne portérai pas plainie contre eux. » plus de 5000 tranes d'amende à la suite du décès d'une de ses patientes, à laquelle il avait prescrit un traite-ment amaigrissant (a le Monde a du 19 décembre). L'appel étant suspensif. l'incarcération éventuelle de ce médecin dépend désormais de la décimedecin depend desormais de la detr-sion des juges du second degré, Après la publication dans « le Moode » du 19 décembre, du compte rendu du procès du docteur Painvin, son défenseur, N° Jean Toulouse, du barreau de Paris, nous stalt adressé la précision suivante : « Je tiens à indiquer qu'il ne m'a pas été loisible de présenter à la barre du tribunal la thèse de la défense, en raison des règles de droit de procédure pénais

Peine réduite en appel pour le professeur Cuer.

La cour d'appel de Colmar a rondamné, mardi 18 décembre, pour escroquerie au préjudice des universités de Strasbourg et de Heidelberg (R.F.A.) un physicien alsacien, le professeur Pierre Cuer, à deux ans d'emprisonnément, dont un avec sursis. Le détournement s'èlevait à 1700 000 R qui n'autorisent pas un avocat à prendre la parole en l'absence de son client encourant une peine égale ou supérieure à deux ans d'emprison nement. Il en résulte que le docteur Painvin a été condamné sans que ses arguments alent été développés à

Le professeur Cuer devra, en ou-tre, verser 746 560 deutschemarks (1720 000 F) de dommages-inté-rêts à l'université de Strasbourg; 450 000 F aux douanes françaises 450 000 F aux douanes françaises et 1 F à l'université de Heldeiberg, qui réclamait 678 000 deutschemarks (1560 000 F). Pour sa défense, le professeur Cuer a fait valoir que les fonds ainsi détournés n'étaient pas utilisés à des fins personnelles, mais dans l'intérêt de travaux scientifiques.

● Drame jamilial en Dordogne: quatre morts. — M. Gérard Bodart, un plombler âgé de vingt-huit ans, a tuê, le mardi 18 décembre, à Montpon (Dordogne), son épouse et ses deux enjants avant de se donner la mort.

#### La faillite de la Reine-Pédauque : M. de Varga est condamné

à deux ans de prison.

La onzième chambre correction

La onzième chambre correctionnelle du tribunal de Paris a condamné, jeudi 20 décembre, M. Plerre de Varga à deux ans d'emprisonnement, et M. Patrick Allenet, dit de Ribemont, à dixhuit mois de la mème peine, dont neuf avec sursis. Tous deux étaient poursuivis en raison de la faillite de la rôtisserie de la Reine-Pédauque (le Monde daté 2-3 décembre). Le procureur de la République, M. Jean-Pierre Monestié, avait réclamé pour M. de Varga une peine d'emprisonnement « qui ne soit pas inférieure à trois ans », et pour M. de Ribemont une peine de deux ans assortie partiellement du sursis. En revanche, les magistrats ont relaxé Mme Monlque André, et ils ont accordé 1 franc de domnages - intérêts à la banque Demachy, partie civile.

● Fin de l'affaire du Thélème ● Fin de l'affaire du Trèlème.

— Le tribunai de Paris vient officiellement de prendre acte du désistement du M° Abdelhak Benachenhou coutre le Trèsor à qui il réclamait 343 500 francs après les brutulités policières dont il avait été victime, le 28 février 1975, au bar le Thélème, à Paris. M° Benachenhou s'est en effet estimé satisfait par la transacestime satisfait par la transac-tion passée avec le Trésor. Le montant de celle-ci n'a pas été révêlé (le Monde des 13 et 21-22 janvier 1979).

• Un attentat à l'explosif a été commis au cours de la nuit du 17 au 18 décembre contre un véhicule stationné à Corte. Les dégâts sont importants. L'attentat n'a pas été revendiqué. La voiture appartient à M. Charles Falconetti, brigadier de police, demeurant à Corte.

100-102, rue La Boétie, 75003 Paris Boite 5 vitesses, 9 CV. 35.200F\* HONDA ACCORDL JAPAUTO DE CHARACTE



# **CARNET**

# et Michel Ravicovitch, see

Mme Alexandre EMANOIL, née Fanny Landes,

survenu le 19 décembre 1979, à Saint-Mandé (94). Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricts intimité au cimetière de Bagneux-Parisien.

— On nous prie d'annoncer le décès de M. François FONTAN, survenu le 19 décembre 1979, à Cont (Italie), à l'âge de cinquante ans. Les obsèques ont en lieu à Frassino-Frayse (Conl), le 21 décembre. [Fondaisur du Parti nationaliste occitan, auteur d'a Ethaisme, vers un nationalisme humanièse (1981-1975, Librairie occitane, 30300 Bagnois), François Fontan fut le plonnier de l'ethnopolitique.]

- Mme Alfred Weil,
M. et Mme Fernand S. Lang et
leurs enfants,
M. et Mme Jean-Marc Israël,
M. et Mme Raymond L. Weil et

décès de

Mine Jacques P. LANG,
survenu à Strasbourg, le 19 décembre 1979. 
Les obsèques auront lieu le lundi
24 décembre 1979, à 14 heures, au
cimetière israelite de Genàve.
30, rue de Bruxelles,
57000 Strasbourg.
55 A, route de Florissant,
1206 Genève.

Nos abossés, bénéficiant d'une réda Monde », sont priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité

A 50 % DE SA VALEUR Moquette velours 100 % pure laine

T4 LE M2: 86 F
Lots de moquette
à partir de 12 F le M2
MILSOLD - 8, bd de Charon
Métro : Nation
10 h - 19 h.
873-63-5)



FORSHO A MAISON DU LODEN du lundi au samedi

— Arnold Mandel,
M. et Mme Yankel Mandel,
ont la douleur de faire part du
décès de leur épouse et mère,
Mme Yseult MANDEL,
née Franconi,
survenu le 11 décembre 1979.
Les obsèques ont eu lieu au cimetière de Thiais, le 18 décembre 1979,

Nous apprenons le décès de Philippe SCIPION, ancien chaf du protocole au ministère de la coopération, chevaller de la Légion d'honneur, survenu le 15 décembre, à Saint-Césaire-aux-Siegne.

Césaire-aur-Siagne.

[Né en 1917 à Cognac, Philippe Scipion était administrateur en chef honoraire des affaires d'outre-mer. Licencié en droit, diptômé de l'ancienne Ecole coloniale. Il avait servi notamment au Tchad, en Côts-d'ivoire et en Polynésie. De 1962 à 1975, il avait été chargé de mission au secrétariet général pour la Continunauté et les affaires africaines et mainauté et les sociologiques sur le Tchad et sur les lies Sous-le-Vent.]

Paul et Pierrette Thomassary, isure sufants et petits-enfants.
Claudette et Jean Restieau et leurs filles.
Ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de quatre-vingt-un ana, de
M. Gabriel THOMASSERY, leur époux, père, grand - père arrière-grand-père, Le 15 décembre 1979. Cours-la-Ville (Rhône).

#### Remerciements

Très émus par les témoignages de sympathie et d'amitié qu' leur ont été adressés lors du décès du docteur Jean CARRERE, par ceux qui l'ont counu et aimé, Mme Jean Carrère et ses anfants expriment à chacun, en ce jour anniversaire, leur profonde gratitude.

#### Communications diverses

— M. et Mme Michel Malphettes ont la joie d'annoncer que leur file Alain Malphettes, commissaire-pri-seur à Toulouse, a pris l'habit des Frères Précheurs le 16 décembre 1978 sous le nom de Frère Pierre Alain, et qu'il a fait profession temporaire le 17 décembre 1979 au couvent Saint-Thomas-d'Aquin, à Toulouse.

#### Bienfaisance

— Le Secours de France, que pré-side Mme Clara Lansi, publie un message du chanoine Falc'Hum qui demande aux chrétiens de faire, en cette période de Noël. « tout pour atténuer les souffrances qui nous côtolent; parmi elles, calles toutes récentes nées des guarres d'Indo-chine, sans oublier celles, mal clea-trisées, des guarres d'Algérie». Les dons sont recus au Secours de France, 9, rue Bern ou il 11, 75008 Paris. Tél. : 522-71-88. C.C.P.

# Soutenances de thèses

SCHWEPPES « Indian Tonie et SCHWEPPES Lemon, de SCHWEPPES.





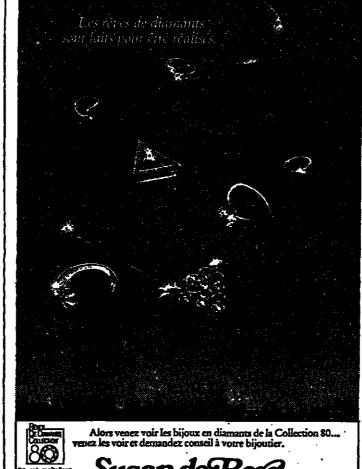

Susande Berg Joaillier Galerie Point Show. 66, Champs-Elysées Paris 8°.

Un diamant est éternel,

Vallse 65 cm: 290 F

125 F



D'une guerre à l'autre,

LE MONDE - Samedi 22 décembre 1979 - Page 29

Dans l'Europe

fasc<u>inante des années</u>

l'amour, l'aventure et

la mort. De Londres,

à Istanbul, le palpitant

Toman d'un monde

folles, six femmes

face à leur destin.





tout un monde de cadeaux

# Pierre-Jean Remy **ORIENT-EXPRESS**

ORIENT EXPRESS, c'est d'abord un grand roman de Pierre-Jean Remy. Plus de 200.000 exemplaires vendus

# INFORMATIONS «SERVICES»

(1 650 F) donne une ambiance de

jardin d'hiver qui s'accorde à

tous les atyles de décoration.

Dana ses «Dominotiers» de

Paria et de province, Monique

Martin présente des petits peno-

ramiques pimpants. Parmi les

plus récents. « Fidil » se compose de trois panneaux de

0,70 m. de large : palmier, ro-

seaux et feuillage excitaue des-

sinés en blanc sur tond vert vit,

bleu, rose saumon ou sur papier

kraft (110 F le panneau de 3 m.

de haut). « Positano » représente

les hautes et étroites maisons

de port, ce paroramique s'al-

dois à rayures blanches sur les

Autre succès des « Domino-

Intair. Mesurant 1,60 m. de large et 3 m. de haut, ces tolles

Imprimées se tendent au mur ou

devant une fenêtre (de 650 à

750 F le panneau). Leurs décors

géantes, une « mar de nuages »

vue d'avion, une bananerare

avec un village antiflats au lond

et, pour les juniors, un voi d'alles delts aux couleurs vives.

Le boutique Intérieure,

ouverte cet été par Mura Farrère

près du Pont-Neut, à Paris, ne

présante que des panneaux tex-

tiles décoratifs, lis sont imaginés et peints par Nadia Kachtanoff

et Pierre Bonnet, sur de la sole.

du lersey ou du drap de laine.

Sur un = panoramique = en soie

sauvage, de cinq lés de 93 cm

de large et de 2 m. de haut,

sont peints de gros arbres feuil-

lus, tous différents. Ces pan-

neaux, tendus sur des barres,

coullssent sur un rail (240 F le

d'Inspiration abstraite, sont expo-

sés dans la boutique, tandis

qu'un album de photos permet

de juger les qualités ertistiques

des décors peints sur divers

textiles et qui peuvent être

réalisés dans les dimensions et

\* Nobilis, 32, rue Bonsparte,

\* Pascal Maingourd, 22 bis, av.

\* Les Dominotiers, 4, avenue

5, rue des Juifs à Strasbourg; 11, rue de Jérusalem à Tours.

\* Intérieurs, 15, rue Dauphine,

escaller en collmaçon de 1,90 mè-

tre de diamètre, dont les modules

empilables forment à la fois les

marches, les parois extérieures et

La ventilation naturelle est assu-

rée par la perforation de tous les

2 mètres à 3 mètres), cette cave

permet de ranger de mille à deux

mille bouteilles. Vendue en - kit »

elle vaut de 8700 F à 12700 F; installée par des spécialistes, entre 18 200 F et 25 700 F.

★ Procédés Harnols, B.P. 18, 91540 Menuech, tél. 499-77-80.

10

4

6 BONS NUMEROS

5 BONS NUMEROS

5 BONS NUMEROS

4 BONS NUMEROS

3 BONS NUMEROS 3 268 184

Selon se profondeur (de

les casiers de rangement.

JANY AUJAME.

mètre linéaire).

75006 Paris.

Rapp, 75007 Paris.

mêmes tonds de couleurs.

#### LA MAISON ----

#### Murs en images

Eclipsés par les papiers peluts fabriqués industriellement, les panoramiques sont de nouveau en vogue. Ce retour ne s'explique pas seulement par l'attrait pour les choses du passé (certains décors sont très contemporains) mais plutôt par un désir d'évasion... à domicile.

Nobilia vient d'aménager le premier étage de son magaz pour y présenter un grand choix de panoramiques, notamment ceux de Zuber.

Parmi les décors classiques qui ont lait le renom de cette firme, installée à Rixheim depuls 1797, - Hindoustan - figure actuellement dans l'une des vitrines de Nobilis. La qualité des dégradés des tonds (réalisés à la brosse evant l'impression « à la planche ») se perpêtue sur les récents panoran Zuber, en particulier « la Mer » horizon marin dans un camaieu de teintes douces (2 553 F les quatre lési.

Nobilis édite ses propres créations, imprimées à la main ou au cadre aur papier ou aur vinyl. « Koryo », dessiné par Ung-No-Lee, est un boqueteau de bambou en trois lés, belge sur tond métallisé bronze, rouge ou jaune sur vinyl noir (1 390 F). - Vivaldi -, c'est Venise peinte par Ekman dans des tons bastels qui restituent la lumière nacrée de la cité des Doges (3 140 F les cinq lés). Entin, les panoremigues peints directement sur papier par Dumolard recréent tmosphère des lies au dixhuitième siècle : « Voyage de Cook », « lies Lipari » ou « Promenada da Joséphine ».

Pascal Maingourd, dans sa boutique de meubles contemporains, expose un panoramique eméricain qui epporte une note de galeté. C'est la vue, au traouvertes mi-termées, sur un paysage de mar bieue et de Collines verdoyantes. Ce décor « Suva », en quatre lés, s'étale sur 2,70 m. de large et 2,50 m. de haut (2 270 F). D'autres sujets sont à choisir dans un grand album : motifs exotiques d'arbres et d'oiseaux dans des tons bleus, iaunes ou rouge brique. Des paplers peints et des tissus sont du Maine, 75015 Paris : 4. rue Huguerie à Bordeaux ; 3. allée Eugène-Delacroix à Bouen ; assortis aux leux de tond de tous

■ Casabiance > est un dêcor en trompe l'œil de grandes plantes vertes, avec encedrement et soubassement en treillage. Ce

CAVE PRÉFABRIQUÉE. — Une maison individuelle sans cave est chose courante dans les constructions actuelles. Georges Harnois a trouvé une salution originale pour pailler cet inconvenient en créant une cave cylindrique, en béton moulé, à enterrer sous la maison existante ou un garage adjacent. Cette cave préfabriquée est un

#### ENTRAIDE -

#### LA SEMAINE DE LA BONTÉ reconnue d'utilité publique le 31 janvier 1955 CAS Nº 48

Ce couple de cinquanté ans a exercé, pendant vingt ans, le mé-tier d'artiste acrobate dans des numéros à deux. La femme est numéros à deux. La femme est malade depuis plusieurs mois, sans espoir de guérison. L'homme ne peut donc plus obtenir de contrais et a du résilier ceux en cours.

Ca couple vit dans une caravane. Il est désespéré. Lui, avec courage, peus es so reconvertir dans un spectacle de marionnettes. Il n'y a plus aucune rescures et pas d'indemnité de chômage.

Pour leur permettre de prendre un nouveau départ et payer l'équipement nécessaire, il faudrait 1500 F.

Prière d'adresser les dons à LA SEMAINE DE LA BONTE 175, boulevard Salut - Germain, 75006 PARIS (222-08-99) C.C.P. PARIS 4-52 X ou ch. ban.

#### (Publicité) 🖛

#### DIX ANS D'ACTION CULTURELLE PAR LA VIDEO

De la télédistribution au vidéothéatre au vidéothèstre
Dossier paru dans le numéro de
novembre 1979 de SONOVISION
(la revue professionnelle de
l'audiovisuel)
En vente 15 P aux bureaux de
la revue ou sur simple demande pagnée de son réglement

SONOVISION 15, rue d'Aboukir, 75002 PARIS

#### MÉTÉOROLOGIE -

PRÉVISIONS POUR LE 22,12.79 A 0 HEURE G.M.T.



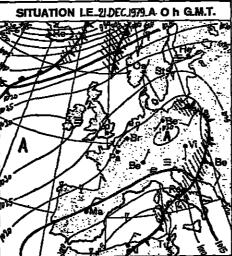

PRÉVISIONS POUR LE 22.4279 DÉBUT DE MATINÉE

Evolution probable du temps en France entre le vendredi 21 décem-

24 heures.

Des masses d'air froid continueront à évoluer lentement sur la France tandis que l'air chaud, qui circule autour des basses pressions de Méditerranée, s'étendra progressement au-dessus de l'air froid, sur la moitié sud-est de notre paya. Samedi, le temps sera généralement couvert sur la moitié sud-est de la France. Il pleuvra dans les régions méridionales, de la neige se mèlera à la pluie dans l'Est et le Nord-Est, et il neigera en moutagne, les précipitations seront souvent abondantes des Fyrénées aux Alpes. Des vents sacse forts souffieront du secteur sud, de la Méditerranée aux Alpes, puls jusqu'en Lorraine; lis resteront de secteur nord au voisinage des Pyrénées. Les températures seront en hausse. Sur le reste de la France, le temps sera plus variable sven des et quelques éclaireies. Les vents viandront encors du nord ou ou du nord-est; ils seront modérés et très irréguilers. Les températures varieront peu par rapport à celles de vendredi.

Vendredi 21 décembre. à 7 heures la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Porla, de I 016,4 millibars, soit 762,4 millide 1 015,7 militars, soit 196,7 militars de mércure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 20 décembre ; le second, le minimum de la nuit du

TIRAGE Nº 51

18

12

NOMBRE DE GRILLES

GAGNANTES

150

4 960

219 103

PROCHAIN TIRAGE LE JEUDI 27 DECEMBRE 1979

VALIDATION JUSQU'AU 26 DECEMBRE 1979 APRES-MIDI

NUMERO COMPLEMENTAIRE

**DU 19 DECEMBRE 1979** 

.22

RAPPORT PAR GRELLE

GAGNANTE (POUR 1 F)

711 668,50 F

54 111,20 F

3 699,60 F

70,00 F

6.70 F

16

26

20 au ·21) : Ajaccio, 9 et 5 degrés; 6 et —1; Athènes, 17 et 14; Berlin. Biarritz, 4 et —2; Bordenux, 5 et 0 et —1; Bonn, 3 et —3; Bruxelies. —1; Brest, 7 et 4; Caen, 6 et 3; 4 et 0: Le Caire, 11 (max); Res Cherbourg, 5 et 4; Clermont-Fer-Canaries, 21 et 14; Copenhague, 1 Cherbourg. 5 et 4; Clermont-Ferrand, 2 et -1; Dijon, 3 et -2; E-3; Genéve, 3 et 0; Lisbonne, Grenoble, 3 et -1; Lille, 4 et 0; Lisbonne, Lyon, 1 et -1; Marseille, 8 et 2; Londres, 5 et 2; Madrid, 6 et -4; Moscou, 0 et -5; Nairobl, Nice, 11 et 5; Paris-Le Bourget, 4 et 15; New-York, 0 et -4; Nice, 11 et 5; Paris-Le Bourget, 4 et 15; New-York, 0 et -4; Palma-de-Majorque, 10 et 7; Rome, 9 et 10; Stockholm, -1 et -4; Tehéran, 6 et 2.

(Documents établis avec le Support technique spécial de la Météorologie nationale.)

**Bulletin d'enneigement** Nous donnous el-dessous les hauteurs d'enneigement au 20 décembre, dans les principales stations-françaises, telles qu'elles nous ont été communiquées par l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver (61, boulevard Haussmann, 75008 Paris), qui met à la disposition

automatique au 266-64-28. Le premier chiffre indique en centimètres l'épalsseur de neige au pas des plates; le second, l'épaisseur de neige en haut des pistes.

ALPES DU NORD

ALPES DU NORD

Alpe - d'Huez : 110, 200; ArchesBeaufort : 50, 190; BollecombeCrest-Voland : 160, 150; EourgSaint-Maurice-les-Arcs : 90, —; les
Carroz-d'Arthenes : 50, 100; Chamonix : 40, 290; Chamrousse : 60, 90;
Is Chapelle-d'Abondance : 30, 50;
Châtel : 50, 100; les ContaminesMontjole : 120, 250; Courchevel : 120, 200; Flaine : 75, 230; FlumetPraz-sur-Arly : 80, 120; les Gets : 60, 180; le Grand-Bornand : 90-120; les Houches : 50-150; Megève : 70-140; Méribel : 80, 220; MorzineAvoriaz : 38-160; la Plagne : 150, 250; Pour les stations étrangères on peut s'adresser à l'Office national iles Houches : 50-150; Megève : 75-202 Paris, tél : 742-4-38; à l'Office national en du tourisme, 11 bis, rue
Scribe, 75009 Paris, tél : 742-78-57; à 1'Office national autrisaint-Gervais-le-Bettax : 60, 150; Saint-Gervais-le-Bettax : 60, 150; Saint-Gervais-le-Bettax : 60, 150; Val-d'Isère : 140, 160; Valloire : 150; Val-d'Isère : 150, 100; Les Gets : 150; Val-d'Isère : 150, 150; Val-d'Isère : 150; Val-d'Isère : 150, 150; Val-d'Isère : 150; Va

50, 150; Villard-de-Lans : 25, 60; Valmoral : 150, 200.

ALPES DU SUD ALPES DU SUD

Auron: 40, 80; Beuii-les-Launes;
30, 50; la Foux-d'Allos: 40, 100;
Isola 2000: 60, 90; Montgenèvre:
50, 80; Orces: Series-Meriette: 50, 150;
les Orres: 50, 100; Serre-Chevaller;
80, 150; Superdévoluy: 40, 150;
Valberg: 30, 50; Vars: 60, 150. des pasgers un bulletin d'infor-mation euregistré sur répondeur PYRENEES Cauteret-Lys: 95, 120.

MASSIF CENTRAL Le Mont-Dore : 40, 50 ; Super-Besse : 40, 50 ; Super-Lioran : 60, 75. JURA

Métablef : 20, 40 ; les Rousses 35, 80. VOSGES

#### PARIS EN VISITE -

SAMEDI 22 DECEMBRE

# DIMANCHE 23 DECEMBRE

SAMEDI 22 DECEMBRE

c Les trèsors du Kremiin v. 11 h. 15.
Grand Palais. Mme Hulot.
c L'hôtel de Chaulnes v. 15 h.,
9. pluce des Vosges. Mme Pennec.
c Hôtel de Sully v. 15 h., 62, rue
Saint-Antoine. Mme Puchal.
c Le Musée de l'œuvre NotroDame v. 15 h. 10, rue du CloitroNotro-Dame, Mme Puchal.
c Le ghotique retrouvé v. 15 h.
62, rue Saint-Antoins (l'Art pour tous).
c M s i s o s du fanbourg 32intJacques v. 15 h. 15, 7, rue Soufflot (Mme Barbier).
c Le Sénat v. 15 h., 20, rue de Tournon (Connaissance d'iei et d'aiiieurs).
c Les tympans célèbres v. 15 h.
Musée des monuments français (Histoire et Archéologie).
c Les tympans d'enfants v. 14 h. 30.

connaissance d'éci et d'aiiieurs).

a Les tympans célèbres s. 15 h.

Musée des monuments français (Histoire at Archéologie).

a Dessins d'enfants s, 14 h. 30,
107, rue de Rivoli (Pour enfants).

a Les tombe de Louis XVII s, 15 h.

36, rue Saint-Bernard (Tourisme
culturel).

c Jardins du vieux Marais s, 15 h.

c Jardins du vieux Marais s, 15 h.

c Trésors du Kremlin s. 11 h.

Grand Palais (Visages de Paris).

(Mine Barbier) (entrées limitées).

a Cliés d'aristas et Jardins secrets
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h. m é t ro
de Montanatre s, 15 h

#### Les fêtes de Noël

BALTARD A NOGENT. - Le 24 de cembre, à 21 heures, au pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne (Valde-Marne), seront organisées une veillée de Noël et une messe de la nuit de Noël, avec speciacle audio-visuel, crèche vivante, atc. Aux grandes orgues : Gilbert Le Roy. Moyens d'accès : RER Nogent-sur-Marne. Bus : 113, 114,

AUTOBUS : SERVICE DE NUIT REN-FORCE POUR LES FÉTES. - A l'occasion des fêtes de fin d'année, les services des autobus de nuit seront renforcés les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. Les départs, assurés toutes les vingt-cinq à trente minutes selon les lignes, (avenue Victoria), de 0 h. 55 à 5 h 35, et du pont de Neukly, de

#### LA TV ET LES MALENTENDANTS

Une quinzaine d'heures de programmes comportant des sons-titres seront diffusées pendant les fêtes de Noël sur les sourds et malentendants.

Le ministère de la santé préréalisée à sa demande ainsi qu'à celle du ministère de la culture sondage d'opinion sera entrepris M. Daniel Hoeffel, secrétair

d'Etat à l'action sociale, envisage austi des mesures pour favoriser l'utilisation de techniques nonvelles de diffusion répondant aux besoins des personnes souffrant de handicaps auditifs. Le 18 décembre au soir, TF 1 avait programmé dans le cadre de cette expérience, la dramatique « Le feu dans l'eau » tandis qu'Antenne 2 a présenté le même jour le film « Nativité n, précédant les « Dossiers de l'écran n avec des sous-titres Sur FR 3. quetre émission spéciales sont prévues pour les après-midi des 24, 25 et 31 décembre et du les janvier à l'intention des enfants sourds.

COURS CATHOLIQUE. - Le Secours catholique relance, cette année, son opération « Colis Etoile ». Ce Noëi 1979 sera le Noël de l'année de l'enfant. Les trente - cinq mille bénévoles du Secours cetholique seront, à cette occasion, plus particulièrement et des réfugiés, aux enfants malades et handicapés, aux enfants des détenus et des étrangera qu'ils rencontrent par ailieurs.

★ Les participations penvent être adressées au Secours estho-lique, 106, rue du Bac, 75341 Paris Cedex 97, C.C.P. Paris 5650-99 K, mention e Opération Etolia ».

LES ISOLÉS SOUS LE PONT DE SULLY. — Le 24 décembre, en solrée, qual de la Tournelle, la Secours catholique, avec le concours des services techniques de la mairie, organise un « Noêi sous les ponts. ».

CONTRE LA SOUTUDE ? - L'association la Porte ouverte, centre d'aide morale et psychologique. Indique que, durant les quatre jours du « pont » de Noël, les permanences seront assurées dans les deux centres de Paris : 21, rue Duperré, 75009 Paris, métro Pigalle ; 4, rue des Prêtres-Saint-Séverin, 75005 Paris, métro Saint-Michel, de 14 heures à 18 heures.

#### JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du 21 décembre 1979 : DES DECRETS

Complétant le décret du 27 avril 1972 modifié portant organisation du Consell national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse;

Relatif à la taxe applicable aux banéficieless de plans de

e Relatir à la taxe applicable aux bénéficiaires de plans de chasse et à l'indemnisation des dégâts de gibier;

Relatif à la mise en œuvre du plan de chasse du grand gibler.

Edité par la S.A.R.L. le Monde. Gérants : seques Fauvet, directeur de la publication. lacones Sanyagent,



Vendredi 21 décem

PREMIÈRE CHAINE : TE

18 h 55 Un jour ... un enfect. 19 h 10 Une minute pour fes les sur is route en biver\_ prude

19 h 45 Les incountre de 19 h 概 Journal. 20 h 30 Théatre : C'est à Caleun 

22 h 5 Concert h 5 Concert.

Dituse a l'occasion de la mise a
de IF 1 Bordeaux-Aquitaina site.
de Bordeaux-Aquitaina site. Echie
de Bordeaux-Aquitaina site. Echie
de Bordeaux-Aquitaina site. Echie
pelude pour la Genesa site. Echie
rrossème Concerto pour planta devi Somphonia se 3 cm sit des

DEUXIÈME CHAINE : A 18 h S0 C'est la via. 18 h 50 Jeu : Des chif. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Top club. 20 h Journal

25 h 55 Journal.

30 h 35 Feuilleton : Orlant d D'après P J Remy, pe 2 7 A 21 h 35 Ascetrophes. Unitracted, is sociatores in a Area MM F. Brandel (Creminal Accounts on capitalisms, Area P. Buarden (in Distinction);



TROISIÈME CHAINE FRO

18 h FR 3 - Jeuneses.
Les ants de nos anns 18 h 18 fota l'acomme (le Cardenagement).
18 h 35 Tribune libers.

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionalités 19 h 55 Dessin animé. Les aventures de Tinting

Les avenumes de Les pelles papiers de Les pelles papiers de Les pelles papiers de Les Shadoks. 20 h 35 Humour, virtuality russe.

Queiques-uns des plus essert de très na que présentent les manuelles rin que présentent les soutragnes.

21 h 35 Rus de l'Opératie : 18 l'en célèbre.

Flormond Rouge, dit Resignation de comparties ébourdignaties de comparties de comparties

PRANCE-CULTURE

Is h. 36. Feuilleton: a Company Marketon Budolstadt », d'après Googne Marketon de moderne: la lutte bartisplante.

Is h. 18. Les grandes avector de la moderne: la lutte bartisplante.

Is h. 18. Les parents d'aujourd's presents de demain.

Is h. 36. Black and bine: Santisplante.

Is h. 36. Neits magnétiques plante.

FRANCE-MUSIQUE

Is h. 20 Six - Buit : jame - times - t

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE





WINCSOLD : SEMANDE DE P.

SOSOE SOOR TREE

10121-1- CO 12 25

A 28. 28. 28.

100 A 100 A 

UN

三 三 四 四 四

te dans te

er in the same of the

PARTY SERVICES

 $\delta g = \tau_{-1}(\alpha) \otimes g_{-2,\infty}.$ 

THE STREET

er e a same

1 1200 Mg

লাগিকে নিয়ে ব**্যা** 

time of training

A THE PERSON NAMED IN

The second second

the first trees

sa tradicione. <u>Se</u>

The state of the s

171 127 127 12 and protection

 $(a_{2},\ldots,a_{n})\in \mathbb{Z}_{2}$ 

- - - 1,111 PM

A CONTRACT OF A STATE OF

1000年 20世紀 韓

 $(-1,-3) \times 2^{-3}$ 

in the second of 

يعين والمدا

- 2.50 · in the

اید افغیاری به در وادی

أغظانا فتبجد الما

 $\frac{1}{1000} \frac{1}{1000} = \frac{1}{1000} \frac{1}{1000} \frac{1}{1000}$ 

 $_{440} + k^{230}$ 

marg a scrail

1. 1 to 10 t

7 - 1 - 2:

-

÷

<del>, 1</del>124-

gr. 1 44 - 1 - 4

**MARKET** 

**Spini** 

。 第4 カイー ・・

ž

<u>.</u> .-

-112. F

4.47

The state of the s

E 21 1.7

- **1** 

44.50

被抗节地震发

#### Vendredi 21 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 18 h 35 L'île aux entants.
- 18 h 55 Un jour... un enfant.
  19 h 10 Une minute pour les femmes.
  Sur la route en hiver... prudence.
  19 h 20 Emissione régionales.
- 19 h 45 Les inconnus de 19 h 45.
- 20 b Journal. 20 h 30 Théâtre : C'est à c'Theure-ci que te
- Comédie en trols actes de M. Fernand, réal Comedia en trois actes da M. Ferniad, Feal. T.V. de B. Deflandra, avec C. Maurier, D. Gélin, M. Mélin, N. Bigort, S. Elert. Un homme a'a que des problèmes avec sa famille... Sa propra mère, qui écrit un litre aux lui, n'a pas hésité à poser des micros
- 22 h 5 Concert. n 5 Concert.

  Diffusé à l'occasion de la mise en couleur de TF 1 Bordeaux-Aquitaine, avec l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine, dir. Roberto Benzi, soi. A. Weissenberg.

  Prélude pour la Genése, de J. Charpentier;
  Trotsième Concerto pour pieno, de Prokodav; Symphonie n° 3 en mi bémoi « Ehémana », opus S7, de Schumann.

#### 23 h 35 Journal.

- DEUXIÈME CHAINE : A 2
- 18 h 30 C'est is vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Top club.
- 20 h Journal. 20 h 35 Feuilleton : Orient-Express. D'après P J. Rémy, v.º 2 : Jenny. Avec L. Mikael, A. Dussoller, R. Ronet... 21 h 35 Apostrophes.
- L'historien, le sociologue et le romander. Avec MM. P. Braudel (Givilisation matérielle, économie et capitalisme, XV-XVIII elècle); P. Bourdien (la Distinction); M. Gallo (Une



22 h 50 Journal. Pilm américain de J. Ford (1946), avec H. Fonds, L. Darnell, V. Mature, W. Bren-nan, T. Holt, W. Bond, C. Dows (N. redif-fusion).

fusion).

Pour venger un des ses frères assassinés, Watt Eurp se fait shérif de Tombstone et lutte contre le bande des Clanton. Histoire légendaire de l'Ouest américain (dont a su récemment la varsion de John Sturges avec « Réglement de comptes à O.K. Corral »), dont ford a tiré un film d'une belle humanité et de nostalgie.



#### TROISIÈME CHAINE : FR3

- 18 h FR 3 Jeunesse. I re amis de nos amis ; 18 h. 30, Il était une fois l'homme (le Cro-Magnon).
- 18 h SS Tribuns Rore.

  France et franches camarades.
  19 h 10 Journal.
- 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 55 Dessin animé. Les aventures de Tintin : L'affaire Tour-
- 20 h Les petits papiers de Noêl : à Dôle. 20 h 30 Dessin animé. Les Shadoka. 20 h 35 Humour, virtuosité, sensation : le cirque
- . russe.
- Qualques-uns des plus spectaculaires numé-tos que présentent les innombrables airques soviétiques. 21 h 35 Rue de l'Opératta : Hervé, ou l'inconnu
- cèlèbre.

  Florimond Rouge, dit Hervé, est l'auteur des opérates ébourifantes dont este cinquième émission présente divers extraits. Don Quichotte et Sancho Pança, c'est lui, mois aussi le Petit Faust, ou "Gill crevé : la pièrerie teste mateure. jeite mustous 22 h 25 Journal.

#### FRANCE-CULTURE

- 18 h. 38, Feullieton ; ← Consuelo, comtesse de Rudolstadt >, d'après George Saud. 19 b. 30, Les grandes avenues de la science moderne : la lutte hactériologique.
- 20 h., Les parents d'anjourd'hui et leurs enfants,

# parents de demain. 21 h. 30, Black and bine; Santa Claus Blues. 22 h. 38, Nuits magnétiques : le Bel Elyer.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 18 h. 2, Six Ruit : jars time (de 18 h. 2 à 18 h. 30). 18 h. 30).

  29 h., Comest en direct da Baden : «Symphonie en ut majeur» (Dukas); «Lontano» (Ligeti); «Quaderni I, III» (Berio), par l'Orchestre symphonique du Sudwestfunk, dir. E Bour.

  22 h. 15, Ouvert is muit : 8 h. 5, Les musiciens du spectacle.

#### Samedi 22 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 12 h 10 Magazines régionaux.
- 12 h 30 La vie en verL 12 h 45 Jeune pratique. 13 h Journal.
- 13 h 30 Aventures pour la jeur Série : l'Ile au trésor.
- 14 h 30 Le monde de l'accordéon. Avec M. Vittanet. 14 h 45 Au plaisir du samedi.
- 14 h. 52, Les mystères de l'Ouest; 15 h. 43, Flume d'Elan; 15 h. 45, Découvertes TF 1 : P. Perret; 16 h. 10, Maya l'abellle; 16 h. 38, Peullieton : l'Romme du Piccréde; 17 h. 25, Spiderman : 17 h. 45. Magazine de l'aventure, 18 h 35 Treute millions d'amis.
- 19 h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les Inconnus de 19 h 45.
- 20 h 35 Variétés : Numéro un, Charles Aznavour. Emission de Martile et Gilbert Carpentier. Avec Carlos, M. Freeman, V. Januot.
- S. Lama. 21 h 35 Série : Les quetre cents coups de Virginje.
- avec le journal « Life ». 23 h 30 Journal.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

- 11 h 45 Journal des sourds et des male dants.
- La vérité est au fond de la marmille
- 12 h 36 Samedi et demi. 13 h 35 Monsieur Cinéma.
- 14 h 20 Les jeux du stade. 17 h 10 Les moins d'vingt et les autres.
- 17 h 55 Course autour du monde. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.
- 19 h 20 Emissions régionales. 20 h Journal. 20 h 35 Feuilleton : Les dames de la côte.
- De Mina Companeez.

  Début d'une sèrie romanesque et féministe, remarquablement interprétée et mise en
- 22 b.10 Variétés : Collaroshow.
- 22 h 55 Musique ; Angelo Branduardi. 23 h 25 Journal.

#### 23 h 50 Des compagnons pour vos songe TROISIÈME CHAINE : FR3

- 12 h 30 Les pieds sur terre.
- L'organisation d'une école. h FR 3 Jounesse.
- Agias et Sidomie; Les aventures de Peter; 16 h. 10, L'anneau de la princese Anne; 16 h. 40, Mon ami Guignoi; 18 h. 55, T.V. labyrinthe; 17 h. Thierry la Fronde; 17 h. 30, Le grand voyage de Loiek et Bolek; 18 h., Les amis de nos amis; 18 h. 30, 11 était une fois l'homme (les vallées fartiles); 18 h. 55, Festival mondial de marionnettes de Mézières-Charleville.
- 19 h 20 Emissions régionales.

- 20 h Les petits papiers de Noël : à Cham-bery. 20 h 25 Dessin anime. Les Shadoks. 20 h 30 Le roman du samedi : « le Combe de
- Monte-Cristo » (Las scélérats).

  21 55 Le regard des autres (les Lapons, les
- 21 55 Le regard des autres (les Lapons, les Hommes bleus).

  Chaud-froid ethnographique: un petit Lapon d'une quinzaine d'années et du Grand Nord norvégien rend visite aux nomades d'uncamp touarep, près de Tamanauss. Puis un jeune Touarep, et son tour, quittera les chameaux du désert pour connaître les troupeaux de rennes.

  22 h 55 Journal,

#### FRANCE-CULTURE

- 7 h. 7, Matinales. 8 h., Les chemins de la connaissance : Regarde

- 8 h., Les chemins de la connaissance : Regarda sur la science.
  8 h 36, Comprendre aujourd'hui pour vivre demain : l'édition.
  9 h 45, Démarches.
  11 h 2, La mus'que prend la parole : «1979-1980, les Maitres chanteurs », de R. Wagner.
  12 h 5, Le pont des Arts :
  14 h., « l'He et la Cavernes ».
  16 h 20, Livre d'or : cycle d'orgue au Festival d'Avignon
  17 h 30, Four mémoire : Nuits magnétiques.
  19 h 30, Saint Nicolas.
  29 h., Hommage à Sigiamend Mories (1879-1947).
  21 h 23, Musique enregisirée.
  21 b 55, Ad lib, avec M. de Bretsuil.
  22 h 5, La fugue du samedi.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 7 h. S. Musiques pittoresques. 7 h. 40, Musiciens pour demain. 9 h. 2, Ouverture de la Journée de l'enfant :
- 5 h. 2. Ouverture de la Journée de l'enfant :
  Les enfants écoutent.
  16 h. 38, Les enfants out la parole : Les Escholiers de Sainte-Geneviève-des-Bola (œuvres de De La Halle, F. Vandenbogserde ; « le Petit Pouest» de M. Landowski, avec l'orchestre de la radio de Sarrebrück, dir. R. Koering ; L'ensemble instrumental de la Maison des jeunes et de la culture de Rouen (musique du seisième aiècle) ; L'orchestre des enfants de Loewenguth.
  12 h. 35, Sélection concert.
  12 h. 46, Œuvres de D. Schnebel.
  12 h. 50, Prise de son amaieur : « Les Martiens sont arrivés ».
  13 h. La critique des jeunes auditeurs.
  13 h. 30, Les Cantilènes de Chesnay.
  14 h. La claise de perenssion du conservatoire

- de Pantin ; en direct de l'auditorium 105.

  14 h. 15, Le concert dans l'etut (couvres du haut Moyen Age).

  14 h. 45, J. Gues ou l'art de la scie musicale ; en direct de l'auditorium 103.

  15 h. Concert retransmis en différé de l'Unesco.

  15 h. 15, Animation.

  15 h. 4 Le Petit Ramoneur » de B. Britten par les enfants de l'école de la rue Corbon. dir. P. Juzzau.

  16 h. 34, Chorale de l'école primaire de la rue Boursault, dir. Mine Jacobs et Mile Rets.

  17 h. Concert ; en direct du grand auditorium de la Malson de Radio-France ; « Une nuit sur le Mont-Chauve » (Moussorgsky); Concerto en 15 majeur pour plano et orchestre (Haydn); Harmonies (Roque-Alsina), par l'Orchestre national de France, dir. J.-P. Isquierdo, avec C. Roque-Alsina, piano.
- 15 h. 25. Le Jardin des fleurs vivantes et autres
- contes.

  25 h. 5, Les plus grands écoutent; Schubert (« le Roi des auines»; «Chant des esprits sur les esux»; «Standchen»).

  26 h. 30, Pestival de Lülle 1979; récital de piano A Brendel; «Sonate no 58 » (Haydn); Kreisleriana (Schuman); «Sonate no 58 » (Haydn); « Carnavai» (Schuman).

  22 h., Les plus grands écoutent : R. Strauss (« Métamorphose pour cordes»); Lisst (« Pasume 113 pour ténor, chours et orchestre»); Janacek (Quatuor « Lettres intimes »); 24 h. 5, Ban-altre.

#### Dimanche 23 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 9 h 15 A Bible ouverta. 9 h 30 La source de vie
- 10 h Présence protesi
- 10 h 30 La jour du Seigneur.
- 11 h Messe du quatrième dimanche de
- En l'église de Milly-le-Forêt (Essonne). Pré-dicateur : Pere M. Dubost. 12 h La séquence du spectateur. 12 h 30 TF1 TF L
- 13 h Journal 13 h 20 C'est pas sérieux.
- 14 h 15 Les rendez-vous du câr
- De Michel Drucker. 15 h 30 Tiercé. 15 b 40 Série : L'île au trésor.
- 16 h 30 Sports première.
- 17 h 35 Cinéma (cycle Bourvil) : « Garou-Garou
- h 35 Chéma (cycle Bourvil): « Garou-Garou le passe-muralle ».

  Film français de J Boyer (1950), avec Bourvil, J. Greenwood, M. Arneld, R. Soupler, G. Our, J Erwin (N. rediffusion).

  Un petit fonctionnaire, tyrannisé par son beau-frère, découvre qu'il à le don de passer à travers les murs et devient cambrio-leur pour l'amour d'une souris d'hôtel.

  Un conté fantastique de Marcel Aymé transformé en vaudaville par un artisan sans imagination. Heureusement, al y a Bourvil.

  b. Les animaux du monde : chêma,
- ngination. Heureuseman, ..., Les animaux du monde ; cinéma,
- n Lea animaux du monde : cinêma,
  «Kounak, le lynz fidèle ».

  Pilm soviétique d'A. Babhaian (1975), avec
  V. Oriovski.
  Un garde forestier recueille et élève un feune
  lynz que des hommes méchanis enlèvent
  pour le vendre à un cirque
  Film seimalier qui foint, à des qualités
  documentaires, le charme naif d'une histoire
  d'amitié entre un homme et une bête.
  h Journal.
- 20 h Journal 20 h 30 Cinéma : « le Grand Escogriffe ».
- 20 h 30 Clnéme : « le Grand Escogrille ».

  Film trançais de C. Pinoteau (1976) avec Y. Montand A. Belli, O Brasseur A. Maccione, A. Cell, V. Cortese, G. Marchand.

  Un escroe entraîne un sucien camerade dans un échange de bébés pour obtenir une rançon. Mais le riche père de l'eulent une rançon entraîne un rejeton finsupportable.

  Maigré un style de écomedia dell'arte > dans les décors de Rome, le sujet cause un malaise et on ne rit pas besucoup. Montand charge son jeu à outrance.

  22 h 10 Les Guaire Salsons de Vivaldi.

  Film musical de B Monsaingeon, avec Yehudi Menuhin, l'Orchestre de l'école Yehudi-Menuhin et la participation du peintre Norman Pertyman.

#### DEUXIÈME CHAÎNE: A 2

- 11 h. On we go.
- 11 h 45 Concert Alboraria del Gracioso, Shaherazade, de Bavel, par l'Orchestre national de France, dir. L. Bernstein.

  12 h 25 Varietés : Trempila 80.
- 12 h 45 Journal
- 13 h 20 Série : Wonder woman. 14 h 15 Jou : Des chilitres et des lettres pour
- les jeunes. 15 h Cinéma : « Sur la piste de la grande caravanê ».
- GRAVENE ».

  Film américain de J. Sturges (1963), avec B. Lancaster, L. Reemick, J. Hutton. Un conson de jourgons chargés de boutelles d'alcool r'en se vers Democra, escorte par des multiples. Des indiens et des jemmes membres d'une lique de tempérance veulent l'interester.
- tercepter. Comédie épique aux intentions parodiques, faite pour un très grand écran. Manque de souffle, de toute façon.
- 17 h 25 L'Arche de Noël. 17 h 50 Dessine-moi un mouton.
- 18 h 40 Top club.
- 18 h \$5 Stade 2. 20 h Journal.
- 20 h 35 Variétés : Jean Sablon, de Franca et
- 21 h 55 Série documentaire : L'opéra sauvage
- En Do Serie Gocumentaire: L'opéra sauvage.

  De F. Rossif et H. Bleskine: Yoyage à Java.

  2 h 45 Documentaire: Les enthousiastes.

  de J. Frapat. Avec passion: La Tour.

  23 h 20 Journal.
- 23 h 35 Des compagnons pour vos songes.

- TROISIÈME CHAINE: FR3
- 10 h Emission de l'ICEI destinée aux travellleurs immigrés.
- Insges du Marce.

  10 h 30 Mosalque.

  Reportage : la fête de Noël : Variétés : L. de Suza (Portugal), Listh Semba et son groupe (Afrique noire), Soulet (Tunsie), Enst Musa (Yougoslavie), Andreor le magician (Prance), la chorale S. Miravet et l'orchestre Estimants.
- Danka quinse ans, élevée dans un home d'enfants voudrait faire un cadeau aux mon-tagnards qui la récoisent pour Noël. Mais elle n'e pos d'argent. 17 h 20 Cinéma : « Pelé »,
- Un film de P. Reichanbach.
  Enjunt du Brésti, roi du footbell, Edson
  Arentes do Noscimento, dit Pelé, jett lei
  Pobjet d'une fresque historique.

  18 h 45 = les Pirates du clei =.
  20 h Les petits papiers de Noël : à Avignon.
  20 h 25 Dessin mimé.
- Les Shadoks.
- h 30 « les Chemins de fer ». Pièce d'E. Labiche, retransmise du Théâtre de la Ville.

  Le Paris-Strasbourg, alors nouveauté à vepeur, était une trop belle occasion pour Labiche : il u'a pes manque d'en/ermer dans un compartiment ses personnages-portraits, aves son acuté ocutumière, et une drôlerie qui frôle parjois l'absurde.
- 22 h 50 Journal 23 h 10 Cinéma de minuit : « Donnez-kri une
  - Film américain de S. Donen (1983), avec M. et G. Champion. (rediffusion). Trous copains préparent une rapus à Broadway. La vedeile lémmine lassant délaut, chacun d'eux sherchs à imposer la candidate rempiaçants qu'il prefèra. Amous, fois de vivre et du speciacle dansé. Un film suphorique avec de très beaux belleis.

#### FRANCE-CULTURE

- 7 h. 7, La fenêtre ouverte.
  7 h. 15, Horizon, magazine religieux.
  7 h. 40, Chasseurs de ton.
  8 h. Orthodoxis et christianisms oriental.
  8 h. 38, Protestantisme.
  9 h. 18, Econte Israël.
  9 h. 40, Divers aspects de la pensée contemporaine : l'union rationaliste.
  18 h. Messe à la chapelle des franciscaines, avenue de Villiers.
  11 h. Regards sur la muique : ela Jativité du
- avenue de Villiers. Il h., Regards sur la mulque : «la Jativité du Selgneur». d'O. Messlaen.
- 12 h. 5. Allegro.
  12 h. 45. Disques rares de P. Liszt.
  14 h., La Comédie-Française présente : «Fracasse», de S. Ganri.
  15 h., Henres musicales du Périgord : Enfances du monde.
  12 h. 32. Rencontre avec., le professeur Francois Jacob.
- cois Jacob.

  18 h. 39. Ma non troppo.

  19 h. 18. Le cinéma des cinéastes.

  20 h. Albatros: La relation baroque (le héraut noir : Cesar Vallajo).

  20 h. 40. Atelier de création radiophonique : cCago in municircua », par John Cago et Bané Farabet. 23 h., Musique de chambre: Bach, Mozart,
- FRANCE-MUSIQUE 7 h. 3, Musique-Chantilly : Guvres de F. Gru-ber R. Waldteufel, J. Strauss et Dyorsk :
- Stole Kreisler, Leonesvallo, Eishrenner, Stole Kreisler, Leonesvallo, Eishrenner, St., Cantate.

  St., Cantate.

- de Bruzellea.

  9 h. 30, Vocalites.

  11 h. Harmonia Sacra.

  12 h. 5. Equivalences (interprètes et/ou compositeurs aveugles): « Pastorale » (J.-S. Bach); « Pastorale » (Vierne); « les Bergers » (O Messiasn); 12 h. 35, Ballet : « Sylvia » (Léo Delibea).

  14 h., La tribune des critiques de disques : « Don Juan » (Mozart).

  17 h., Concert : « le Pano » (Kodaly); « le Château de Barbe-Bisus » (Bartok), par l'Orchesteau de Barbe-Bisus » (Bartok), avec A. Miltschewa et W. Berry.

  15 h., Musiques-Chorales : Missa « Hodie Ohtistus natus est » (Palestrina).

  16 h. 35, Jazz vivant : Le Karl Hans Berger Woodsvock Workshop Orchestra, avec L. Konitz, O. Lake et L. Jenkins.

  20 h. 36. Cinquième Festival des cathédrales en Picardie 1973 : Concert donné en l'église Estant-Martin d'Amiens : récital d'orgue Yves Devernay : « Toccata et Fugue » (Burtehude) : « Sonate n° 5 » (J.-S. Bach) ; « Premier Choral » (Franck) ; « Feu Follet » (Vierne) ; « Choral Dorlen» (J. Alaim) ; « Dieu parmi nous » (Messiaen) ; « la Filsuse » (Dupré) ; « Toccata » (Durufé) ; Improvisation sur un thème donné.

  22 h. 30. Ouvert la nuit : Nouveaux talents, premiers silions : 23 h., Puttraits en petites touches : « Lieder » (Schubert) ; 0 h. 5., Comment ! "entendes vous ? « J.-S. Bach », Jean Duhamel, professeur.

#### TRIBUNES ET DEBATS

- VENDREDI 21 DECEMBRE — En direct de Grenoble, M. André Girand, ministre de l'industrie, répond aux questions des journalistes de R.M.C., au cours de l'émission « Concret », à 19 heures.
- SAMEDI 22 DECEMBRE — Le magazine « Vécu » est consacré aux enfants orphelins et rapatriés d'Indochine adoptés par des familles françaises, sur France-Inter, à 12 heures.
- DIMANCHE 23 DECEMBRE — M. Roger Chinaud, président du groupe U.D.F. de l'Assemblée nationale, participe à l'a interview - évènement » de R.T.L., à

— M. Jean Elleinstein, historien, membre du P.C., est l'invité du Club de la presse d'Europe I, à 19 heures.



#### L'IRAN NE PARTICIPERA PAS AUX JEUX DE LAKE PLACID

Le 19 décembre, à la date de clôture des inscriptions pour les Jeux olympiques d'hiver, qui auront lieu aux Etats-Unis, à Lake-Piacid, le Comité d'organistion (L.P.O.O.C.) n'a reçu aucune notification de participation (Contrairement à ce qu'svait unétendu en même terms le

IHIS le libraire du sport tous vos livres de sports lundi/samedi : 9 h/19 h

62, rue de rome - 8º

Contrairement à ce qu'avait prétendu en même temps le L.P.O.O.C., à savoir que le Comité international olympique (C.L.O.) avait décidé, lors de la réunion de son comité exécutif, au mois de juin, à Porto-Rico, de ne plus reconnaître le Comité olympique iranien, le C.L.O. a précisé qu'il n'avait adressé aucune information à ce sujet au L.P.O.O.C. n'avait airesse accine intorna-tion à ce sujet au L.P.O.O.C. En revanche, il est confirmé que le Comité olympique iranien devra faire en sorte d'être en conformité avec la charte olym-

pique. A Lausanne, siège du CLO, on fait valoir que, si l'Iran est absent des Jeux de Lake-Flacid, « c'est qu'aucun de ses champions n'est à même de bien figurer dans les disciplines d'hioer ».

BASKET-BALL. — Dans un match du championnat de France de Nationale 1, Monaco a battu Antibes par 61 à 60. TENNIS. — A Miami, en finales de l'Orange Bowl, le Français Henri Leconte a été battu par le Suédois Mais Willander (6-4, 6-4) et la Française Ma-rie-Christine Calleja l'a été par l'Américaine Casale (6-1, 6-1).



LE JOUR DU CINÉMA

A l'occasion des fêtes de Noël, l'association Cinémaction, qu'anime Guy Hennebelle, publie son neuvième numéro, le Cinéma au féminisme, sous la direction de Monique Martineau Reprenant un ancien projet de Claire Clouzot, le Clnéma su féminisme *analyse* successivement le cinéma féminin en France (on notera des entretiens très simples, très directs, avec, par exemple, Danielle Jaeggi, Ariane Mnouchkine, Christine Pascal Annie Tresgot, qui se refusent à jouer les militantes de choc), et sa contre-partie dans cina autres pays occidentaux (PAllemagne fédérale, la Belgique, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie), plus une courte incursion dans le cinéma arabe. Les pays socialistes sont

Un précieux catalogue des films tournes par des femmes, en France, depuis 1968, répertorie six catégories : animation, documentaire, cinéma expérimental, cinéma féministe ou « féminin », films de fiction, films de recherche.

🖈 « Le ciuéma au léminisme : 106. boulevard Saint-Denis, Courbevoie (92400). Le numéro de 202 pages, 30 F.

#### La disparition d'Ecran.

Né d'une scission avec la revue de la Fédération française des ciné-clubs, Cinéma, il y a huit ans, Ecran, sous la-plume de son secrétaire de rédaction Henry Moret (et en l'absence de son ancien rédacteur en chef. Marcel Martin). annonce sa fusion, à partir de 1980, avec la puissante revue de la Lique française de l'enseignement. la Revue du cinéma - Image et Son (tirage : 33 900 exemplaires, contrôlé par l'O.J.D.). « Y seront présents ecrit Henry Moret, nos meilleurs collaborateurs et certaines de nos rubriques » Ecran était, par le tirage, la troisième revue française de cinéma, après la Revus du cinéma et Cinéma.

#### Révolution

#### et le septième art.

C'est à une vértiable remise en question de la pace du cinéma dans la presse communiste — place très réduite actuellement dans l'Humanité que semble vouloir s'attacher le groupe cinéma du futur hebdomadaire Révolution, qui va prochainement remplacer France nouvelle et la Nouvelle Critique.

Le groupe, qui réunit notame ment les critiques de l'Humanité, de France nouvelle et de la Nouvelle Critique, l'historien Bernard Eisenschitz, Luce Vigo les cinéastes Laurent Heynemann et Jean-Daniel Simon, refuse de « suivre aveuglément les modes imposées », et veut « inventer son actualité ». Il s'efforcera d'accélérer le rythme de ses interventions, donnera la parole aux animateurs de M.J.C., aux lecteurs. Il abordera également la télévision, considérée comme relevant, dans certains cas, du cinéma

Le but : « réconcilier la cri-tique communiste a ve c les créateurs ». Parmi les premiers dossiers envisagés : Wajda Godard, René Allio et son Centre provençal, le nouveau film de Fellini Cité des femmes.

#### Les Rencontres

#### de Saint-Etienne.

Saint-Etienne, du 9 janvier au 5 février, renoue avec ses « Rencontres internationales » et annonce pas moins de cen vingt films, français, mais aussi hongrois, espagnols, plus un hommage à Francesco Rosi. Les projections ont lieu à la Maison de la culture. Les Rencontres seront reprises dans six villes du département : Firminy, La Ricamarie, Saint- LETTRES Chamond, Rive-de-Gier, Montbrison et Roanne.

\* Maison de la culture et des loisirs, Jardin des plantes, Saint-Etienne (42100). Téléphone : (77) 25-35-18, poste 09.

● RECTIFICATIF. - Dans l'article de Michel Berger inti-tulé « La crise de l'énergie de la chanson française » (le Monde du 20 décembre), il fallait lire : « mieux vout dénoncer cette inaviétante démarche (le retour à la chanson traditionnelle] que de partir en campagne contre le disco let non pas le disque, comme une coquille nous l'a fait ecrire] qui mourra bientôt de sa

#### Mabuse et Fritz Lang

En 1922, Fritz Lang et son épouse Thea von Harbou tiralent d'un romanfeuilleton criminal de Norbert Jacques le scénario d'un film en deux épisodes, le Docteur Mabuse. Génie du mal, démon du crime, utilisant l'hyonotisme comme le « docteur Caligari - de Robert Wiene, Mabuse, qui se présentait sous divers déguisements, fut une sorte de Fantomas dismand, semant la terreur et dirigeant une bande d'assassins. Il exerçait ses forfaits dans la société troublée, désaxée, économiq et politiquement instable, de l'Aliemagne de Weimar, où l'on assassinait les militants de gauche par peur de la révolution, où l'on cherchait à exorciser la défaite de 1918. Dans ce film noir, bien plus réaliste qu'expressionniste par la mise en scène de Fritz Lang, Mabuse, avec sa volonté de puissance, son pouvoir occulte, fut un mythe démoniaque reflétant les inquiétudes d'un pays vaincu, ravagé par l'inflation, place en face d'un dilemme : - la tyrannie ou le chaos ». Sous lui perçait déjà Hitler. On ne s'en apercut qu'après

Dix ans plus tard. Fritz Lang. mondialement célèbre, venait de réaliser son premier film parlant, M ie Maudit, lorsqu'on lui proposa de tourner une suite au Docteur Mabuse qui avalt été un grand succès du cinéma muet. Il travaille, de nouveau, au scénario. avec Théa von Harbou (associée, d'ailleurs, à tous ses films) et le Testament du docteur Mabuse coproduction franco - allemande. fut tourné en deux versions, une pour l'Allemagne, une pour la France.

A la fin de ses premières aven tures. Mabuse avait été enfermé dans un asile psychiatrique. Fritz Lang et sortir. Meis, par hypnose, Mabuse tranamit ses idées criminelles au directeur de l'asile, le docteur Baum, chargé d'exécuter ses plans de ter reur et de domination. Ainsi, le dédoublement schizophrénique du personnage servit - il à Fritz Lang pour exprimer l'inflitration du mai dans une société qui n'en voyait pas la source exacte. Entre 1922 et 1932, Hitler et la

parti national-socialiste avaient pris une importance déterminante et dangereuse en Allemagne. Les nazis pouvoir. En 1943, aux Etats-Unis, Fritz Lang expliqua que le Testa-ment du docteur Mabuse avait été, pour lui, une allégorie montrant les procédés terroristes utilisés par . Hitler. Les oremonitions de 1922 se trouvalent, en somme, vérifiées. Il y eut, sans doute, un maientendu entre Théa von Harbou (déià inscrite au parti nazi), dont l'imagination débordante se complut dans le roman isme germanique du double, la thème de la malédiction vangeresse et Fritz Lang, politiquement lucide à l'égard des penis.

Les nazis, qui n'avalent déjà pas apprécié la pègre, trop semblable à

🗮 Le cycle « cinéma cubain s'achève ce vendredi 21 décembre à ia Maison de la culture de Nanterre avec la présentation de « A vous la parole », d'Octavio Gomes (à 18 h. 30); « Manuela », d'Hum-berto Solas et « D'une certaine manière », de Sara Gomez (21 h.).

a c Du tsar à Lénine s. Illm documentaire d'Herman Azelbank, est présenté le 23 décembre à 16 heures au cours du meeting du centenair de Trotski (salje Luther-King, 28, ) Ollvier-Noyer, Paris-14").

L'Association des critiques de cinéma new-yorkais a décerné le prix du mellieur film américain de l'année 1979 à « Kramer ». Kramer », de Robert Benton. Pour ce film, Dustin Hoffman a reçu le prix du meilleur acteur. C'est Woody Allen qui a été consacré meilleur réalisateur de l'année pour « Manhattan » Sally Field (a Norma Rae ») a reçu le prix de la mellieure actrice. Le prix du mellleur film étranger est alle à a l'Arbre aux sabots s, d'Er-

Projections et stages techniques sont organisés à Cannes, du 25 dé-cembre au 2 janvier, à la M.J.C. Cannes-Centre, au cours des quatorzièmes Rencontres intérnationales fim et jennesse (R.i.F.J.). (Rensei-gnement. Tél. : (93) 39-63-38.)

#### LE PRIX

#### INTERNATIONAL DU LIVRE EST DÉCERNÉ

#### A M. LÉOPOLD SENGHOR

M. Léopold Sedar Senghor, pré-sident de la République du Sené-gal, a reçu, le jeudi 20 decembre. à Dakar, le prix international du livre. Ce prix est décerné, cha-que sanée depuis 1973, à une personnalité ou à une institution « ayant rendu des services re-marquables à la cause du livre ».

permi nous) ne s'y trompérent pas, Gobbels, ministre de l'information et de la propagande depuis l'avènement d'Hitler, fit salsir, an mars 1933, le Testement du docteur Mebuse avant sa sortie et en interdit toute projection en Allemagne. En même temos. Il proposa à Fritz Lang (bien qu'il fût julf), de devenir un metteur scène officiel du cinéma nazi le cinéaste prit le train pour Pans. Il réalisa Liliom avant de s'extler aux Etats-Unis. La version française du film interdit (moins complète) en 1933 et depuis, la seule que l'on put voir en France. Détail piquant. Thés von Harbou, qui avait été divorcée d'office de Fritz Lang, se remaria avec l'acteur Rudolf Klein-Rooge. interpréte du rôle de Mabuse, en

#### Les vieux démons de l'idéologie totalitaire

La version originale du Testame du docteur Mabuse n'est pas tout à fait inédite, puisqu'elle fut diffusée au ciné-ciub d'Antenne 2 le 10 sep-tembre 1976. Mais sa sortle dans une saile parisienne est un événement, une découverte, car la version connue, adaptée par René Stí, grou-pait, autour de Rudolf Klein-Rogge, des acteurs français apportant un pittoresque qui désamorçait l'analyse politique sous-jacente de Lang. Dans ce film d'aventures criminelles

mal. On eait ce qu'il en advint. Si l'on peut admirer le style de cette ceuvre, les remarquables elfets sonores qui renforcent la pouvoir des images, c'est, historiquement, le mythe de Mabuse-Hitler qui fait son interet, sa force. Beaucoup plus tard, Fritz Lang revint en Allemagne où il tourna. 1960, son demler film. Ce tut Diabolique docteur Mabuse, où certains critiques ne virent, superfidellement, que des réminis teuilletonesques des années 20. En fait, le Diabolique docteur Mabuse,

se succèdent à une allure frénétique,

on ne peut pas ne pas reconnaître.

aujourd'hui, en Mabuse, griffonnant

dans se cellule close, ses dessins

délirants, son plan de domination

Hitler écrivant Mein Kampi en pri-

son. Le commissaire Lohmann, qui

traquait Peter Lorre dans M le Mau-

dit, revient lei pour représenter

symboliquement, à travers sa fonc-

tion de policier, l'Allemand moyen

qu. tente de faire échec au génie du

testament artistique de Fritz Lang. replaça le mythe dans le monde moderne. La terreur anonyme d'un houveau . Mabuse ., utilisent dans un palace berlinois (construit par les nazis en 1944) un système de télé vision cour voir partout sans être vu, falsait renaître les vieux démons l'idéologie totalitaire, de Ja volonté de puissance. Fritz Lang, à travers Mabuse, exprima, jusqu'au bout, son obsession du pouvoir du

JACQUES SICLIER.

#### \* Olympic Saint-Germain, v. o.

Dès cette première scène, le ton est donné, la couleur annoncée, « Buffet froid », on l'a compris, ne s'adresse pas aux amateurs de cinéma - vérité. C'est un d'humour noir, complètement irréa-liste, où l'absurde et le burlesque portent des coups sévères à notre cher cartésianisme

Impossible de résumer la suite de l'intrigue, Contentons-nous de dire qu'on y dénombre qu bas mot Depardieu, chômeur katkaien et veuf de fraîche date (quinzième minute du film), a pour copainscomplices deux singuliers personnages. Le premier est l'assassin de sa femme (Jean Carmet), garçon charmant, un peu timide, mais qui, le soir venu, résiste mai à de furieuses envies d'étranglements. Le second (Bernard Blier), exerce la profession de commissaire de police. Allergique à la musique, il a jadis électrocuté son épouse violoniste ; aujourd'hui, las d'arrèter les criminels, il leur prêterait plutôt main forte.

Que ce film soit ou non le récit d'un couchemar, peu importe. Bertrand Blier ne cherche aucun alibi. aucun point d'encrage dans une quelconque vraisemblance. C'est avec un flegme de contractuel, comme s'il s'agissait d'incidents très ordinaires de la vie quotidienne, qu'il enregistre les quatre cents coups (presque touiours mortels) de ses héros. Tout le comique du film repose sur cette banalisation du bizorre, sur la parfaite logique de cette cascade de catastrophes. A la fin de l'histoire, après que ses compagnons ont été expédiés dans un monde meilleur,

«BUFFET FROID», de Bertrand Blier Depardieu monte dans une barque où l'attend une jeune fille. Le paysage est romantique, la jeune fille ravissante. Enfin la paix retrouvée! « Ça va? », demande Depardieu à la jeune fille. « Pas

très bien, répond celle-ci, mon père

vient d'être tué d'un coup de cou-teau dans les couloirs du R.E.R. » De quoi vous mettre mal à l'aise. « Buffet froid » a une qualité majeure : il nous change des rengaines habituelles du cinéma français. C'est un film incongru, trunt, désinvolte, délirant et par faitement gratuit lencore que l'an puisse trouver < significante > son absurdité). C'est, en outre, un film d'auteur qui, venant après « les Valseuses », « Calmos », « Préparez vos mouchoirs», nous confirme que Bertrand Blier a des idées et un style (style d'écrivain,

style de cinéaste) bien à lui. Une réussite donc, malgré quelques cafauillages et chutes de tension. Est-ce la rapidité du démarrage ou la répétition de certains effets? Ouand apparait une veuve fiévreuse (Geneviève Page), Bertrand Blier semble avoir du mal à trouver son second souffle. Mais il le trouve en expédiant ses personnages à la campagne, et dernier tiers du récit est digne du

Depardieu déboussolé, Bernard Blier Blier colérique, Jean Carmet hogard, sont excellents. Autrefois (aujourd'hui encore sans doute), on vendait dans les boutiques de tarces et attrapes, à la grande joie des écoliers, du « fluide glacial ». Voici pour Noël un hilarant ∢ fluide glacial » cinématographique.

JEAN DE BARONCELLI.

#### \* Voir les films nouveaux.

# Marc Saint-Saëns

DEUX DISPARITIONS .

Nous apprenons la mort, le jeudi 20 décembre, à Toulouse, du peintre Marc Saint-Saëns. Il était âgé de soixante-seize ans.

Parti de la fresque et de la peinture murale, dont ses cartons de (apisserie retrouvent agréable-ment l'usage et la souplesse, Marc Saint-Saëns, né le 14 mai 1903 d Toulouse, appartient au groupe des « peinires carionniers » qui, à la suite de Jean Lurçat, ont cruvré avec le succès que l'on sail pour la renaissance de la tapisserie de la première moltié du vingtième siècle.

Les deux artistes ont en com-mun le goût des thèmes solaires et mythologiques et beaucoup d'effets de structure dans le détail des compositions. Cependant, Saint-Sains montre, dans une production très abondante com-mencée en 1912 avec les Vierges lolles une grâce presque manié-riste assortie parfois d'un humour graphique qui lui sont très parcentaine de cartons, tous très élégants dont les sythmes étudiés de près, parsois malicieux comme dans son grand nu Orphée de 1950, gardent un équilibre sé-

Marc Saint-Saens, qui fui pro-

ricure des arts décoratifs, a très justement pariagé le succès d'une équipe qui avait le vent en pou-pe. Isolé, son grand talent méri-tait encore sans doute encore davantage. — P.-M. G.

#### Saint-Mann

Nous apprenons la mort, à l'âge de soixante-treize ans du pein-tre et sculpteur Saint-Maur.

Saint-Maur était né à Boraux en 1906. Cet artiste un peu oublié avait, dans les année joué un rôle important en fon-dant, aux côtés de Robert et Sonta Delaunay, le mouvement de l'Art mural pour inciter le peintres et les sculpteurs é conquérir les murs et les monuments. C'est dans ce même esprit que, en 1935, il avait rédigé et propose la fameuse lot du 1 % en fareur des artistes, qui sera volée après la guerre. Lui-même œuvra loujours dans le sens d'un art monumental et realisa tout au long de sa carrière de nombreuses de su currure de nom-breuses œuvres — sculptures. vitraux, bas-reliefs, fresques — pour décorer les lycées, les col-lèges et les bâtiments publics.

#### **IMUSIQUE**

#### Le nouveau Groupe vocal de France dirigé par John Alldis

Le secrétariat à la culture avait créé il y a trois ans sur l'initia-tive de Marcel Couraud, le Groupe vocal de France, un ensemble a cappella de douze chanteurs qui prenaît la suite des Solistes des chœurs de l'O.R.T.F., dissous lors de l'éclatement de celui-ct. L'an de l'éclatement de ceiui-cl. L'an passé, Couraud quittait la France; le ministère de la culture nommait à sa place un grand spécialiste anglais, John Alldis; de nouveaux concours étaient instaurés; aujourd'hui, il ne reste aucun chanteur du groupe initial. Seul demeure le nom.

demeure le nom.
Sur deux cent neuf candidats.
Il n'a été possible de retenir que u n'a eté possible de truent que douze chanteurs (alors que le Groupe doit en compter quatre suplpémentaire); c'est dire la séverité du choix et sans doute la difficulté de trouver en France des solistes d'une qualité et d'une virtuosité vocales suffisantes pour un répertoire. Il est vrai, d'une

an reperiore, a est brat, a une difficulté exceptionnelle. Cette sévérité a porté cependant de bons fruits, car le premier concert du nouveau groupe, mardi à Saint-Germain - des - Prés, fut d'une grande beauté. Dès les poly-phonies religieuses et projanes de Claude Lejeune, si simples, harcuiue Lejeine, si simples, hur-monieuses, graves ou malicieuses, d'une blancheur de marbre renaissant, on admirait la couleur individuelle et d'ensemble de ces matmatieue et a ensemble de ces poix, la justesse d'intonation et la subtilité des lignes guidées par les mouvements presque imper-ceptibles des doigis de John All-dis au modelé jin et précis. Poésie de l'exactitude, orchestration délicale des timbres et des volumes,

et une projondeur de sentiment et une projonatus de senument qui donnait tout son relief à Un soir de neige, de Poulenc, sur des poèmes d'Eluard, cette petite contate potgnante de la guerre qui tomine le cosur.

ravine le cosur.

Après quatre Carols, de Peter Marwell-Davies, limpides, d'une tendresse virginale, les Nuits, de Xenakis, paraissaient plus lyriques et d'une écriture plus claire et classique que dans l'interprétation superbe, très dramatique et brute, de Couraud; peut-être aussi les onomatopées s'intégraient elles moins intimement à ces longues flammes trugiques. Avec la réverbération de l'église, Nuits fuisait presque penser à un grand motet de Victoria.

Les Chansons de Charles d'Orléans, de Claude Debussy, dans une polyphonie souple, merveil-leusement équilibrée, précédaient les Rechants, d'Olivier Messiaen, magistralement interprétés dans une sorte de lumière sereine et souveraine n'excluant ni l'inten-sité lyrique ni les coloris magiques des voix. En peu de temps, John Alldis a su donner à ce nouvel ensemble une homogénété rare, appuyée sur une technique précise, et dans un climat rayonnant et détendu qui donne les meilleurs espoirs.

JACQUES LONCHAMPT.

★ Le Groupe vocal de Franca donne un second concert (Josquin des Près, Poulenc, Messisen et noFis populaires) à Saint-Germain-des-près, ce vendredi 21 décambre, à în h.

#### **EXPOSITIONS**

#### Les jeux de têtes de Le Brocquy

Le paysege et le portrait sont les deux genres qui passent pour avoir le plus souffert de l'art contemporain. Les paysages de Braque, et tous les paysages cubisles, sont des natures mortes, les portraits de Matisse de profondes méditations Intellectuelles ou décoratives, altières ou lascives, qui sont sans grand rapport avec l'identité du modèle ; et pour ceux de Picasso, que l'on regarde le résulquels a été soumise la tête de Kahnweller ou la loucherle hagarde de celle de Dore Maar, on voit bien Que c'est à travers le visage de ses proches qu'il a le mieux exprimé son orqueilleux mépris des apparences, son besoln de tout redire

Comme le paysage, le portrait nous est depuis quelques années revenu. Après les grands Glacometti, voici Arikha encore, Barthélémy, qui nous a laissé de sa compagne des images délicales comme la Perse et le pays de Golconde. Szelran avec ses Obèses pathétiques, ses visages que ronne au'étoutte le blanc de la page. Et voici Louis Le Brocquy.

li est irlandais, né à Dublin en 1916 : commence à peindre, en autodidacte, en 1939 ; expose au lendemein de la guerre à Londres, où [[ fréquente des artistes comme Suther land. Nicholson et Bacon - subit fortement l'Intluence de Picasso, traverse une période - blanche la limite du souffie : refait surface avec ces visages qui apparaissent sur ses tolles en 1964 el deviendron l'unique suiet de son œuvre.

Il vit en France, dans le Midi, deouls vingt ens, mais il est demeun très proche de ses origines culturelles, puisque les « images » qu'il reprend le plus souvent sont celles de Yeats et de Joyce, dont le masque mortuaire est accroché dans soi ateller.

Les portraits de Louis Le Broc-Quy, ce sont ses dieux lares, ses masques, ses divinités tutélaire tôto d'Entremont, car c'est à Entremont et à Roquepertuse qu'il à découvert, peut-être par solidarité cellique, se l'ascination pour le visage humain, - écorce irrélutable de la résaité, bolte magique où l'on trouve le paysago entier de l'esprit ». Voici les marts et voici les vivants : Joyce et Yeats déjà nommés, Strindberg et Lorca, Beckett, un autre Irlandais dont le masque a déjà Obsédé lant d'artistes, avec ses rides, ses funettes, le regard qui recule au fond des orbites, les cheveux plantés bas et raides sur l'énigme soucieuse du tront. Et, avant tous, Francis Bacon.

Le Brocquy entretient avec Bacon courageusoment, sans rien en dissi muler, uno relation artistique si prolonde, si fidèle et viscèrale qu'il

■ Le Pestival mondial de théâtre d. Nancy, fondé par Jack Lang, dédie toutes les manifestations qui ont en lleu le jeudl 20 décembre au dramaturge tchéque Vaclas Havel, condamné à quatre ans et demi de prison le 24 octobre et don le procès en appel s'ouvre ce jour.

semble n'avoir pu s'en délivrer qu'en passant de l'artiste à la personne. en déplacant vers l'investigation payd'une painture à laquelle il n'a pu

faire que la sienne ne ressemblât Ses tâtes, Le Brocquy les exécute en série : depuis que la photographie nous a révélé la mouvement. dit-il, il est partaltement valn (et déclin du genre) de vouloir tixer un personnage en une saule image.

En série et à la suite d'un vigoureux match de boxe où f'on retrouve un peu l'esprit, sinon la lettre, des exécutions capitales de Picasso, tuméfiés (surtout dans le cas de Bacon), les joues et les yeux marqués de respectables coquards, les visages donnant l'impression d'avoir été retoulés à coups de poing au tond de la tolla ou d'avoir mené eux-mêmes une rude bataille pour obtenir le droit à l'émergence. Toujours séparés du cou et des épaules lls sont suspendus entre le vide qui les quette et l'indiscrète, l'obèse vitalité de toutes ces parties de chair molie qui s'enfient et semblen délà se délacher de nous à mesure que nous visillissons. Le peintre, dit Le Brocquy, est l'archède l'esprit. Il est aussi celui qui voit sur chaque visage et à chaque instant se dérouler le combat d'Eros

ANDRÉ FERMIGIER

★ Galerie Jeanne Bucher, 53. rue • Seine. Jusqu'au 27 décembre.

#### DANSE

#### « Rond-Point » au Centre américain

Voilà à peu près un an que la grégée. Privée de Jean-Claude Ram-seyer, de Caroline Dudan et de Christinn Prouillas, l'entreprenants Jane Honor a réussi à reconstituer une nouvelle troupe. Elle est passée de quatre à sept membres e désormais « Rond-Point ».

L'esprit du groupe, sa technique ses caractéristiques sont entièrement différents. Le Cercle s'était imposé par des qualités d'harmonie, de fassinement et d'humour. On n'en retrouve rien, sinon dans les apparitions de Jane Honor elle-même avec son étroit visage esplègle ét ses gestes de vif-argent. Son nouveru coéquipier, Jean-Marc Forêt, un jeune Beige sympathique, apports avec lui une vitalité débordante et transforme le plateau en cour de récréntion. C'est gai et remaant, les danseurs bougent, sautent, courent, mais la démarche chorégraphique n'est pas évidente. Tout part dans tous les sons, sans rigueur et sans nécessité et le choix de : peu structurées n'alde pas.

Une énergie passe dans ce Rond-Point, qu'il faudrait hien assayir et

\* Centre américain, boulet

théâtres Les salles subventionnées

el municipales Opera 752-57-50%, 19 h. 35 ? for Control Contr comedie - f. C. Cliente 20 h. of 12 alre-Maske manufacte. Challet (72-81-15). sails . Complex. Challet 0: is Pic dis bosses. 20 h. 30 : is Pic dis bosses.

redi Odeon cert deja. Cetalt commert deja. LEP. (197-25-06), 20 h. 30 : Om in LEP. (197-25-06) ismourt. T.E.P. (197-25-06), 20 h. 30 : On he hadre For area "amour. hadre For area "amour. hadre For area and the form of Les autres salles

ire libre (322-10-23), 20 2 30 points de Courants la Floure de Courants la Floure de la courant de l 2001 12-CL 13. 2001 12-CL 13. 173-Firbertot (357-23-23) : PCanal E Article Ci la minguette infler (655-37-37), 21 h. : 10 male of terminate (745-57-37), 21 h. : 10 male of their de (745-57), 22 h. : 10 male of (745-57), 23 h. : 10 male of (745-57), 24 britis Describens; in One phones of the Constitution of the Consti

(mire Vandapa (\$33-01-60), 20 14 14 15 Comedie Caumartin (745-0-45) n h : is Cushe des arges. genera-VII (762-57-49), 21 h. r Facility (173-45-42), 20 h. 30 f. 173-45-42), 21 h. 30 f. 173-45-42), 21 h. 30 f. 173-45-42, 21 h. 30 f. 173-45-42, 21 h. 30 f. 173-42, 21 h. 30 f Gund Hall Montorpuell (233 18 18)
L is Triste Missoire 18 18
Squestres de Pointers.

Fémina. CLUB PRIVE -SOUPERS DANSANTS



ARRASAL MEDIE FRANCAISE

MARIGNAN PATHE. GAUMINI

MONTPARNASSE 850



7 mg - 1 mg - 1



de tetes de Le Big

grand and the second section of the first

1. 1. 7. 500

117.5

# théâtres

Les salles subventionnées et municipales

Opéra (742-57-50), 19 h. 30 : les Contes d'Hoffmann. Salle Favart (296-12-20), 19 h. 30 : Vive Offenbach ! Comédie - Française (296-10-20), 20 h. 30 : Un client sérieux ; le Malade imaginaire. Chaillot (727-81-15), salle Gémier, 20 h. 30 : le Pie du bossu. Odéon (225-70-32), 20 h. 30 : la Tour de Babel.

Font japonals.

Arts-Hébertot (387-23-23): POurs;

Ardéle ou la marguenta.

Atelier (606-49-24), 21 h.; Audlence et varnusaga. Athènée (742-67-27), 21 h. : la Frai-Athènée (742-67-27), 21 h.: la Fraicheur de l'aube.
Bouffes-du-Nord (239-34-50), 20 h.; la Famille Deschians; les Oublietes.
Bouffes-Parisiens (296-60-24), 21 h.: le Charlatan.
Carfoucherie, Théâtre du Solell (374-24-68), 20 h.: Méphisto. —
Epéc-de-Bois (308-39-74), 20 h. 30: Fuente Ovejuna. — Chapiteau, 20 h. 30: l'Objet aimé.
Centre d'art celtique (254-97-62), 20 h. 30: Barzas Breiz.
Centre culturel de Belgique (271-26-16), 20 h. 30: la Ménage de Caroline.
Centre Mandapa (589-01-60), 20 h. 45:

Edouard-VII (742-57-49), 21 h. ; le Piège.
Essaion (278-48-42), 20 h. 30 : l'Ile-Prison; 22 h. 30 : Apartheid.
Fontains (874-82-34), 21 h. : les Trois Jeanne.
Grand Hall Montorguell (233-80-78), 21 h. : la Triste Histoire de la Séquesirée de Politars.
Gymnase (246-79-79), 20 h. 45 : No man's land.

#### Fémina CLUB PRIVE PIANO-BAR

Tenue sombre ou habiliée exigée 6 RUE ARSENE HOUSSAYE.8 561.07.32. de 22h 38 à l'aube. Fec dim



(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Vendredi 21 décembre

20 h. 20 : 18 Ptc du bossu.

Odéen (325-70-32), 20 h. 30 : 1s Tour
de Babel.

Petit Odéen (325-70-32), 18 h. 30 :
C'était comment déjà.
T. E. P. (797-96-05), 20 h. 30 : 0n ns
badine pas avec l'amour.
Petit T. E. P. (797-96-05), 20 h. 30 : 1
Catherine Sauvage: Bruno Brei.
La Bruyère (374-76-99), 21 h. : 1a
Maiade par amour.
La Bruyère (374-76-99), 21 h. : Un
roi qu'a des malheurs.
Lucernaire (544-57-34), Théâtre rouge,
18 h. 30 : Alex Métayer; 20 h. 30 :
18 h. 30 : Marie uc'i lucernation:
20 h. 30 : Dog's Dinner; 22 h. 15 :
A la nuit la nuit.
Les autres salles

Ale libre (322-70-78), 20 h. 30 : la
Broit la princesse de Clèves.

Hactouris (325-38-99), 20 h. 30 : la
Baryère (874-76-99), 21 h. : Un
roi qu'a des malheurs.

Lucernaire (544-57-34), Théâtre rouge,
19 h. 30 : Dog's Dinner; 22 h. 15 :
A la nuit la nuit.

A la nuit la nuit.

A la nuit la nuit.

Broiteis (226-38-28-30), 20 h. 30 :
Prâtire de la ville (235-38-30-00), 21 h. : les
Fraires ennemis.

Machurins (285-30-00), 21 h. 15 : Duos

Exposutions

Volcan de la rue Arbat.

Ranelagh (288-64-44), 20 h. 30 : Macbeth.

St ad io des Champs - Elysées (723-35-10), 20 h. 45 : Les orties, ca s'arrache misux quand c'est mouillé.

Stadio - Théâtre 14 (700 - 19 - 31), 20 h. 30 : Burst Rata.

TAI - Théâtre d'Essal (274-11-51). 20 h. 45 : la Métamorphose.

Théâtre de Boux-Portes (296-87-85), 20 h. 30 : Miguel Manara.

Théâtre d'Essal (272-10-22), 21 h. : Les habouches font du rock mou. Théâtre-en-Rond (337-88-14), 21 h. : Syivis Joly.

Théâtre du Maries (278-93-53), 20 h. 30 : les Amours de Don Perlimpin.

Théâtre d' Marie - Stuart (508-17-80), 20 h. 30 : le Sébé de M. Laurent : 22 h. 30 : la Sainte Trinité.

Théâtre de Paris (280-99-30), 21 h. : Locataire; 22 h. 15 : Fick et Drac.

Théâtre de Paris (280-99-30), 21 h. : Phátre de Paris

Théatre de Paris (260-99-30), 21 h.:
1'Avare.
Théatre Présent (203-02-55), 20 h. 30:
Comment c'est là-haut? Est-ce
que ça vaut le voyaga? — Amphithéatre, 20 h. 30: Dom Juan
Théatre 13 (627-36-20), 20 h. 30: la
Belle Sarrasine.
Tristan-Rernard (522-08-40), 21 h.:
Comédie pour un meurira.
Variétés (222-08-92), 20 h. 30: la
Cage aux folles.
Le 28 - Rue - Dunois (584-72-00),
18 h. 30: Errances; 20 h. 30:
Cendres.

Palais des Sports (822-40-10), 20 h. 30 : les Etolles et le Ballet de l'Opéra et R. Noursev (Manfred ; le Bourgeois gantilhomme).

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34

EXPOSITIONS

Musée d'art mederna, de 10 h. à 17 h. 45 : Tendances de l'art en France, 1968 - 1978-1979.

Les cafés-théâtres

Matherins (202-20-0), 21 h. 15 : Duos sur canagé.
Michel (255-35-02), 21 h. 15 : Duos sur canagé.
Michodière (742-95-22), 20 h. 30 : Coup de chapeau.
Moderne (874-94-28), 21 h. : Célébration.
Montparmasse (320-89-90), 21 h. : les Larmes amères de Petra von Kant.
— II, 20 h. 30 : S.T. (Garcia Lorca); 22 h. : Speciacle Prévart.
— III, 22 h. : L'empereur s'appelle Dromadaire.

Dromadaire. Nouveautés (770-52-76), 21 h. : Un Carbucherie, Théstre du Soisii (374-24-08), 20 h. : Méphisto.

Epée-de-Bois (368-39-74), 20 h. 30: Fuente Ovejuna. — Chapitesu, 20 h. 30: I'Dipt aimé.

Centre d'art ceitique (254-97-82), 20 h. 30: Barzaz Breiz.

Centre d'art ceitique (254-97-82), 20 h. 30: Barzaz Breiz.

Centre culturel de Belgique (271-28-16), 20 h. 30: Is Ménage de Caroline.

Centre Mandapa (589-01-60), 20 h. 45: Contre ciel, plus.

Cité internationale (589-38-89), la Resserre, 20 h. 30: le Frésident Schreber.

Comé die Cammartin (742-43-41), 21 h.: la Cuisine des anges Edouard-VII (742-57-49), 21 h.: la Cuisine des anges Edouard-VII (742-57-49), 21 h.: la Fort (261-44-16), 20 h. 30: Des hommes et des enfants.

Essalon (278-48-42), 20 h. 30: I'Ile-Prison; 22 h. 30: Apartheid.

Fontaine (874-52-34), Zi h.: les Trois Jeanne.

Grand Hall Montorguell (233-80-78), and des Champs Etysées

20 h. 30; les America de Pont Perlimpin. Théâtre Marie - Stuart (508-17-80), 20 h. 30: le Bébé de M. Laurent; 22 h. 30: la Sainte Trinité. Théâtre de Paris (280-09-30), 21 h.:

La danse

P. Bottesud; 22 h. 30: A. Korrigan,
L. Flabsy.

Point-Virgals (278-67-03), 20 h. 30:
Offenbech; Bagstelle; 21 h. 30:
J. Danno; 22 h. 30: les PiedsNickelés sont épatants.
Sélénite (033-33-14), I. 20 h. 30:
P. Prévost; 22 h.: Bravo and Son.
— II. 21 h.: la Belle Epoque.
Soupap (278-27-54), 20 h.: Chansons
de femmes.
Splendid (687-33-32), 20 h. 30:
Bunny's Bar; 22 h. 15: Le Père
Noël est une ordure.

La Tanière (337-74-39), 20 h. 45 :
Musique brésillenne; 22 h. 30 :
Jacinta. — II, 20 h. 45 : Ça va, ça
va très bien.
Thètire de Dir-Reures (606-07-48),
20 h. 30 : Cherche bomme ponr
faucher terrain en pante; 21 h. 20 :
les Jumelles; 22 h. 40 : Cause à
mon a... ma télé est malade.
Thètire den Marals (278-03-53),
22 h. 15 : Jean Briac.
Thètire des Quarre-Cents-Coupa
(329-39-69), 20 h. 30 : Venes nomhreux; 21 h. 30 : La baleine bianche rit jaune; 22 h. 30 : On vous
écrira.
Veille-Grille (707-80-83), 21 h. ; la

errira.
Vieille-Grille (707-80-93), 21 h.; la
Tournée; 22 h. 20 : Rufus a un
petit vélo, faites passer; 23 h.;
R. Padura, J.-P. Bourdeau, L. Etiel
La Vingtième - Marche (638-72-45),
21 h. 36 : Bridonneau et Vigoureux.

Les concerts

Galerie Peinture-Fraiche, 20 h. 45 :
J. Halbront, guitare flamence.
Théatre des Champs-Elysées, 20 h. 30 :
Ensemble orchestral de Paris, dir.
M. Rostropovich, soi. G. Vichnevskaia (Brahms, Dworak, Landowski).
Bibliothèque espagnole, 20 h. 30 :
C. Villsvieilla, J. Mesano, P. Bon.
Eglise Saint-Germala-des-Prés, 21 h.:
Groupe vocal de France (Poulanc,
Noëls populaires, Josquin des Prés,
Messian).

Jazz. pop. rock, folk

Jazz, pop, rock, folk

Batacian (700-30-12), 22 h. 30: Chicago Binas Festival.

Caveau de la Huchette (328-65-05),
21 h. 30: Hai Singer.

Caveau de la Montagne (354-32-39),
22 h.: S. Keesier.

Chapelle des Lombards (238-65-11),
22 h. 30: Auguits y su Melao.

Dreher (233-48-44), 22 h.: Martial
Soial, Cesarius Alvim, Daniel
Bumair.

Gibus (700-78-83), 22 h.: Ice Age
New York City.

Petit-Journal (328-28-59), 21 h. 30:

Clarinette Connection.

Prèsent (203-02-55), 20 h. 30: Au
bonhaur des dames.

Biverbop (325-93-71), 23 h. et 1 h.:
Roy Haynes.

Biow - Cinb (233-34-30), 21 h. 30:
Ramé Franc.

Théâtre Noir (797-85-14), 18 h. 15:
Michaël Silva, Jimmy Slyde;
20 h. 30: Golden Gats Quartet. Les cafés-théâtres

Au Bec fin (296-29-35), 19 h. 30 : le
Bel Indifférent; 21 h. : le Sucre
d'orge; 22 h. 15 : Dominique
Bailly; 23 h. 30 : Tout pour
s'écister.

Les Bancs - Manteaux (887-97-58),
20 h. 15 : Areuh = MC 2 : 21 h. 30 :
Joue-moi un air de tapices;
22 h. 30 : Pit et Pick Vankergueiuff; 23 h. 30 : F. Triboulet.
Caf Cone (372-71-15), 21 h. Phèdre
à repasser; 22 h. : Solitude et
nostalgie du Nord.
Café d'Edgar (322-11-02), I, 18 h. 30 :
Musique plurielle; 20 h. 30 :
Charlotte; 22 h. : Deux Suisses;
23 h. 15 : Coupe-moi le souffle.
Café de la Gare (378-52-51), 20 h. 30 :
L'avenir est pour damain: 22 h. 30 :
Quand reviendra le vent du Nord.
Cafessalou (278-01-73), 20 h. 30 : le
Petit Prince; 22 h. : le Silence de
la mer; 23 h. 15 : Les hommes.
j'aime ca.
Cour des Miracles (548-85-60).

Les chansonniers

Cavean de la République (278-41-45), 21 h.: Raymond ou Comment s'en dé... Babarrasser. Deux - Anes (606-10-26), 21 h. : Pétrole... Ane.

Le music-hall

Bobino (322-74-84), 20 h. 45 : Plerre Perret.
Catino de Paris (874-25-22), 20 h. 30 :
Parisline. Parialine.
Comédie des Champs-Elysées (258-02-15), 20 h. 45 ; les Frères Jacques.
Echaudeir (240-58-27), 21 h. 30 : Chansons pour voir.
For a m des Halles (297-53-47), 18 h. 30 : Christian Dente; 20 h. 30 : Valeria Munarriz; 22 h. 30 : Bolivia Manta, Los Rupay.
Gaité-Hontparnasse (322-15-18),

Galté - Montparnasse (322 - 15 - 18),
20 h. 30 : Jean-Roger Caussimon;
22 h.: Marianne Sergent.
Lucernaire (544-57-34), 20 h.: Ariette
Mirapeu; 21 h. 20 : Stéphane
Varègues.
Marigny (256-04-41), 21 h.: Thienry
Le Luron.
Olympia (742-25-49), 21 h.: Patrick
Sébastian.
Palais des arts (272-62-98), 21 h.: les
Etolies.
La Péniche (205-40-39), 20 h. 30 :
Thouk Tehonk Nougah.
Porte-Saint-Martin (607-37-53), 21 h.:
le Grand Orchestre du Spiendid.
Eanelagh (288-64-44), 18 h. 30 : Chef
d'orge.

moi votre enfance.
Petits-Pavés (607-30-15), Il h. 30:
Kelmerd': 22 h.: J.-L. Ferrier,
P. Boircaud': 22 h. 30: A. Korrigan,
L. Plaissy.

Annelsgn (255-57-72), is in all of orge.
Theatre d'Edgar (322-11-92), 18 h. 30:
Fernando Marques.
Théatre du Marqis (278-03-53),
22 h. 15: Jean Berlac.
Théatre Marie - Stuart (508-17-80),
18 h. 30: Jean-Marc Trassard. Dans la région parisienne

Boulogne, T.B.B. (803-80-44),
20 h. 20 : les Hauts de Hurlevent.
Champigny, C. M. A. Gérard - Philipe
(880-96-28), 21 h. : Penna-Danse.
Combs - Is - Ville, Salle des fêtes
(060-78-98), 21 h. : Henri Guadon.
Crétell, Malson André - Mairaux
(899-94-50), 20 h. 30 : les Deux
Orphelines.
Vincennes, Théâtre Daniel - Sorano
(374-73-74), 21 h. : Contes et exercices. — Petit Sorano, 21 h. ; En
camarades.

#### TRÉSORS DU KREMLIN

100 chefs-d'œuvre

GALERIES NATIONALES DU GRAND-PALAIS Tous les jours (sauf mardi), de 10 à 20 h., le mercredi jusqu'à 22 h. JUSQU'AU 14 JANVIET.

# Le roman d'une carrière d'après Klaus Mann EATRE DU SOLEIL Cartoucherie, 374 24 08

Mardi 25 décembre et mardi 1er janvier pas de soirée mais matinée à 15 h 30

REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES LES LUNDIS 24 ET 31 DÉC.



APPRENEZ A JOUER RAPIDEMENT DE L'ORGUE ÉLECTRONIQUE avec Pierre SPIERS

DEVANT LE SUCCÈS DE SES COURS COLLECTIFS Pierre SPIERS ouvre de nouvelles classes Grâce à la méthode audio-visuelle RIHA

100

Le résultat vous étonnera, École de Musique Populaire Pierre SPIERS PALAIS DES CONGRES NIVEAU 01

Exposition permanente des plus grandes marques d'instruments-Disques tous gerres (ouvert les dimanches) Renseignements 758.23.38 ou 758.23.37

#### DANIEL BALAVOINE **ABATTU PAR LES HOMMES** DU PRÉSIDENT.

Daniel Balavoine, c'est "Johnny Rockfort" dans Starmania.

Après le spectacle, Michel Berger et Luc Plamondon présentent

aujourd'hui la version intégrale de Starmania, enregistrée en public, dans un coffret de 4 disques, avec en plus un livret de 12 pages en couleurs.

Maintenant, Starmania se ioue chez vous. **E** 

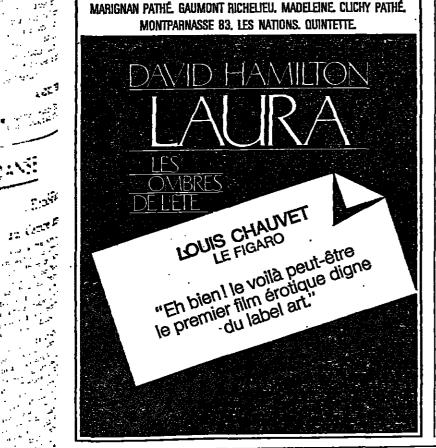

# spectacles gratuits

organisés par THEATRE MUSIQUE ET DANSE DANS LA VILLE Mairie de Paris

renseignements 277.92.26

Vendredi 21 décembre à 17 h. Angle bd St-Martin et rue Bené-Bonlanger (10°) « LE PALAIS DES MEEVEILLES ».

Dimanche 23 décembre à 16 h. Musée des Arts Africains et Océaniens, 293, avenue Dau-mesnii (12°) Quatuor MOLARD.

Lundi 24 décembre -Pisce Emile-Gouderu (18°) à 17 h. : « LE PALAIS DES MERVEILLES ».

Beffroi de St-Germain-l'Ainzer-rois à 17 h 30 : concert excep-tionnei de carillon - chants de Noël et créations mondiales par Renand GAGNEUX.

Gare Montparnasse à 17 heures : PETER GOSS DANCE COMPANY. arec la participation de

FRANCE-INTER











Frénésie 80 la vedette brésilienne WATUSI LES DORISS GIRLS FRENCH CANCAN du monde NOËL: JOUR DE L'AN: 700 F

# Les coupes effectuées dans le film de Michel DRACH à la demande de la Cour d'Appel, représentent 3 manufes 2 sacondes ; elles ne génerit en rien la compréhension du film. WHEN IN POLICE BLACE & GILLES PERRAULT ENGINEERS MISSELLE D'UNORIO WARE

En V.O. : PUBLICIS MATIGNON - OLYMPIC ENTREPOT - COSMOS En V.F.: MARIYAUX - PARAMOUNT MONTPARNASSE ation horaires spécieux : Séances à 13 h. 45 - 17 h. 15 - 21 h



**GAUMONT COLISÉE - MERCURY - GAUMONT RICHELIEU** WEPLER PATHÉ • PARAMOUNT OPÈRA • MONTPARNASSE PATHÉ QUINTETTE · LE QUARTIER LATIN · PARAMOUNT MAILLOT 4 MAYFAIR - ST-LAZARE PASQUIER - PARAMOUNT BASTILLE GAUMONT SUD - PARAMOUNT GALAXIE - NATION CAMBRONNE - GAUMONT LES HALLES - MULTICINE CHAMPIGNY PATHÉ BELLE EPINE - GAUMONT EVRY - ALPHA ARGENTEUIL AVIATIC LE BOURGET : TRICYCLE ASNIÈRE : VÉLIZY 2 VÉLIZY **BUXY VAL D'YERRES - C2L VERSAILLES** PARINOR AULNAY · FRANÇAIS ENGHIEN · ARTEL RUEIL



PUBLICIS CHAMPS-ELYSEES • PARAMOUNT ELYSEES • PARAMOUNT MAILLOT PARAMOUNT MONTPARNASSE - PARAMOUNT MONTMARTRE - PARAMOUNT OPERA PARAMOUNT MARIYAUX - PUBLICIS ST-GERMAIN - MAX LINDER - 14 JUILLET BEAUGRENELLE MEDICIS - PARAMOUNT ORLEANS - PARAMOUNT GALAXIE - PARAMOUNT BASTILLE - 3 SECRETAN

Périphérie : PARAMOUNT ELYSEE II La Ceile SI-Cleud « PARAMOUNT La Varenne « BUXY Boussy SI-Antoine « PARAMOUNT Orly GLIB Colombes « CYRANG Varsailles » ALPRA Argentium « VELIZY II » FLANADES Sarcelles « ANTEL Rogent » CARREFOUR Pantin STUDIO Ruell « ANTEL Villemouve SI-Georges » FRANÇAIS Engblen

L'EXPRESS FRANÇOIS FORESTIER

à mourir de rire! LE FIGARO · MICHEL MARMIN

"Buffet froid" est une œuvre

profondément fantastique.

FRANCE-SOIR · ROBERT CHAZAL l'appétit vient en riant. LE QUOTIDIEN DE PARIS - PIERRE BOUTEILLER avant tout un film personnel, original

ALAIN SARDE GERARD DEPARDIEU - BERNARD BLIER - JEAN CARMET

CENEVIEVE PAGE
DEMAS CENCS CAROLE BOUQUET JEAN BENCHICHT, JEAN BOUGHTE UNS HERDER

BERTRANDBUIL

# SPECTACLES

# cinémas

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treixe ans (\*\*) aux moins de dix - huit ans

#### La cinémathèque

Chaillot (704-24-24), 16 h.: The Drums of Love, de D. W. Griffith; 18 h., Chéms hongrois: Pierre lancée, de S. Sara; 20 h., En souvenir de Marie Oberon: I Caudina, de J. von Sternberg; The Scarlet Pimpernel, de H. Young; 22 h., Cinéms et science-flotion: le Météore de la nuit, de J. Arnold.

Resubourg (278-25-57), 15 h. et 19 h. Métèore de la nuit, de J. Arnold.

Beaubourg (278-35-57), 15 h. et 19 h.,
Cinéma russe et soviétique (15 h.:
Chtchors, d'A Dovjenko; 19 h.:
Le Père du soldat, de B. Tehkeids);
17 h., Festival des trois continents: Valèris; Bense of Pride, de
M. Freeman (en sa présence);
Tudo Bem, d'A. Jahor; 21 h.,
Cinèma hongrois: Quatorze vies
en danger, de Z. Fabri.

#### Les exclusivités

ALBUM COUNTRY MUSIC (A., v.o.); Vidéostons, 8° (325-80-34).

ALJEN (A. v.o.) (\*); U.G.C. Marbeut, 8° (225-18-45). — V.I.; Haussmann, 9° (770-47-55); Montparbasse-Patbé, 14° (322-19-23).

ALYAM ALYAM (Mar., v.o.); La Clef, 5° (337-90-80). 5° (337-90-90). APOCALYPSE NOW (A., v.o.): Hau-tefentile. 6° (633-79-38); Ambas-sade, 8° (339-19-08). — V.f.: Capri.

APOCALYPSE NOW (A., V.O.): Hauterfeulle. 6\* (\$33-79-38); Ambassade. 8\* (\$359-18-08). — V.I.: Capri. 2\* (\$08-11-69).

AURSLIA STEINER (Pr.): Le Seine. 5\* (\$23-93-99) H. Sp.
LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (Pr.): Madeleine. 8\* (742-03-13). en mat.; Athèna. 12\* (\$43-07-48); Studio Raspail. 14\* (\$20-38-98).

LES REONZES FONT DU SKI (Fr.): Rex. 2\* (228-83-93); U.G.C Odéon. 6\* (\$325-71-08); Blarritz. 8\* (723-69-23); Ermitage. 8\* (\$59-15-71); Caméo. 9\* (246-68-44); U.G.C. Gate de Lyon. 12\* (\$42-01-59); U.G.C. Gobelins. 13\* (\$36-23-44); Mistral. 14\* (\$320-89-52); Magic-Convention. 15\* (\$22-30-69).

CHAR PAPA (IL., V.O.): Epéc-de-Bols. 5\* (\$37-57-77).

CLAIR DE FEMME (Fr.): U.G.C. Opéra. 2\* (\$261-50-32); Calypso. 17\* (\$30-30-11).

CORPS A CHUR (Fr.): Le Seine. 5\* (\$32-93-95); Français. 9\* (770-33-88); Montparnasse-Pathé. 14\* (\$32-19-23); Gaumont-Convention. 15\* (\$28-42-77).

CUL ET CHEMISE (IL., V.O.): Mariman. 8\* (\$359-92-82). — VI.: ABC. 2\* (\$23-53-54); Berlitz. 2\* (742-60-33); Montparnasse-Pathé. 14\* (\$32-19-23); Gaumont-Convention. 15\* (\$28-42-77).

CUL ET CHEMISE (IL., V.O.): Mariman. 8\* (\$359-92-82). — VI.: ABC. 2\* (\$23-53-54); Berlitz. 2\* (742-60-33); Montparnasse-83. 6\* (\$44-14-77); Paramount-Enty. 8\* (\$25-14-76); Paramount-Bastilie. 12\* (\$43-79-17); Faurount-Bastilie. 12\* (\$43-79-17); Gaumont-Bastilie. 12\* (\$25-16); Cambronae. 15\* (\$31-67-16); Cam

(271-34-34-35).

A DEROBADE (Fr.) (\*): U.G.C. Danton, & (329-42-62): Srmitage, B\* (359-15-71); Caméo, 9\* (246-65-44); Bienvenuë - Montparnassa, 14\* (544-25-62).

DES MORTS (Fr.-Beig.): Palais-des-Arta, 2\* (272-62-98), h. spéc.

HON GIOVANNI (Fr. v.o. 12.): Gaumont - Les Halles, 14\* (297-49-70); Impérial, 2\* (742-72-52); Esotafeuille, 6\* (833-78-38); Gaumont-Rive Gauche, 6\* (548-26-36);

Ls Pagods, 7º (705-12-15); Gaumont - Champs - Elysées - 8º (359-04-67); P.L.M.-Saint-Jacques. 14º (589-68-42); Gaumont-Convention, 15º (258-42-77).

DEACULA (A., V.I.) (\*); Caprl. 2º (508-11-69).

DUOS SUR CANAPE (Pr.); U.G.C. Marbeut, 8º (225-47-19).

LEVADE D'ALCATRÀZ (A., V.O.); Ziyaéses-Point-Show, 5º (225-57-29); V.I.: Paramount-Opéra. 9º (742-56-31).

EN D'AUTOMNE (Jap., V.O.); Saint-Andrè-des-Aris, 6º (325-68-18); Elysées-Point-Show, 8º (225-67-29); Olympic, 14º (342-67-42)

LE GAGNANT (Fr.); Blarritz, 8º (722-69-32); Miramar, 14º (320-69-52); Egann Embellitzella (Ch.)

(722-69-33); Miramar, 14e (320-59-52); EE GRAND EMBOUTEILLAGE (Ta. v.o.) (\*) : Quintette, 5e (354-35-40); Marienan, 8e (356-92-82); 14-Juillet-Bastille, 11e (357-90-81); Parmassiens, 14e (329-83-11); 14-Juillet-Beaugrenelle, 15e (575-79-79), — V.f.: Berlitz, 2e (742-60-33); Athéma, 12e (343-67-48), an solrée; Montparmasse-Pathé, 14e (322-19-23): Cambronne, 15e (734-42-96), an solrée; Clichy-Pathé, 18e (522-37-41); Gambetts, 20e (737-62-74).

LES FILMS NOUVEAUX COMMER ICARE, film français d'Henri Verneull: Gaumont - Les Enlies, lev (307 - 49 - 70); Richelleu, 2º (223 - 56 - 70); Quartier-Latin, 5º (328-84-85); Quintette, 5º (324-35-40); Mercury, 8º (225-75-90); Collade, 8º (385-29-46); Saint-Lazare-Pasquier, 8º (387-35-43); Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); Paramount-Sastille, 12º (343-79-17); Nation, 12º (343-79-17); Nation, 12º (343-64-57); Paramount-Gainzte, 13º (560-18-03); Montparnasse-Pathé, 4º (322-19-22); Gaumont - 5ud, 14º (331-51-16); Cambronne, 15º (734-42-86); Mayfair, 18º (525-27-66); Paramount-Maillot, 17º (758-24-24); Wepler, 18º (387-50-70) Airport 80 Concorded, film américain de David Lowell 24-24; Wepler, 18\* (387-50-70)
AIRPORT 88 CONCOBDE, film
américain de David Lowell
Rich. V.O.: U.G.C. Danton. 8\*
(329-42-62): Maristan, 8\*
(359-92-82): Elysètes-Cinéma, 8\*
(225-37-90). - V.F.: Caumont - Les Halles, 1\*\* (29749-70): U.G.C. Opéra, 2\* (28150-32): Rez, 2\* (236-82-93):
Cinémonde - Opéra, 9\* (77001-90): U.G.C. Gare de Lyon,
12\* (343-61-59); Fauvette, 12\*
(331-80-74); Miramar, 14\* (32089-52); Gaumont - Sud, 14\*
(331-51-16); Mágio - Convention, 15\* (828-20-64); Murat,
15\* (851-99-75); Clichy-Pathé,
18\* (522-37-41); Secrétan, 19\*
(296-71-33).
BUFFET FROID, film trançais
de Bartrand Biler: Paramount - Marivaux, 2\* (29080-40); Studio Médicis, 5\* (63325-97); Publicis - Saint - Germain, 6\* (222-72-80); Paramount-Elysées, 8\* (720-76-23);
Paramount-Opéra, 9\* (74256-31); Max-Linder, 8\* (77056-31); Max-Linder, 8\* (770-

mount-Elysées, 8° (339-49-34);
Publicis-Elysées, 8° (720-76-23);
Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Max-Linder, 9° (742-56-31); Max-Linder, 9° (770-40-04); Paramount-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03);
Paramount-Montparnesse, 14° (329-90-10); Paramount-Oriéans, 14° (540-45-91); 14- Juillet-Beaugreneile, 15° (575-79-79); Paramount-Maillot, 17° (758-24-24); Paramount-Montparte, 18° (696-34-25); Secrétan, 19° (206-71-33).
QU'IL ESI JOLI GARÇON L'AS-

34-25); Secrétan, 19° (206-71-33); QUIL ESI JOLI GARCON L'AS-SASSIN DE PAPA, film fran-cals de michel Cacuto : Le Seins, 1' (325-95-99), El sp. BATATAPLAN, film Italien de Maurizi, Nichetti !v.o.) : U.G. Caiéo., 6° (325-71-08) Biarriz, 8° (339-42-33) — v.f. Rotonde, 6° (633-08-22); Caméo. 9° (248-86-44); maxe-ville, 9° (770-72-88); U.G.C Gobelins 13° (336-23-44); Mis-tral, 14° (539-52-43) Magic-Convention, 15° (828-20-64); Napoléon, 17° (380-41-46); Pa-ramount-Montmartre, (8° /606-34-25). REGGAE SUNSPLASE.

. 34-25).

REGGAE SUNSPLASE, film américain de Stephan Paul :
Saint-Séverin, 5° (334-50-91) ;
Bonaparte, 6° (326-12-12) ;
Elysèes-Point Show, 8° (225-67-39); Galtá-Rochachouart, 9° (278-81-77) ; Eldorado, 10° (208-18-76).

LE SECRET DE LA BANQUISE, film américain de Don Share

LS SECRET DE LA BANQUISE, nim américain de Don Sharp (70.) : Bou! Mich'. 5° (354-48-29) : Paramount-City. 8° (225-45-76). — Vf : Paramount-Op-ra. 9° (742-56-31) : Paramount-Op-ra. 13° (586-18-03) : Paramount-Montparnasse, 14° (329-99-10) : Convention-Saint-Charles, 15° (579-33-00) : Paramount-Mailet, 17° (758-24-24) : Paramount-Montamartre. 18° (606-34-25).

UGC BLARRITZ VO - UGC BANTON VO UGC OPERA VF

Magnifique !

Un triomphe de la mise en scène. Ben Gazzara : admirable ! t Benayoun (Le Poi · inoubliables! Hervé Delilia (Libération)

E MAGNIFIQUE

GROS CALIN (Fr.): Impérial, 2° (742-72-52): Epée-de-Boia, 5° (337-87-47); Montparnasse-S3, 6° (544-14-27); Colisée, 8° (359-29-46).

LA GUERRE DES POLICES (Fr.): U.G.C. Opéra, 2° (251-50-32); Bretagne, 6° (222-57-97); U.G.C. Danton, 6° (329-42-62); Biarritz, 8° (359-42-33); Normandie, 8° (359-41-18); Caméo, 9° (246-86-44); U.G.C. Gare de Lyom, 12° (343-01-59); Maxéville, 9° (770-72-86); Mistral, 14° (539-52-43); Saint-Charles - Convention, 15° (579-33-00); Terose, 17° (380-10-41)

LA GUEULE DE L'AUTRE (Fr.), Caumont Les Halles, 1° (297-49-70); Richelleu, 2° (233-56-70); Saint-Germain-Village, 5° (633-87-59); France-Elysées, 8° (723-71-11); Concorde, 8° (359-92-92); Françaia, 8° (770-33-88); Fauwetta, 13° (331-60-14); Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23); Gaumont-Convention, 15° (522-42-27); Victor-Bugo, 16° (727-49-73); Citchy-Pathé, 18° (522-37-41); Gaumbetta, 20° (797-02-74).

HAIR (A. vo.): Palais des Arta, 3° (273-69-80).

INTERIEURS (A. vo.): La Clef, 5° (197-197-197).

(337-90-90).

JACK LE MAGNIFIQUE (A.) (\*)
(vo.): U.G.C. Danton, \* (32942-62): Blarritz, \* (339-42-33);
(v.l.): U.G.C. Opera, 2\* (261-50-32).

LES JOYRUSES COLONIES BE VACANCES (Pr.), Res, 2\* (238-83-83);
Ermitage, \* (359-15-71); Helder,
9\* (770-11-24): U.G.C. Gare de
Lyon, 12\* (343-01-59); U.G.C.
Gobelins, 13\* (336-23-44); Mutral,
14\* (539-52-43); Bisovenue-Montparnasse, 15\* (544-25-02); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-06);
17\* (380-41-46); Cilchy-Pathé, 18\*
(522-37-41); Secrétan, 19\* (20671-33).

LAURA, LES OMBRES DE L'ETE

71-33).

LAURA, LES OMBRES DE L'ETE
(fr.), Richslieu 2 (233-56-70);
Quintette, 5 (354-35-40); Montparnasse 33, 6 (544-14-27); Mariguad, 8 (339-92-82); Madeleine, 8 (742-03-13; Nation, 12 (34304-67); Clichy-Pathé, 18 (32237-41).

LES LAPAGES TARGETTE

37-21).
LES LARMES TATOUEES (A., v.o.):
Le Seine, 5° (325-95-99) H. Sp.
LINUS (Suid., v.o.): Studio des
Uraulinea, 5° (354-39-19).
LA LUNA (1t.) (\*\*) (v.o.): Contrescarpe. 5° (325-78-37); U.G.C. Marbeuf, 8° (225-47-19); (v.f.), Impérial, 2° (742-72-52).

beuf, 8° (225-47-18); (v.f.), Imperial, 2° (742-72-52).

MAMAN & CENT ANS (Esp., v.c.);
Porum des Hailes, 1° (297-53-74);
Saint-Germain-Bunhette, \*\* (633-83-15);
Elysées-Lincoin, 8° (339-85-14);
14 Juiliet-Beaulile, 11° (357-80-81);
Parnassiens, 14° (329-83-11); 14
Juiliet-Beaugrensile, 15° (675-79-79); (v.f.) Madalaine, 8° (742-03-13).

MANHATTAN (A. v.c.); Studio Alpha, 5° (354-39-47), Paramount-Odeon, 6° (329-39-83), Publicts Champs-Elysées, 8° (720-78-23),
Paramount-Elysées, 8° (720-78-23),
Paramount-Cobelins, 12° (707-12-28),
Paramount-Odelins, 12° (707-12-28),
Paramount-Gobelins, 12° (707-12-28),
Paramount-Moutharte, 18° (540-34-24),
Paramount-Moutharte, 18° (806-34-25)
MOLIERE (Fr.); Styz, 5° (633-68-40).

MOLIERE (Fr.): Styr. 5 08-40).

MUONRAKEE (A., vi.): Paramount-Opera, 9° (742-55-31),

NORTHERN LIGHTS (A., v.o.):

Olympic, 14° (542-67-42).

NOUS ETIONS UN SEUL BOMME (Fr.) (\*\*): Palais des Arts, 3\* (272-52-98): Espace Galté, 14\* (320-99-34): Studio de l'Etolle, 17\* (380-19-93), H. Sp

(380-19-93), H. Sp PATTI SMITH AND THE DOORS (A., F.O.): Vidéostone, 6- (325-5)-34) LE PIEGE A CONS (Fr.): Lucer-vaire, 5- (544-87-34). LES PETITES FUGUES (Suisse): Saint-Andrè-des-Arts, 6- (326-48-18); Saint-Ambroise, 11- (769-80-16) H. Sn. Studio de l'Escale 89-16). H. Sp.; Studio de l'Etoile, 17\* (380-19-93).

LE PULL-OVER ROUGE (Pr.):

Eichelleu, 2° (233-56-70); Paramount-Marivanz, 2° (298-80-40);

Faramount-City, 8° (233-45-78);

Faramount - Monsparaese, 18° (229-90-10).

RENCONTER AVEC DES ROMMES

REMARQUABLES (ADE, VO.):

Cluny-Ecoles, 5° (354-20-12); VI.;

U.G.C. - Opéra, 2° (261-50-22);

U.G.C. - Opéra, 2° (261-50-22);

U.G.C. - Marbeuf, 8° (223-47-20);

RIEN NE VA PLUS (Fr.): Gammont les Halles, 1° (237-49-70);

Richelieu, 2° (233-56-70); Berlitz, 2° (742-50-33); Saint-Germainstudio, 5° (354-22-27); Monte-Carlo, 8° (255-03-83); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (337-33-43); Elysèes-Linooln, 8° (359-38-14); Nation, 12° (343-04-57); Paramount-Gaiazie, 13° (580-18-33); Farnaesiens, 14° (329-83-11); Gammont-Sud, 18° (327-34-50); 14

Juillet - Besugrenelle, 18° (573-77-79); Clichy-Pathé, 18° (523-37-41).

ROCEERS (A., v.o.): Luxembourg, 6° (633-37-77), 6° (633-37-77); Studio de la Harpe, 5° (354-34-33); Paramassiens, 1° (329-83-11).

SENTETTE (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (325-95-99), E. Sp.

SEXTETTE (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (325-95-99), E. Sp.

SEXTETTE (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (325-95-99), E. Sp.

SEXTETTE (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (325-95-91), E. Sp.

SEXTETTE (A., v.o.): Studio Cujas, 5° (325-95-91), E. Sp.

SEXTETTE (A., v.o.): Commoa, 6° (548-62-25); Publicis-Maxignon, 5° (325-93-97), U.Sp.

SERNEMBE (Sov., v.o.): Commoa, 6° (548-62-25); Publicis-Maxignon, 5° (325-93-97), E. Sp.

LE TAMBOUR (All., v.o.): Commoa, 6° (548-62-25); Publicis-Maxignon, 5° (326-89-22), E. Sp.

LE TAMBOUR (All., v.o.): Commoa, 6° (538-30-10); Le Studio Cujas, 5° (335-48-22); E. Sp.

LE TAMBOUR (All., v.o.): Commoa, 6° (538-30-11).

LA TERRE EST PLATE (Dan.-Port, v. port.): Le Selne, 5° (326-89-89),

zac. 3e (561-10-80); v.d.,vf.: Vendoms. 2e '742-97-52); vf.: Calypeo. 12e (380-30-11).

LA TERRE EST PLATE (Dan.-Port. v. port.): Le Belne, 5e (325-98-98), E. Sp.
TESS (Fr.-Brit., v. ang.): Hantefeuille, 6e (632-79-38); Marignan, 8e (359-92-82); Parmagatena, 14e (329-83-11); Broadway, 10e (527-41-15): vf.: Berlitz, 2e (742-80-33); Gaumont les Halles, 1ee (297-49-70); Saint-Latare-Pasquier, 8e (387-35-43); Athèns. 12e (343-07-48); Montparnasse-Pathé, 14e (322-19-23); Gaumont-Convention, 15e (828-42-27).

LE TOUBIE (Fr.): Berlitz, 2e (742-80-33); Montparnasse 63, 6e (544-14-27); U.G.C.-Marbeuf, 8a 225-18-45).

#### Les grandes reprises

ANNE ET LES LOUPS (Esp., v.o.) :
Parnassiens, 14 (329-83-11).
ANNIE HALL (A., v.o.) : CinochesSaint-Germain, 6 (632-10-83).
LES AVENTURES DES PIEDS
NICKELES (F.) : Panthéon, 3 (354.15-64).

(354-15-04).
LES AVENTURES DE PINOCCHIO
(A. V.I.): Escurial. 13° (70728-04): 14-Juillet-Beaugrenalla,
15° (575-79-79).
BANBI (A. V.I.): Grand-Pavois, 15°
(554-46-85).
LES AVENTURES DE RABBI JACOB (F.): MEXÉMILE, 9° (770-72-86).

LE BAL DES VAMPIRES (A. v.o.):
CLUDY-PAIACE (354-07-75).

LE BAL DES SIRENES (A. v.o.):
Palais-des-Arts. 3° (277-62-98);
Denfert, 14° (354-00-11).

BEN HUR (A. v.f.): Haussmann, 9° (770-67-55).

BEN HUE (A., vf.): Hausmann, 9-(770-47-55).

BOB MARLEY (A., vf.): Hollywood, 9-(770-10-41).

LA BETE (Fr.) (\*\*): Jean-Renoir, 9-(874-40-75); Studio Raspail, 14-(320-38-38).

LES CAVALIERS (A., v.o.): Espace-Gaité, 14-(320-99-34).

CASANOVA. UN ADOLESCENT A VENISE (It., v.o.): Hautafeuille, 6-(633-79-38); Elysées-Lincoin. 8-(353-36-14).

LE CID (A., vf.): Escurial (707-28-04).

LES CONTES DE CANTERBURY (It., v.o.) (\*\*): Champollion. 5-(354-51-60).

PARAMOUNT CITY TRIUMPHE v.o. - BOUL'MICH v.o. - PARAMOUNT MAILLOT v.f. - PARAMOUNT OPÉRA v.f. - PARAMOUNT GALAXIE v.f. PARAMOUNT MONTPARNASSE v.f. - PARAMOUNT MONTMARTRE v.f. CONVENTION SAINT-CHARLES v.f. PARAMOUNT ÉLYSÉES 2 La Celle-Saint-Cloud - PARAMOUNT Orly ARTEL Villeneuve-Saint-Georges - ALPHA Argenteuil



Avec DONALD SUTHERLAND • VANESSA REDGRAVE • RICHARD WIDMARK CHRISTOPHER LEE • BARBARA PARKINS et LLOYD BRIDGES

et avec LAURENCE DANE Musiques de ROBERT FARNON - Schnerio de DAVIO BUTLER - DON SHARP et MURRAY SMITH d'après le roman de ALISTAIR MacLEAN - Protein par PETER SMELL Réalisé par DON SHARP - Une Couradectien Anglo-Cauadienne « Parentskia <sup>©</sup> Ölstribné par Warner-Columbia Film

PATASIA (A. P. PACE (ALL. VO.) 1
PENNE DEN FACE (ALL. VO.) 1
PENNE DES GRANDEURS (F.) 1
POLIE DES GRANDEURS (F.) 1
PLUE ENCHANTER (P. 14
10 : 4-52:5: 13° (317-74-87).
PLINENSTEIN JF (A. T.O.) : BLANDEURSTEIN JF (B. T.O. 

CONTREBANDIERS DE MOON- EA FLEST (10 (805-51-33)) ACTION-RÉPON-BIQUE (10 (805-51-33)) (ALL VOI) HO DE GRACE (ALL VOI) HO DE COUP DE GRACE (ALL VOI) HO

DE GRACE (ALT-18-09):
LIMITED PARTIES, G. (ACT-18-09):
LIMITED PARTIES, G. (ACT-18-09):
DERVIER ROUND (A. F.O.) F.
DERVIER ROUND (A. F.O.) F.

Mars Olyzala (Sov. Vo.) 1 Marson Olyzala (Sov. Vo.) 1 Marson (Marson Marson Mar

(F.) 143-57-30, (\*\*) : Eccurial, 15° (Ni-55-61).

REST (ST. S.C.): Mac Manager, (ST. S.C.): State Cular, F. (SS. S. S.). State Cular, F. 17 (359-24-81). 1800RA (A. C.O.) : Studio Cules, 1851-99-191. 1871-81A (A. V.L.) : Lumbin, 1871-81A (A. V.L.) : Lumbin, 1871-81A

# DIANE DUE! FOUR LA PA

Diane Dufresne, cas S dans Starmania. Après le spectacle, Mich Plamondon présentent aniourd'hui la versime intégrale de Stanta enregistrée en puide. lans un coffret de disques, avec en plus m livret de 12 pages en co

Starmania se ince



17 volumes + 1 volume of 9.000 pages environ Chaque volume 13,5 x 21 Converture quadrichron Présentation soignée et é

Présentation de chaque vol écrivains : E. Le Roy-Ladin Jacques de Lacrerelle, Fran Jean-Louis Curtis, Sainte B Andre Maurois, Hippolyte

# LA SEULE EDI COMPLETE EI

\* Saint-Simon est anssi agrégations de lettres é

هكذا من الأصا

LE MONDE - Samedi 22 décembre 1979 - Page 35

#### **SPECT ACLES**

PRESSE

LES CONTREBANDIERS DE MOONFILET (A., v.l.): Action-République, 11° (805-51-33).

LE COUF DE GRACE (AL, v.o.):
14-Juillet-Parnasse, 6° (326-52-00).

George-V, 8° (325-14-65).

LE DERNIER ROUND (A., v.o.):
Maraia, 4° (278-47-86).

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.):
Tampliers, 3° (272-94-56): Easenlagh, 16° (228-84-44), H. sp.

LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX

(F.): Lucarnaire, 9° (844-57-34),
en mat.

(F.): Lucarnaire, 9° (844-57-34),
en mat.

(TOT-28-04).

(TOT-28-04).

(TOT-28-04).

MA NUIT CREZ MAUD (Fr.):
14-Juillet-Parnasse, 6° (326-52-00).
MARY POPPINS (A., v.l.): Napoléon, 1° (380-41-04).
(Ang., v.o.): Clumy-Scoles, 5°
(354-50-20).

(Ang., v.o.): Clumy-Scoles, 5°
(354-15-04).

(Ang., v.o.): Lucarnaire, 6° (331-10-22).

(Ang., v.o.): Clumy-Scoles, 5°
(324-57-34).

(Ang., v.o.): Lucarnaire, 6° (334-15-04).

(Ang., v.o.): Lucarnair

7482-12 E

Opéranigth, 2° (296-82-55).

ORANGE MECANIQUE (A., v.i.) \*\*

(\*\*) : Haussmann, 9 \*(770-47-55).

OECA (A., v.i.) : Escurial, 13\* (707-28-04).

ORFEU NEGRO (Fr.-Sré., v.o.) :

Kinopanorama, 15\* (306-50-50),

\*\*TERRE (A., v.i.) Georges V, 8\*

(225-41-46) an mat.

en mat.

\*\*FLESH\*\* (A., v.o.)\*\* (\*\*\*) : Becurial, 13\*\* (707-28-04).

\*\*FOLIE-FOLIE\*\* (A., v.f.) : Mac Mahon, 17\*\* (380-24-31).

\*\*FEDORA\*\* (A., v.o.) : Studio Cujas, 5\*\* (384-39-07).

\*\*FANTASIA\*\* (A., v.f.) : Lumière, 9\*\* (385-61-77).

\*\*FANTASIA\*\* (A., v.f.) : Lumière, 9\*\* (385-61-77).

\*\*LA FERRIRE\*\* D'EN FACE\*\* (All., v.o.) : Lumière, 9\*\* (385-61-77).

\*\*LA FOLIE\*\* DES GRANDEURS\*\* (F.) : Club, 9\*\* (770-31-47).

\*\*LA FOLIE\*\* BOS GRANDEURS\*\* (F.) : Club, 9\*\* (770-31-47).

\*\*LA FOLIE\*\* BOS GRANDEURS\*\* (F.) : Club, 9\*\* (770-31-47).

\*\*LA FOLIE\*\* ENCHANTE\*\*\* (Suéd., v.o.) : Balezac, 8\*\* (561-10-60).

\*\*LE GRAND\*\* FRISSON\*\* (A., v.o.) : Balezac, 8\*\* (581-30-90).

\*\*JIMM\*\* HENDRIS\*\* (A., v.f.) : Gaité-Rochedouart, 9\*\* (878-31-77).

\*\*LE LAUREAT\*\* (A., v.f.) : Optim-Right, 2\*\* (226-63-53).

\*\*LITTLE\*\* BIG MAN\*\* (A., v.o.) : Noctambules, 5\*\* (385-42-34).

\*\*LE LIVER\*\* DE LA JUNGLE\*\* (A., v.f.) : Gaité-Rambule, 8\*\* (389-41-18) : Rar, 2\*\* (236-33-39) : U.G.C. Odéon, 8\*\* (335-34-41); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambule, 8\*\* (328-23-41); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-42-34).

\*\*LE LIVER\*\* DE LA JUNGLE\*\* (A., v.f.) : Gaité-Rambule, 8\*\* (389-41-18) : Rar, 2\*\* (236-32-39) : U.G.C. Odéon, 8\*\* (335-32-41); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-33) : U.G.C. Odéon, 8\*\* (335-32-41); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-34); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-34); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-34); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-42) : Olympic-Rambules, 5\*\* (385-32-34); Mistral, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 14\*\* (329-31-23) : Olympic-Rambules, 14\*\* (329-31-23) : O

A BOUT PORTANT (A. v.o) : Olympic Saint-Germain, 6 (222-

A BOUT PORTANT (A. v.o):
Olympic Saint-Germain, 6° (22287-23), 24 h.

A CHILD IS WAITING (A. v.o.):
Olympic, 14° (542-87-42), 18 h.
L'ARNAQUE (A. v.o.): Studio Bertand, 7° (762-64-68): 20 h 30.
L'EMFIRE DE LA PASSION (Jap., v.o.)
(\*\*): Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.
L'EMFIRE DES SENS (Jap., v.o.)
(\*\*): Saint-André-des-Aris, 6° (326-48-18), 24 h
FRITZ THE CAT (A., v.o.) (\*\*):
Saint-André-des-Aris, 5° (326-48-18), 0 h 15.
EARDCORE (A. v.o.) (\*\*): Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.
LES LARMES AMERES DE PETRA
VON KANT (All., v.o.): Olympic, 12° (542-67-42), 18 h.
LAST PICTURE SHOW (A. v.o.):
Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.
ANARATHON MAN (A. v.o.):
LUXEMBOURG, 12° (533-97-77), 24 h.
FHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.): Luxembourg, 6° (633-97-77), 24 h.
FHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.): Luxembourg, 6° (633-97-77), 24 h.

Alian.
STUDIO EFOILE. '7° (380-19-83).
14 h. 30 : les Aventures épotatour finntes de Tom et Jerry; 16 h. 15 : les Aventures de Robin des bois 18 h. et 20 h. 15 : les Petites

Fugues.
PALACE CROIX-NIVERT, 15° (374-95-04) (v.o.), en alternance : la

Les festivals .

Lauréat; 18 h. 10 in le Carme de Celebrary New-York New-York; 22 h. 25 is Pean to m of the Paradise; 23 h. 50 : Flesh Gordon. — It is 50 : Chân de paille (v.d.); 23 h. 50 : Flesh Gordon. — It is 50 : Elechron (v.d.); 24 h. 15 is Pean to m of the Paradise; 25 h. 50 : Flesh Gordon. — It is 50 : Electron (v.d.); 25 h. 50 : Flesh Gordon. — It is 50 : Electron (v.d.); 25 h. 50 : Flesh Gordon. — It is 50 : Electron (v.d.); 26 h. 50 : Electron (v.d.); 27 h. 40 : John Mc Cabe; 19 h. 50 : Desurant (v.d.); 28 h. 15 : Derus (v



du 26 décembre au

5 janvier 18h 30

alors accepter un compromis ? La détermination des salariés dans le récent mouvement de grève pour la garantie de l'emploi, qui s'est terminé avec succès, a montré aux dirigeants des deux sociétré aux dirigeants des deux socié-tés que la marge de négociation est étroite. Dans certaines socié-tés du groupe, ces négociations ont progressé. Ainsi à Data-Presse (informatique), les salariés ont obtenu la garantie de leur emploi. Et si à P.P.H. quelques dizaines de suppressions d'emplois sont en-visagées, le reclassement au sein d'autres sociétés du groupe, no-

De part et d'antre on se trouve confronté à la relance de la concurrence. Ne faudra-t-il pas

Les arbitres tenteront sans doute d'élaborer de nouvelles bases pour des accords limités. Pourraient être concernés des services d'impression et de diffusion correspondant aux actuelles sociétés presitataires E.P.1 et R.A.D. et même certains services rédactionnels communs par le biais de l'agence AIGLES. Si les deux arbitres ne parviennent pas à une nouvelle hase de négociation usr ces thèmes, trois juges pourraient être alors désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou par le président du tribunal de commerce de Paris.

Au-delà d'une bataille juridique aux multiples rebondissements (le Monde du 20 novembre), le dernier épisode étant un arbitrage favorable à la société Delaroche dans son litige relatif à la facturation des lignes de publications de lignes de publications de la company de la c blicité composées par P.P.H., le temps des négociations ne paraît plus si lointain. Chacun prend

M. Barre a paru accorder son appui au groupe Dauphine ilbéré an donnant une interview exclusive à un des quotidiens du groupe, le jour même du cent vingtième anniversaire du Progrès. Les «petites phrases» échangées publiquement par MM. Lignel et Francisque Collomb, sénateur Francisque Collomb, sénateur (non-inscrit), maire de Lyon, ne sont pas non plus passées inaperques.

CLAUDE RÉGENT.



#### DIANE DUFRESNE **ABANDONNE LE CINÉMA POUR LA POLITIQUE.** Diane Dufresne, c'est "Stella Spotlight" dans Starmania

Après le spectacle, Michel Berger et Luc Plamondon présentent aujourd'hui la version intégrale de Starmania, enregistrée en public, dans un coffret de 4 disques, avec en plus un livret de 12 pages en couleurs

Maintenant, Starmania se joue chez vous.

# FAITES LE PLUS BEAU CADEAU DE L'ANNÉE

offrez\* LES MÉMOIRES COMPLETS DU **DUC DE SAINT-SIMON** »

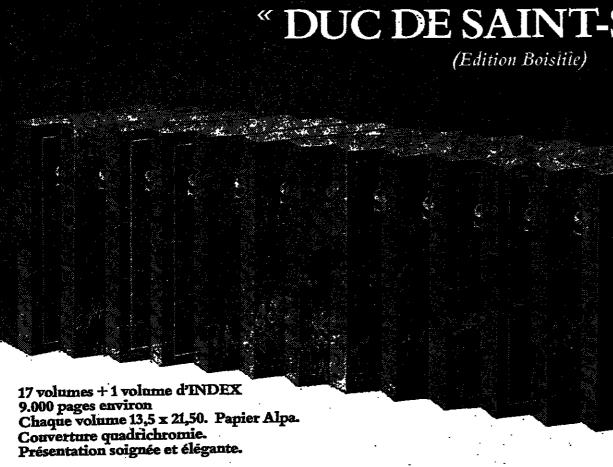

Présentation de chaque volume par de grands écrivains: E. Le Roy-Ladurie, René Girard, Philippe Sollers, écrivains: E. Le Roy-Ladurie, René Girard, Philippe Sollers, Jacques de Lacretelle, François-Régis Bastide, Didier Martin, Erik Orsenna, Jean-Louis Curtis, Sainte-Benve, J.-C.-L. de Sismondi, le Duc de Levis-Mirepoix, le Duc de Castries, André Maurois, Hippolyte Taine, Barbey d'Aurevilly, Henry de Montherlant, Philippe Erlanger.

#### LA SEULE EDITION COMPLETE EN LIBRAIRIE.

 Saint-Simon est aussi au programme des agrégations de lettres classiques, lettres modernes et grammaire année 79/80.

adressez-vous au libraire le plus proche de votre domicile ou bien renvoyez, avec votre règlement, sons enveloppe affranchie à : Libraitie des ÉDITIONS RAMSAY

Je désire recevoir la collection des 18 volumes des "MÉMOIRES DE SAINT-SIMON an prix de vente de 660 francs port compris, soit en une fois et vous adresse mon règlement ci-joint de 660 francs, soit en trois fois à raison de 3 livraisons de 6 volumes et je vous adresse mon

23, rue de Fleurus 75006 PARIS

premier règlement ci-joint de 220 francs, par :

☐ chèque bancaire, ☐ chèque postal avec ses 3 volets, ☐ mandat-lettre à l'ordre des EDITIONS RAMSAY.

Si, dans un délai de 10 jours après réception, je juge que cette collection Saint-Simon ne me satisfait pas, je pourrai vous le retourner et vous demander son remboursement qui me sera immédiatement accordé sans

|                                         | ···· |             |       |               |   |   |
|-----------------------------------------|------|-------------|-------|---------------|---|---|
| Nom                                     |      |             | <br>  |               |   |   |
| Prénom                                  | •    |             |       |               |   |   |
|                                         |      | -:          |       |               | • |   |
| Adresse                                 |      | <del></del> | <br>  | <del></del> - |   |   |
| Ville:                                  |      |             | <br>  | ·             |   |   |
| · — · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      | _           | <br>ı | 1             | ŀ | 1 |

(a ligna 51,00

12,00

35.00

35,00

35,00

95,00

11. sops 7.C. 59,98

14,11 41,16 41,16

111,72

Altania e de

villas

COTE D'AZUR, région Grasse

COTE D'AZUR, région Grasse, idéal, calme, vue paner. 1803, JOLIE VILLA provenc, caract. plain-pied, hall, cab. toilette, sel./s. à manger + cheminée, culsime équpiée, office, degagt, penderle, 2 cibr., s. de bs, abri volt., barbecue, terrein clos améragé 1.500 m2, chauff.

Px 750,000 F, AG. COURRIN, 23, Jeu de Ballon, 06120

CELLE-ST-CLOUD. S/gd terrain boisé, VILLA, séjour, S. à III., 5 chbres, pari. état. 1.880.000 F. MAT IMMOBILIER - 953-22-27

Corse, golf Porto-Vecchio, 50 m mer, vends villa 248 m2, 2 nlyx sur 1.700 m2, 5 ch., 3 bns, séj. chem., cujs., réserve, lingérie,

pavillons:

A SAISIR - HERBLAY
Pavillon 1975 sur jardinet, sssoi total gar., ch. cent. gaz.
R.-C.: ent., cuis. amén., sèi.
ave. cheminée, iterrasse wc;
ler étg.: paller 3 chb., s. bs,
wc. Prix exceptionnel 239.000 F
dont C.F. 42.700 F complant.
VERMELLE, 919-21-27, 16, av.
Carnot, à Conflans-She-Honorine.

MAISON A VENDRE
Haut Saint-Prix (95) site protége, près forêt, proximité écoles, 164 m2, saite à m-saion, cuts., bur., terrasse, ler ét.: s. bains, w.-c., 3 chòres, grenier, cave, garage deux voitures cour atelier chauffage central charbon.
319,000 F. T. 416-38-81, apr. 17 h.

forêts

- Vds forêt 123 ha rêslneux, 12 ans, MAS D'AZIL 89. Prix : 1.400.000 F.

- Vends forêt 40 ha rêslneux, 8 ans, MAS D'AZIL 89.

- Vends forêt pîns noirs 27 ha + 12 ha tendes. Mirepoix 09. 480.000 F. Ec. maître Telessere, notaire, 3, r. P.-Lattont, 09-Foix.

Jeu de Ballon, 06130 GRASSE - (93) 36-24-37.

propriétés

PERIGORD, 5 km SARLAT Ferme, anc. toit lauzes à rest., avec (ou sans) 1 ha près et bols Prix 220.000 F. Tél. (53) 57-23-74

Prix 20.000 F. 161. (33) 57-57-4 Côte d'Azur - Hrs de St-PAUL Majson provençale 2 niveaux, tout contort, 175 m2 habitalos, jard. boisé 2.450 m2, vue except. sur Saint-Paul, Prix 1,500.000 F. Tél. (93) 32-80-21

Tél. (vs.) 32-94-21

Derdogne - Propriété 42 ha dont
20 ha culture, le reste en bols.
Toules terres Irrigables.
Jolie maison périgourdine.
Bâtiment d'exploitation

Bâtiment d'exploitation neuts, hangar à tabac, possib. plan d'eau 2 ha 1/2. S'adr.: M. Schreiber, notaire, 24 Vergt.
Maximum 40 km PARIS rech. Maison de maîtres dans parc, gde réception, 5 chores, ti cf. Eczire ou têl. REMY, 290, rue pasteur - 33200 Bordeaux-Caudéran - Tél. (56) 08-50-75

maisons de

campagne

Dans jolf petit village pro-vençal, maison de pierre babit, eau, E.D.F., tt à l'égout, bai-con, terrasse, 3 pces, cal-toilette, grenier aménagsable, vue dépagée. Affaire rare, Px 16,000 cpt + 64,000. Fac. -MAI IMMOBILIER (\$4) 77-1154,

27 km DEAUVILLE

maison normande entierement restaurée dans très joile vallée, 100 m2 sur 2,000 m2 terrain, habitable immédiat, 280,000 F. Tél. 16 (32) 41-81-88, le vendredi, sant et dimanche.

Part. vd terrain 2.500 m2, bat. a rest., region Normande, ts0.000 F. Urgt. Tel. 798-11-16, après 19 h. 30.

GROUPE NEGOTA
rech. terrains toules regions,
toules superficies, pour creation
DE LOTISSEMENTS. Palement

Ne payez pas la griffe
LES PLUS BELLES COLLECT.
ACTUELLES DE COSTUMES
5, avenue de Villiers, Paris 17
Mêtro: Villiers

GROS RABAIS

MOQUETTE

légriffée, laine et synthétique Stock 50.000 m2

de particuliers

Vds 1/2 prix mach, à écr. 18M, photocop., duplicata, dictaphone, facturière, offset. - 246-20-46.

Vds manteau et veste loutra de mer T. 38 chains, TV, battles, encyclopédia. - 246-34-30.

Part. vd (c, dép.) s. de séj. et ch. à coucher en polyester pails-sandre, 7. 329-12-52 (poste 2307) après 19 heures.

Pour reaconirer l'autre...

Documentation districts gratuine, micros, venez nous voir de 14 à 20 h stuf mars et dim-

ENSEMBLE CONSET. MATERIALISM.
79013 Paris

5, rue de Pouy 75013 Paris Tél. 588.28.25

le favorise des relat. Amiczies entre H. F. cultivés, équilibres, sincères, - Tél. 222-68-38.

STAGES TOUS PERMIS
3 - 5 - 10 on 20 Jours
UNISTAGES 93
48, avenue ce Chenzy
93270 VILLEMOMBLE
Tél.: 855-27-81

DAIL QUARTIER RESID. Très

privée, prendrait pensionnaires pour LONGS SEJOURS Mme Antonin - Tél. (59) 66-72-52

Troisième âge

Stages

Rencontres

small obedings

Mode

Moquette

Offres

\* terrains

#### offres d'emploi

L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE recrute des

#### INGÉNIEURS

ATTACHÉS DE DIRECTION

DÉPARTEMENT RELATIONS INFORMATIQUES

PROFIL RECHERCHE:

- · formation supéristire :
- connaissance des techniques informatiques; expérience professionnelle d'un ou deux ans dans un organisme financier de dimension nationale ayant permis d'acquérir une connais-sance dans l'un des domaines suivants ;
- cartes bancaires : utilisation guichets auto-matiques ; contraintes de fabrication ; nor-malisation des échanges bancaires ; contexte général des télétransmissions;
   procédures d'échanges automatisés.

Envoyer C.V. manuscrit, photo et prétentions sous référ, 4,905 à UNCEP, S, rue Masseran, 75007 Paris.

LILLE

Société de services (400 personnes), en

pleine expansion, crée une cellule d'inter-

vention auprès des entreprises pour traiter

les problèmes d'investissement sous leurs

Pour répondre à cet objectif elle recherche

ingénieur

(X, CENTRALE, MINES, IDN)

(ref. 3294 K)

d'évaluer l'investissement sous le double

- de conseiller l'entreprise sur les pro-

Ceci dans une optique générale de vente

Le poste sera confié à un candidat ayant

une expérience d'environ 5 ans en pro-

duction mais avec un aspect gestion ou

financement très marque ; une formation

théorique de destionnaire acquise complé-

mentairement serait appréciée (ISA - CPA.).

financier

(HEC, ESSEC, SUP de CO) (réf. 3294 L)

- d'assurer la démarche commerciale

d'informer, conseiller et former le client

sous l'aspect technique des flux fi-

nanciers à court et moyen termes

(plan de financement, plan de trésorerie,

Le poste sera par conséquent confié à un

candidat qui maîtrise théoriquement ces

techniques et qui, diplôme d'une grande

école de gestion, les a déjà pratiquées

environ 2 ans, de préférence dans un

service financier d'une grande entreprise.

Les candidats retenus, pour ces deux postes, doivent prouver une motivation

certaine pour la vie au sein d'une entreprise moyenne à vocation régionale. Ils pourront

y vivre une expérience technique et humaine

Ecrire sous les références indiquées à,

G. STIKER qui vous informera

en toute discretion, a :

**BOSSARD SELECTION** 

«Centre Vauban»

201, rue Colbert 59800 - LILLE

Société de l'Autoroute Paris-Normandie

aux Essarts (76)

UN AGENT

chargé de la maintenance

de matériel électronique utilisant la technique du microprocesseur (en laboratoire) et ayant des

connaissances approfondies en informatique. Ce poste pourrait déboucher sur la création d'un centre informatique. Niveau exigé : Niveau supériour à DUT génie élec-

Adresser candidature, C.V. et prétentions à SAPN. B.P. 31 - 76530 GRAND-COURONNE.

ORES MEMBRE SYNTEC

complète auprès de l'entreprise,

fonds de roulement).

très enrichissante.

aspect rentabilité industrielle et renta-

Chargé particulièrement :

cédures d'investissement.

bilité financière.

de services.

Capable:

différents aspects.

#### offres d'emploi

RECHERCHONS pour banllepe Sud

#### AGENT TECHNIQUE ÉLECTRONICIEN

Ecrire nº T 017373 M, REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Résumur, 75002 PARIS

Mairie de NEUILLY-S-MARNE
30.000 habitants,
reck, 1NG. TP BT expérimenté
pour les services techniques de
le mairie. Adr. C.V. et candidature à monsieur le maire de
Neullly-sur-Marne,
rue E. Cossonneau.

emplois régionaux

Noully-sur-Marrie, rue E. Cossonneau, 9338 NEUILLY-SUR-MARNE 2 ANALYSTES Cabinet Chapelle recherche • 1 SECRETAIRE 25 a. min Adr. lettre de candidat. et C.V. ninistère des au ninistère des affair, étrengère S. I. A. G. Division de l'informatique, 21 bis, rue La Pérouse, 73016 PARIS. exp., place stable, 1 STANDARDISTE DACTYLO contrat 8 mols.

45, avenue Trudaine, 285-72-77, DE FORMATION PRIVE recherche PROFESSEUR ANGLAIS MINISTERE de la JUSTICE 3 PROGRAMMEURS pour BTS de Tourisme Quelques neures de vacation par semaine - Salarié, Tél. pour R.V.: 266-66-82

CADRES COMMERCIAUX

GESTIONNAIRES DES PROFESSIONS DU BOIS
(Prance et Etranger)
Participation au stage de formation et de perfectionnement de :
Illustitut de Promotion Commerciale du Bois

l'Institut de Promotion Commerciale du Bois (I.P.C. Bois).
Lien: Bordeaux - Durée: 9 mois à temps complet.
Début du stage: mi-février 1980.
Conditions d'admission: niveau bac minimum.
3 ans d'expérience professionnelle. Age minimum: 25 ans.
Rémunération par le Ministère du Travail.
Participation aux frais.
Renseignements et inscriptions:

I.P.C. BOIS 10, place de la Bourse.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX

Usine fabrication matériels pour industries pétrollères forages et lêtes de puits, implantée Sud France, recherche pour fonction commerciale sédentaire,

UN TECHNICIEN

ou TECHNICO-COMMERCIAL

excellente pratique de la langue anglaise, pariée ,lue et écrite obligatoire. Connaiss. de ces materiels apprèc., discrit, ass. Adr. C.V. et prétent, à HAVAS, 136, av. Ch.-de-Gaulle, 95522, Redilly-s-Seine, s/no 83.318, q.t.

Reddiy-5-Seine, s/no 83-318, q.1.
Ch. ANIMATEUR pour équipe
mobile d'action culturelle, niv.
d'ét. min. BAC, tit. BASE,
msilirise d'une fechnique d'act,
et B.A.F.D. souh. Travall en
equ. Exp. rel soc Permis V.L.
Cand à adr. sous d'ble envel.
Cachetée au
SERVICE CULTUREL,
MAIRIE DE BELFORT.

1 PUPITREUR

L'ATELLER

de CONSTRUCTION de TARBES
rech. pour son bur. d'Etude;
— Un technicien (BTS ou DUT)
électronicien pour participer
à la conception et à la mise
au point de système électron.
— UN TECHNICIEN ELECTRO.
NICIEN adjoint ayant de
bonnes connaissances en mécanique et électricité pour suivi
des dossiers.

des dossiers.

Expérience souhaitée.

Expérience solig. militaires.

Ecr. à 7.223, « le Monde » Pub.

5, r. Italiens, 75427 Paris ced 09

Groupe (Inaucier spi dans l'immobilier

Age min. 25 a. Exper. bancain souhaite. Mission; prospectio et suivi de clientèle, montage et raitem. des dossiers de credit Poste à pourvoir sur LYON. Ecrire avec C.V.: B.H.E. B.P. 53 67378 LYON Cedex

enseignem.

APPRENDRE L'AMERICAIN

L'AMERICAN CENTER 261, be RASPAIL, PARIS-1

Tél.: 633-67-28

dans de conversation
dans la journée et le Soir
Lycèmes à partir de 15 ans.
INSCRIPTIONS IMMEDIATES
DEBUT : 7 JANVIER,
COURS PRIVES
PREPARATION AU TOEFL
COURS POUR ENFANTS,

automobiles

5 à 7 C.V.

Collaborateur journal vd RENAULT 15 TL (avril 78, 24,000 km), état impeccable, peinture jaune, inférieur skai. Prix à dépattre, Tél.: 982-78-30.

12 à 16 C.V.

emplois internationaux

(et departements d'Outre Mer)

NOUVELLE SOCIÉTÉ BELGO-SAOUDIENNE

DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

RECHERCHE

POUR SON BUREAU EN ARABIE SAOUDITE

UN INGÉNIEUR

Pour service technico-commercial. Il devra assurer la prospection en Arabie Saoudite.

La connaissance de l'anglais est indispensable et celle de l'arabe sera un argument de sélection.

Ecrire avec C.V. et prétentions sous n° 7.174 à le Monde » Pub., 5, rue des Italiens, 75427 Paris.

Lleu de résidence : JEDDAH.

représent.

' offre

AGENCE DE PRESSE, photos

recherche ropresentant connaissances en sport. Tél.: 265-53-58 ou 63-37.

Importante Société de clétures

recherche

REPRÉSENTANTS

confirmés dans la profession dans la région parisienne Paris Nord et limitrophes

E*cr. no 053252 M, Régle-Presse* 35 bis, r. Reaumur, 5002 Paris

recrétaires

Rech. STENODACTYLO, 1 an

d'exp. souhaitable d'assurances. Ecrire : CABINET SPITZ 13, rue Legendre, 75017 Paris

demandes

d'emploi

J. F., rech. empl. mi-lps, secré-tariet, récept., stand. Dectylo anglais, aliem. Tél. : 734-19-28.

**BEAUBOURG** Chantilly-Gouvieux 30, RUE RAMBUTEAU STUDIO sur rue, entrée, gra culsine, sal. de bains, w.-c. PRIX INTER. Chauft. cent le pare des aigles 13º arrdt.

14° arrdi.

Près ALESIA - Imm. restaur Très grands STUDIOS et DUPLEX tt cft. Exceptionnel A partir de 198.000 F. 167, rue VERCINGETORIX Samedi 14 à 18 h - 206-15-30.

Montmartre, 22, r. J.-Demalstri prop. vd Spiend. 2 P. tt conft S/piace 19 et 22-12, de 9 à 13h, 19° arrdt.

Paris-19", beau 4 pces, 94 m2, Imm. stdg, sél.+3 chb., gde cuis., s. de bs, \$20,000 F. -Tèl. B h. à 18 h., 206-57-91, après 19 heures : 200-26-79. 92

Hauts-de-Seine

récent, garage, libre, très bon état. 460.000 F. Ag. Malmaison, 749-00-30.

A MEGEVE 5.500 F le m2

Dans chalets avec garage

de la COTE D'AZUR Visité des la meubles. FICHIER CENTRAL DE LA CONSTRUCTION 11. tue de Rivoli 06000 NICE TEL (93) 88.68.24

constructions

· •neuves

UN PLACEMENT

A L'ABRI

DE SAINT-TROPEZ

etit immeuble place des Lices,

LE RÉGENT

En plein centre de St-Tropez

de 235.000 F

SOMEMER

hôtels-partic.

NiCE. Hotel particulter, 640 m/ Sur 3 niveaux dans magnitique perc 1.000 m2, quartier résiden fiel. centre, vue mer, caractère élégance. Prix 4.700.000 francs Fichier Central Construction 11, rue de Rivoli. NICE. Téléphone ; (93) 89-68-24.

appartem. ∵achat ∕

L'AGENCE DU XVIº ch. BEAUX APPTS de préféres dans le 16'- - 704-40-27,

URGENT, RECHERCHE 5-7 p., it conft, 8, 16', 17' rive gauche, Neuhly, MICHEL & REYL - 265-90-05.

JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Motto-Ficquet-15°, 566-90-75, rech., Paris 15° et 7°, pour bons clients, appts toutes surfaces et immembles. Paloment comptant.

🐰 viagers 🖖

Societé spécialiste Viagers F. CRUZ à, rue La Boetie 286-19-00 Prix, indexation et garanties Elude gratuite, discrète

# locations

Paris

PART à PART, loue 19º appt. 2 p., sommet d'imm, récent, gde terr. avec jardin amènage, caime, très ensolellé, cuisine, 5. de bs, tèl., cave. disp. imm. 2.200 F C.C. T. H.B. 260-29-24.

Région

VERRES loue 5 pièces, 1er ét. 90 m2, chaminée, tél. Barking. 2.000 F C.C. 948-83-82

locations Demande

Pour Siès européennes, cherch villas, pavillons pour CADRES Durée 2 à 6 ans. • 283-57-02. locaux indust.

Offre

Paris

Artisans ENTREPRISE - Sérieures réfé-

vaux, peinture décoration, coor-dination tous corps d'état. Devis gratuit. 368-47-84 - 993-30-02. RENOV' APPART'S Rénovation de l'habitat sus corps d'état. Devis gratuit Téléphone : 388-57-96

Animaux

Grand arrivage 17 déc., miola-tures, divers, Prix. Facilités. 184, av. d'Italie - 588-76-99. Mini-Yorkshires sélectionnés, levès en famille, vaccinés, ta-oués, pedigree, champions. Fac. Tél. 229-49-24 Tel. 229-49-24

Chiots SETTERS ANGLAIS, issus champions chasse et beauté. Murs Machecourt, \$8350 Châteauneut-Val-de-Bargis, Téi.: (86) 69-23-87.

Bijoux

BIJOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
choississent chez GILLET,
rue d'Arcole, 4º. T. 354-00-83 Brocante

ANTIQUAIRE - BROCANTEUR Achète au comp!, meubles e sibelois... et se charge de tou les débarras rapides Parls banllèue, province. Téléphone Tél.:865-66-47.

Cours J.F. allemande, professeur angl-français, donne cours allemand, anglais part ou collectifs, Ecr. ne T 017-01 M REGIE-PRESS 85 bis, rue Réaumur, 75002 Paris

Décoration STÉ KAPINOR VOID PROPHERUM

VOID Propose gamme variée
d'articles de décoration pour
nagasins, vitrines, mobiles PVC
artons, fonds de vitrines fleur
et plantes artificielles etc.
12, rue d'Annam
75020 Paris
Tél.: 434-34-97

Débarras ALAIN ÇIRAUD achèle Antiquités - Brocantes Jac. province, serv, déban Tèl. 854-69-74 ou 834-60-50

Lecons

LECONS part. à domicile toutes matières, tous niveaux par diptômes grandes écoles, I.E.P.C. - 224-17-95/97

APRÈS SEPT

La municipalité de S pour le centa

Au moment où le scradille Il flanades de la case juge en se de de de la case de la c

La signature de cet accord est une mitoire pour la ville de sarceles qui avait refuse un parei nier projet d'hypermarché projet la CIRP comme solution de parei la circulation des Sarceles sur ratte consultation des Sarceles sur e problème des Farques pages. nace.

Le tenforcement des équipa
Le tenforcement des équipa
mors sommistratifs, socieus et

mors sommistratifs, socieus et

mors sommistratifs, socieus et

cultures, une melluere instation

cultures anaces dans la ville, lai
des fanaces dans la ville, lai
cultures anaces dans la ville, lai-

reliavelle une membere interiore de l'acceptant de renforcement de celulor de le renforcement de celulor de commerciaux inicialitats solves commerciaux inicialitats solves commerciaux inicialitats solves commerciaux inicialitats solves commerciaux inicialitats propositis. Il sura donc India organization de la SCIC, qui depend de la Calase des depotes, prévoyalle la Calase des depotes le control de commercial qui sera édifié directe la Calase des depotes le control de son plus la commercia de sarreire se control de son plus depotes de la calante la control de son plus la calante la c

Face à la crise, la CIRP esseller de participer alors financièrement à la relative commerciale du ceaure, accordant d'impartel prèts par le biais de la Calcac des dépois et consignation de qui n'empenara pas l'éction est le scandile (mancier de 1971, fed pouvoirs publics, le promoteur de la municipalité décident alors de se pende de

M. Jacques Petitmengin, prastident dés la première heure (detembre 1967) du directoire des
groupe d'Etat C.d.F.-Chimie, les
gruttera pas son poste. Il a ses
reconduit dans ses fonctions prasquatre ans par le conseil de ses
veillance de la société réunit de
la décembre en début d'asrèsmidi

Ainst prement fin les rumeurs qui avaient circulé depuis plui-seurs mois sur son départ, seton lequelles les pouvoirs publics lui reprocheraient d'avoir entralaté on groupe dans des dépenses inconstruction du varoccarait en 1974 la construction de l

sont reçues par téléphone

LOCATIONS salles, burgaux TOUTES DOMICILIATIONS TOUS SERVICES at TELEX Téléphone : 524-43-05,

# L'immobilief appartements vente

60 - Oise 3° arrdt

LANCEMENT 3. TRANCHE GLACIERE - Récent, 100 m2, living 47 m2 + 2 chambres. Prix 700,000 F. - Tél. 535-86-37. ■ 28 mn Paris-Nord ■ en forêt de Chantilly 2 3 tennis 2 piscine (en cours)

APPARTEMENTS
et MAISONS spr place (4) 457.32.62 au siège 387.52.11.

Province SKI en MAUTE-SAVOIE (74) LES GETS - MORZINE MEGEVE - LA CLUSAZ CHATEL - THOLLON CHAPELLE-D'ABONDANCE 18° arrdi.

Gestion assurée - G.R.G. Rue du Lac, CORZENT 74200 THONON - (50) 71-76-4 HYERES (Var.) vieille ville, urgeni, 2 pièces restaurées, 128.000 F - Ideal verances, Malson 3 studios à rénover, 160.000 F, Idéal placem. ou vacances. PUECH-Le Fontange, 83400 HYERES. 16 (94) 65-42-02.

RUEIL Séjour + 3 chambres

AUTE-SAVOIE/COMBLOUX

Station etd-hiver
Studios et appts a partir de 180.000 F avec 36.000 F cpt
+ crédit Location par société spécialisée. - ERIGE-VENTE, B.P. 25, 74160 St-JULIEN-EN-GENEVOIS, T. (50) 49-03-00. **VOTRE APPARTEMENT** 

STUDIO 2 et 4 PIÈCES

S'adresser S.C.I. Les Granges 16 bis, rue de Vaillard - 74240 GAILLARD Tél. (50) 38-15-52.

# Immobilier (information)

FICHIER CENTRAL DE LA CONSTRUCTION

# non meublées

Offre

ATTACHÉ DE DIRECTION diplòme E.S.C., Sc. éco., sc. po Age min. 25 a. Expér. bancaire souhaitée. Mission : prospection Rue de GRENELLE. Gd studio à Jouer, téléph., s. bains, cairne, 1.900 F. - Tél. : 567-85-55.

ALMA 4 pieces, cuisine, bains, TEL., hauff, centr. 3.500 F. 261-39-35

PARIS (197)
SANS COMMISSION
QUARTIER MONTPARMASSE
3-4 pces, 90 m2, toyer 2.779 F
1el, pour rendo2-vous : 273-79-85

parisienne

PARIS EST
32 BAGNOLET
SANS COMMISSION
4 pieces, 78 m2, loyer 1.500 F
Charges 544 F.
5 pièces, 76 m2, loyer 1.600 F
PARKINGS COMPRIS
S'adresser de 7 in a 12 h
au Burreau de Gérance
du lundi au samedi :
LES PARCS DE LA NOUE
1 à 12, rue de la Noue,
Bagnolet - 76i. : 838-02-37
Métro : Galileni
Bus : 78 et 187 N

VEDDE loue 5 pièces, le ét.

non meublées

Région parisienne

locations

meublées

PRES TOUR EIFFEL SEMAINE - QUINZAINE OU MOIS FLATOTEL
OU MOIS FLATOTEL
STUDIO ou 5 P., standing.
45, rue Saint-Charles,
75015 Paris - Tel. 577-54-04 RUEJL, 12 bureaux, 200 m2 locoux divers, 175 m2. Libres, ball 9 ans. 9,000 F par mols. Ag. Malmaison, 749-00-30. bureaux

de 9 h. à 12 h. 38 - de 13 h. 30 à 18 h.

au 296-15-01

les annonces classées du

Illonde

du lundi au vendredi

مكذا برزالاما

Le Monde

- 0.

Rendre le cemire accessible et affrayant

se pencher ser eusement sur l'année pencher ser eusement sur l'année 1977. la CIRP depoise auprès de la municipalité projet de permis de construire pour un hipermarche allieur de la laure con service de la municipalité.

pour un impermarche allument bute can aurait pris la place de Bon Marche, sur 10 000 interes carres plan-pied. La municipalité refusa celle solution, notamment à caste de la candidature unique de l'allument in caste de la candidature unique de l'allument de l'ances verses par la CIRP aurait investissement de 50 millions de francs. La concurrence aurait les grandes surfaces existe representations de la municipalité estimait que sur qu'iri elle ne joualt que qu'iri elle ne joualt que la municipalité estimait que sur la munic

LA SHUATION FINANCERE LO DE C.d.F. - CHIMIE SEST AMÉLIORÉE EN 1979

considerées en lançant en 1974; la construction du vapocraqueur de founterque, dont la première l'automne 1978 et qui reste definance 1978 et qui reste definance un mauvais procès dans la mesure où la décision de cel et prise par M. Michel d'Ornano lequel était ministre de l'industrie.

lequel était ministre de l'industrie.

En restant à la tête de C.d.F. set l'industrie.

En restant à la tête de C.d.F. set l'industrie.

L'industrie jusqu'en décembre 1983.

L'industrie jusqu'en décembre 1983.

L'industrie jusqu'en décembre 1983.

L'industrie jusqu'en décembre 1983.

L'industrie jusqu'en décembre 200 des rouvel es structures de son les son les les dimension internationale industrie financie et dernière financie industrie franchie, le conseil de since dimension du reste de l'industrie franchie, le conseil de since dimension du reste de l'industrie franchie, le conseil de since dimension du relevaient directe du restricte per l'industrie su petrochimiques et lichent de C.d.F.-Chimie au sein liques. Après un exercice 1976.

C.d.F.-Chimie filiale dénommée file due nouvelle filiale dénommée file liques. Après un exercice 1976.

C.d.F.-Chimie devrait pour l'annatour positif avec une marge cet l'industrie qui s'achève, dégager une des luis des restrictes pour l'annatour de l'industrie devrait pour l'annatour de l'industrie devrait pour l'annatour de l'industrie de l'industri

Diam'r. ي . و ت ټ

#### La municipalité de Sarcelles obtient un nouveau projet pour le centre commercial des Flanades

Au moment où le scandale financier des Flanades devait être jugé au tribunal correctionnel de Pontoise, un protocole d'accord vient d'être signé entre M. Léon-Paul Leroy, président-directeur général de la Compagnie immo-

bilière de la région parisienne (CLRP.), et M. Henry Canacos, député communiste et maire de Sarcelles (Val-d'Oise), pour mettre un terme aux difficultés rencontrées des sa construction par ce centre commercial.

La signature de cet accord est une victoire pour la ville de Sarcelles qui avait refusé un premier projet d'hypermarché pro-posé par la CIRP comme solution à la crise et désirait entreprendre une vaste consultation des Sar-cellois sur le problème des Fla-

« Le renjorcement des équipe-ments administratifs, sociaux et culturels, une melluere insertion des Planades dans la ville, la création et le renjorcement de trois pôles commerciaux indivi-dualises souhaites par les Sarcellois consultés, figurent parmi les projets. » Il aura donc fallu sept ans pour cerner les raisons de l'échec du centre des Flanades. Dès les années 60, la CIRP, filiale de la SCIC, qui dépend de la Caisse des dépôts, prévoyait de construire à Sarcelles le centre commercial qui sera édité dir commercial qui sera édifié dix ans plus tard. Ce centre à vocation regionale, parviendra diffi-cilement à jouer son rôle, principalement en raison de son planmasse. Construit au centre de Lochères, ses entrées sont, selon M. Michel Redjah, adjoint au maire de Sarcelles, « confiden-tielles ». Son accès difficile dé-

courage la clientèle. Inauguré en 1972, prévu pour cent cinquante magasins environ, sur une superficie de 80 000 mètres sur une superficie de 80 000 mètres carrés de vente, il n'en accueillera qu'une centaine dont le Bon-Marché, installé sur quatre niveaux et représentant à lui senl 13 500 mètres carrés. Le centre aura du mal à vivre comme le prouve le départ du Bon Marché racheté par les frères Willot, ainsi que des Galeries Barbès.

Rendre le centre accessible et attravant

de participer alors financièrement à la relance commerciale du centre, accordant d'importants prêts par le biais de la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui n'empêchera pas l'échec et le scandale financier de 1977. Les pouvoirs publics, le promoteur et la municipalité décident alors de se pencher sérieusement sur l'avese pencher serieusement sur l'ave-nir des Flanades. Vers la fin de l'année 1977, la CIRP dépose auprès de la municipalité un projet de permis de construire pour un hypermarché alimen-taire qui aurait pris la place du Bon Marché, sur 10 000 mètres

carrés, plain-pied.

La municipalité refusa cette solution, notamment à cause de la candidature unique de Rallye, qui aurait reçu 35 millions de francs versés par la CIRP sur un investissement de 50 millions de francs. « La concurrence entre les grandes surfaces existe, rap-pelle M. Redjah. Comment expliquer qu'ici elle ne jouait pas. » La municipalité estimait que la

revitalisation devait concerner un centre municipal de santé, autant l'urbanisme et le social que l'animation commerciala « Il une bourse municipale du travail, que l'animation commerciala « Il une bourse municipale du travail, que l'animation commerciala « Il une bourse municipale du travail, que l'active pour l'implantation évenpour rendre ce centre accessible et attrayant », dit-on à la mairie.

Travaille des services municipaux aux Flanades, etc. que l'animation commerciala. « Il y a des verrous à fatre sauter pour rendre ce centre accessible et attrayant », dit-on à la mairie. En outre, le questionnaire adressé aux quinze mille foyers de Sarcelles a permis de connaitre l'opinion de 27 % d'entre eux, favorables è une revitalisation non equiement comprerviella mais éresculement commercials mais éga-lement globale, avec trois pôles d'attraction : l'alimentation, d'attraction : l'alimentation, l'équipement de la maison et le

Le protocole d'accord établi sur ces bases est une rénasite, selon la municipalité : « Aujourd'hui nous comptons un trop-pietn de demandes de la part de commerçants qui veulent s'installer aux Flanades. »

Outre plusieurs équipements commerciaux, le projet comporte

Sont en suspens la construction de la quatrième sous-préfecture du Val-d'Oise, que Sarcelles dispute à Gonesse, et la levée des servitudes foncières du tracé de l'axe A-87 afin de permettre toutes les réalisations voulues.

« Quelle crédibilité peut revêtir ce protocole, entend-on à Sarcelles, puisque ni la CIRP, qui est une société de droit privé, ni la municipalité n'ont tous pouvoirs de décision ? Certains éléments ne dépendent pas de nous, recondépendent pas de nous, recon-naît M. Redjah, mais nous nous engageons avec la CIRP à obte-nir ces garanties. Nous nous

JACQUELINE MEILLON.

#### Le procès n'aura pas lieu

Une partie des protagonistes de l'important scandale financier qui a touché, en 1977, le centre commercial régional des « Fla-nades », à Sarcelles (Val-d'Oise), devalt comparaître, jeudi 20 décembre, devant le tribunal correctionnel de Pontoise, présidé par Mme Françoise Ride. Le procès, prévu pour durer deux jours, n'a pourtant pas eu lieu.

L'un des principaux inculpés. Mme Jeanne Gobbe, était en effet souffrante. Ses avocats. Mes Robealia et Szpiner, ont demandé le renvoi des audiences certificats, en date du 19 dé-cembre, l'un précisant la nécessité d'une hospitalisation, l'autre la signifiant, pour une durée indéterminée, à l'hôpital américain de Neullly-sur-Seine. Cette nouvelle a provoqué une petite

La présidente : « Vollà qui est tout à fait ennuyeux.» Le substitut, M. Alain Marsaud : «Cette absence est regrettable et scandaleuse. Mme Gobbe nous a habitués tout au long de la procédure à ces incidents La voici, aujourd'hui, opérée in extremis. Visiblement, Mme Gobbe ne veut pas être jugée. C'est son ultime ma-

du procès. = Un avocat d'une partie civile : « Il faut capandant admettre que

nœuvre. Je m'oppose au renvoi

Mme Gobbe est un des pivots

de cette affaire. On peut difficilement s'en passer.»

La substitut : « Je m'occupe de ce dossier depuis des années et je quitte le tribunal au 1er tévrier. Je constate que l'on yeut bien faciliter la têche des avocats, mais que...

Muitiples tervigersations. Aimable brouhaha dans le prétoire où seul un inculpé détenu et qui is restera. M. Jean-Roland Larribeau, respire l'anxiété. La présidente : « Je fixe sur

24. 25 at 26 lanvier. >

D'ici là, dans un délai de trois semaines un médecin-expert devra · dire · si · Mme · Gobbe - pourra être présente aux dates prévues »... Mme Gobbe, conseiller juridique, sobtante-trols ans, qui fut conseillère municipale (U.D.R.) à Sarcelles de 1959 à 1965, cardiaque, est poursuivie pour banqueroute simple et frauduleuse, faux en écritures, escroquerie et complicité, abus de confiance, infraction à la législation sur les S.A.R.L., fraude fiscale, abus de biens sociaux et complicité et usage de faux.

Soyons juste, Mme Gobbe n'était pas la seule absente panni les onze inculpés. Manquaient aussi à l'appel MM. Marcello Barilari, souffrant (certifi-cat médical), Henry Kemp, au chevet de Mme Gobbe, dit-on, et Mahdé Fradj, en fulte.

LAURENT GREILSAMER.

# LA STUATION FINANCIÈRE DE C.d.F. - CHIMIE de consommateurs La C.G.T. crée sa propre organisation de consommateurs la syndicalisme ibre et indépendant de critiquer, éventuellement de combattre le ou les projets en question, au gas qu'entre le ou les projets en question, au gas qu'entre le ou les projets en question, au gas qu'entre le ou les projets en question, au gas qu'entre le ou les projets en question de combattre le ou les projets en question, au gas qu'entre le ou les projets en question de classe.

Après s'être donné le temps d'une longue réflexion, la C.G.T. vient de créer sa propre organisation de défense des consommateurs : INDECOSA-C.G.T. (Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés) (1). Longtemps la puissante centrale syndicale ouvrière a tenté de se faire reconnaître comme telle par les pouvoirs publics, demandant obstinément à représenter les consommateurs au sein d'organisations comme l'Institut national de la consom-S'EST AMÉLIORÉE EN 1979 M. Jacques Petitmengin, président des la première heure (décembre 1987) du directoire du groupe d'Etat C.d.F.-Chimie, ne quittera pas son poste. Il a été reconduit dans ses fonctions pour quatre ans par le conseil de sur-rellieure de le société rémi la veillance de la société réuni le 20 décembre en début d'après-midi

Ainsi prennent fin les rumeurs, qui avaient circulé depuis plu-sieurs mois sur son départ, selon au sein d'organisations comme, l'Institut national de la consommation ou le Comité national de la consommation cela lui avait toujours été refusé. Elle n'est pas la première à tourner la difficulté en créant une association (loi 1901) susceptible de remplir cet office. Déjà, au début de 1974. Force ouvrière avait créé l'AFOC (Association Force ouvrière avait créé l'AFOC (Association qui d'emblée a conquis croit de cité. A la C.F.D.T. — car la question vient à l'esprit, inévitablement — on en est encore à la phase exploratoire. lesquelles les pouvoirs publies lui reprocheraient d'avoir entraîné son groupe dans des dépenses inson groupe dans des depenses in considérées en lançant en 1974, la construction du vapocraqueur de Dunkerque, dont la première tranche est entrée en service à l'automne 1978 et qui reste déficitaire. Un mauvais procès dans la mesure où la décision de cet important investissement avait été prise par M. Michel d'Ornano lequel était mínistre de l'Industrie.

En restant à la tête de C.d.F.—Chimie, jusqu'en décembre 1983.

M. J. Petitmengin pourra donc achever l'œuvre entreprise pour renforcer les structures de son groupe et lui donner une véritable dimension internationale. Une nouvelle et dernière étape dans la filialisation vient du reste d'être franchie, le conseil de surveillance ayant avalisé la proposition du directoire de regrouper les activités pétrochimiques et plastiques qui relevaient directement de C.d.F.—Chimie au sein d'une nouvelle filiale dénommée C.d.F.—Chimie Ethylène et plastiques. Après un exercice 1978 marqué par un assez lourd déficit, C.d.F.—Chimie devrait, pour l'année qui s'achève, dégager un résultat positif avec une marge brute très supérieure à 500 millions de francs. — A. D.

10 ALEXA were lifered in the

गांग्यां.

And the second s 43 424 24 138

4 1 6 i

D'abord au niveau des régions (Rhône-Aipes, Alsace, Languedoc-Roussillon, He-de-France) avant d'atteindre les départements, puis les localités.

J. D. (1) 213, rue Lafayette, Paris 75010. **TRANSPORTS** Conflit

sur les transports en commun LE CONSEIL GÉNÉRAL DE BELFORT NE VOTE PAS LES FRANS DU PRÉFET

Le conseil général du Territoire de Belfort a voté le 20 décembre la suspension des frais de représentation du prétet jusqu'à ce que le gouvernement intervieune dans un conflit opposant le syndicat matte des transports en commun de l'aggiomération à une association patronale.

Cette décision a été acquise par neuf voix (socialistes) contre trois (majorité). Elle fait suite au refus de l'association indus-

au refus de l'association indus-trielle — qui rassemble la plu-part des établissements industriels du département — de verser sa quote-part au syndicat mixte des-transports en commun récem-ment créé.

ment créé.

Les frais de représentation du préset du département, M. Pierre Blondel, s'élèvent à 130 000 F. à l'indexation des salaires).

SOCIAL

#### EN REFUSANT DE RENCONTRER LA C.F.D.T.

F.O. dit « non à la confusion » Une quelconque convergence des éléments réformistes du mouvement ouvrier et des syndicats qui se réclament de la lutte des classes ne

se réalisera pas de sitôt. En répondant négativement à la demande de rencontre que la C.F.D.T. avait adressée, le 16 octobre, à la direction de F.O., le comité confédéral de cette dernière centrale a catégo-

Les délégués F.O. n'ont retenu aucun élément favorable dans l'offre de la C.F.D.T. Tout au contraire, de paragrephe en paragraphe, ils condamment l'attitude et l'orientation des cédétistes, ou font ressortir l'incompatibilité de base qui sépare les deux centrales.

« Entre la confédération Force ouvrière et la C.F.D.T. les diférences d'appréciation dépassent largement les problèmes du quotidien, déclare le texte voté. Il s'agit donc d'une divergence jondamentale, portant sur la conception et le rôle du syndicalisme en démocratie (...) F.O., dans un souci de clarté et de respect de l'improbable entraînerait le départ de foit mérinations de la C.F.D.T. qui ne foit de foit de foit mérination de la c.F.D.T. de l'extraction par la C.F.D.T. de l'extraction de la chimie F.O. », qui n'est resté que quelques mois dans l'organité en construissit une fédération construissit une fédération construissit une fédération construissit une fédération force ouvrière », tandis que servitaire pénéral de la cE.F.D.T. de l'extraction exconstruissit une fédération construissit une fédér titien, declare le vexie voce. Il s'agit donc d'une divergence jon-damentale, portant sur la conception et le rôle du syndicalisme en démocratie (...) F.O., dans un souci de clarté et de respect de l'indépendance syndicale, rejette la tentatine de la C.F.D.T. qui ne fait archéeute à la situation fait qu'ajouter à la situation actuelle un grave élément de confusion préjudiciable aux intérête de la classe salariale. »

Auparavant, le comité considère d'abord que « depuis la scission intervenue, avec sa com-plicité, dans la Fédéchimie F.O. piutie, dans la redeficie F.O., en 1972, la C.F.D.T. n'a cessé de développer une propagande de dénigrement à l'égard de F.O., accusant même certains de ses syndicats d'être « maniquée par les nairons »

L'objectif de l'entrevue deman-dée à F.O., est « de camoufier la grave responsabilité de la C.F.D.T. dans la politisation du mouve-ment syndical » et « d'engager Force ouvrière dans un processus clairement affirmé d'unité d'action avec la C.G.T. s.

La constante condamnation de a tout contact avec la C.G.T. et le parti communiste dont elle est l'instrument » est ensuite rappetions prononcées par les congrès et les comités confédéraux dont le dernier en date, à Colmar, les 13 et 14 juin dernier. Or depuis 13 et 14 juin dernier. Or depuis 1970 a pour la C.F.D.T. le succès d'une action politique capable de sortir de la société capitaliste ne peut être le fait que de l'ensemble des forces capitalistes y compris le parti communiste français » (citation du congrès C.F.D.T.). Cette orientation a generat que Cette orientation a apporte au P.C. une caution qu'il ne mérite pas » et est a en pleine contradiction avec les positions fonda-mentales de la C.G.T.-F.O. ».

« L'opération de la CF.D.T. « L'opération de la CFDT.
dite de « recentruge » n'exclut
nullement sa volonté de poursuivre son action de politique
électorale, comme l'a démontré
la récente déclaration de son
secrétaire général, prédisant
l'échec de la gauche en 1981, de
plus, la CFDT, dans sa volonté
de donner des leçons au parti
socialiste se transforme au fait de donner des leçons au parti socialiste, se transforme en fait en par itsyndical.

de combatire le ou les projets en question, au cas où ceut-ci desser-viraient les travailleurs ou mettraient en cause les libertés. » En conclusion, le comité « met en garde (...) contre toute interprétation de sa décision qui consisterait à prétendre que F.O. renonce à l'action. Bien au contraire (ele) entend préserver sa liberté d'action pour persévérer dans un combat (...) en utilisant si besoin est la grève. » l'Etat dispense aux associations de consommateurs.
C'est seniement à l'avenir que INDECOSA-C.G.T. descendra vers la base des 2300000 adhérents dont se dit forte la C.G.T.

#### Un euphémisme

M. Bergeron, devant la presse, le 20 décembre, a commenté la circulaire cédétiste du 12 octo-bre, objet d'un tollé général de F.O. La C.F.D.T. y explique à ses militants que les contacts avec F.O. n'étaient en rien un ren-versement des alliances (le Monda du 21 décembre). Ce document versement des alliances (le Monde du 21 décembre). Ce document, a dit le leader syndical, « montre l'état d'esprit de la C.F.D.T. ». Il employait ainsi un euphémisme, car, parmi la trentaine de délégués qui ont pris la parole au comité confédéral, il y en eu plus d'un pour mettre en cause, de manière plus brutale, la sincérité des cédétistes. Celle-ci est toujours suspecte au sujet de la laïcisation, comme le fut leur loyauté lors de l'affaire de la fédération de la chimie.

Pour F.O. « il n'y a jamais eu de fasion mais simplement coop-

● Grève au SERETE, bureau d'études d'ingénieur à Paris, Au cours d'u nvote, sur 500 personnes présentes environ (effectif total : 850), 77 % se sont prononcés, le 18 décembre, pour la grève afin de protester contre la remise en

riquement coupé court à toute esquisse de rap-prochement entre les deux confédérations. En examinées par le prochain bureau national.

de F.O.

Du côté de la C.F.D.T., dans
l'entourage de M. Maire, on déclare que la circulaire incrimènée
par F.O. doit recevoir une tout par F.O. dott recevoir une tout autre interprétation que celle de M. Bergeron et de ses amis. Sachant les réticences qu'un rapprochement avec F.O. susciteratt parmi leur base, les dirigeants cédétistes ont estimé devoir souligner qu'il n'était pas question de rompre avec la C.G.T. A l'appui, il a paru souhaitable de minimiser l'importance de la reprise de contact avec F.O. Une autre concession était faite aux adversaires de cette initiative en adversaires de cette initiative en écrivant que « conjédéralement, F.O. est le plus souvent synonyme d'inacion », alors que bon nombre de cédétistes portent une appré-ciation encore beaucoup plus sé-vère sur l'attitude de F.O.

Pour M. Maire, assure - t - on, l'essentiel était de renouer un dia-logue avec Force ouvrière pour tenter de parvenir, progressive-ment, à des relations solides, sym-puisque, il l'a dit à diverses re-prises l'unité d'action avec la

effet, le comité confédéral, le 19 décembre, après avoir écarté le rendez-vous proposé par environ 83 % des voix, a ensuite voté à l'una-nimité une déclaration intitulée « Non à la

La C.F.D.T., le 21 décembre, déclare dans un communiqué qu' « en refusant de répondre pu-bliquement à la demande de rencontre », F.O. a choisi «le camp de l'isolement et de l'inefficacité syndicale ». Les suites à donner seront

C.G.T. ne suffit pas à donner les forces suffisantes à l'action reven-dicative.

En rejetant l'offre de la CFD.T. F.O. a-t-elle le souci de préserver sa propre «clientèle» de l'attrait que pourrait exercer la nouvelle ligne de M. Maire? On ne le pense pas rue Cadet, où l'on continue à regretter que F.O. soit «trop timorée».

F.O. soit etrop timorées.

Le résultait des électrions prud'homales a-t-il raidi la centrale de l'avenue du Maine, ragaillardie par un score etnes pérés, de l'avenue même de M. Bergeron? A contrario, on peut aussi bien observer que le scrutin classe F.O. en troisième position, avec 17,5 % des suffrages, contre 23,1 % à la C.F.D.T. et 42,5 % à la C.G.T.; cela, même si l'influence de M. Bergeron dans la fonction publique améliore sa fonction publique améliore sa

Le rendez-vous n'aura donc pas lieu. Cependant, chacune des deux centrales, ces derniers temps, a cultivé un paradoxe de même essence : alors que le « réaxage » de la C.F.D.T. devait faire disparaitre un excès de politisation, M. Maire n'en continue pas moins de « parler politique», suscitant de puissants échos, comme on l'a

de puissants échos, comme on l'a entendu après sa déclaration sur l'échec de la gauche en 1981.

Quant à Force ouvrière, son apolitisme fondamental ne l'empèche nullement d'étayer son hostilité vis-à-vis de la C.F.D.T. par des arguments qui débordent souvent le terrain syndical... sous couleur de n'en pas sortir. Il n'est pas si facile, lorsqu'il s'agit des relation sentre la politique et le syndical, de dire « non à la confusion ».

#### Courte trêve de Noël à l'usine Mavilor, toujours occupée

De notre correspondant.

des deux camps défend pied à pied son point de vue sur ce qui n'est en fait que l'écume du conflit : les sanctions prises à l'encontre de vingt-sept grévistes cégétistes et cédétistes. Ce fut presque la pierre d'achoppement des négociations du mercredi 19 décembre. La direction finalement accepts que la propédure 19 décembre. La direction finale-ment accepts que la procédure instruite contre chacun des vingt-sept salariés concernés pour des motifs divers soit abandonnée individuellement, à condition que la responsabilité des syndicats soit globalement prise en compte et que l'usine soit évacuée afin de recruettre la reprise du travail et que l'usane soit évacues ann de permettre la reprise du travail avec, à la clé, le paiement avant les fêtes de la prima de fin d'année attendue par toutes les familles grévistes ou non. Elle l'a été jeudi 20 décembre non sans

Pour permettre l'entrée du service comptable et aussi dans un souci de décrispation, les grévistes ont effectivement évacué l'usine de L'Horme vers 10 heures. Le paiement de la prime put être effectué dans l'après-midi, mais à l'unité de Lorette (près de Rive-de-Gier) qui, elle, n'est pas tou c h'es par le conflit. A 18 heures, la trêve de Noël prenait fin et les grévistes ont réoccupé une nouvelle fois l'établissement de l'Horme. Au cours d'une Pour permettre l'entrée du ser-

Saint-Etienne. — A l'usine de Mavilor, à L'Horme, près de Saint-Chamond (Loire), paralysée par une grève suivie depuis le 7 décembre par 50 % du personnel couvrier, c'est toujours l'expectative; tant sont laborieuses les négociations entre la direction et les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Pour l'heure, il n'est plus question dans les discussions des motifs originels du mouvement : la paix sociale demandée par la direction et les revendications salariales des syndicats. Chacun des deux camps défend pied à pied de la centrale de M. Bergeron devait encore réaffirmer l'opposition de son syndicat à toute intervention des forces de l'ordre, coar d'est départementale F.O. de la Loire a réclamé des hépociations et mi vote à bulietin seoret pour on contre la reprise du travail. « C'est la majorité qui doit décider et mous respecterons ce vote. » Le responsable départemental de la centrale de M. Bergeron devait encore réaffirmer l'opposition de son syndicat à toute intervention des forces de l'ordre. « car d'est la plus mauvaise solution ».

# Elections prud'homales

#### **DÉPARTEMENTS** D'OUTRE-MER

| Inscrits : 114 937.             |
|---------------------------------|
| Abstentions : 53 888 (46,88 %). |
| Exprimés : 58 138 (50,58 %).    |
| C.G.T 36 413 (62,63 %)          |
| C.F.D.T 7 204 (12,39 %)         |
| C.F.T.C 6 964 (11,98 %)         |
| F.O 5 382 (9.17 %)              |
| Divers 1 463 (2,52 %)           |
| C.G.C 762 (1,31 %)              |
| EMPLOYEURS                      |
| Inscrits: 7916,                 |
| Abstentions : 4 925 (62,22 %).  |
| Exprimés : 2 828 (35,73 %).     |
| TLP R.P 716 (25.32 %)           |

#### Le pacte national pour l'emploi COMPARAISONS A MI-PARCOURS

| MESURES                                        | PACTE III<br>(1979-80) | PACTS I<br>(1977-78) | PACTE II<br>(1978-79) |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Embauches avec diminution des charges sociales | . 51 9 <b>0</b> g      | 136 908              | 46 680                |
| Contrats emploi-formation                      | 21, 80e                | 14 308               | 14 900                |
| Contrats d'apprentissage                       | · 75-500               | 59 509               | 58 109                |
| Stages pratiques en entreprise.                | 50 000                 | 111 300              | 22 800                |
| Stages de formation                            | 29 690                 | 39 500               | 37 490                |
| TOTAL                                          | 227 300                | 360 990              | 179 800               |

# Les métiers d'art et leur avenir

# – Libres opinions —

# Assez de promesses

par JACQUES ANQUETIL (\*)

Oui, les créateurs sont en colère, oui, lis sont tous menacés de disparaître en dépit de toute la « propagande » faite autour d'eux depuis plusieurs années.

Ayant été un des premiers, il y a vingt ans, à défendre et promouvoir tous ces métiers j'ai le devoir et le droit sujourd'hui de lancer un cri d'alarme angoissant avant qu'il ne soit trop tard. Devant la gravité de la situation déjà en 1977 avalent eu lieu les premiers états généraux des métiers d'art, regroupant vingt-huit associations et groupements (représentant plus de trois mille ateliers). L'assemblée générale avait rédigé et voté à l'unanimité une motion de protestation destinée aux pouvoirs publics afin de les alerter sur la situation grave dans laquelle se trouvaient tous les métiers d'art. Suivait une liste de mesures à prendre d'urgence : révision du cadre social et fiscal, des relations du créateur avec la société des structures de production et de vente, de l'apprectissage et de la formation, etc. On attend toujours les réactions

On en a assez des promesses. En 1975, le rapport de M. Pierre Dehaye sur «Les difficultés des métiers d'art » proposait quatrevingt-trois mesures d'encouragement. Il s'agissait aurtout de sauve-garder les métiers dits historiques, comme les demières dentellières d'Alençon, le demier réparateur d'horloges anciennes, etc. On constateit avec stupeur que, dans la liste des métiers établis dans le rapport, ne figuralent pas les céramistes, les tisserands, les bijoutiers (male un polisseur en bijouterie) i Les orientations étalent déjà donc bien définies.

Le 29 July 1978, un consell restreint des ministres prenait soixantedix décisions basées sur ce rapport. Les plus importantes ne sont pas toujours réalisées cinq ans après, comme l'organisation d'une grande exposition nationale de prestige au Grand Palais en 1977, reportée en 1978 et qui, finalement, n'a pas eu lleu, en dépit d'une préparation de plus de six mois. Cette exposition aurait été la première grande exposition des arts décoratifs depuis 1925 !

La création d'un centre internetional des métiers d'art qui aurait pu être enfin le lieu de rencontre entre art, artisanat, Industrie, souhaité depuis le Bauhaus n'a également pas eu lieu, de même que la réalisation d'un centre de création artisanale (C.C.A.) situé au Centre Beaubourg près du Centre de création industrielle (C.C.I.), ou l'organisation d'une grande biennale des métiers d'art, prévue à partir de 1978, etc.

En dehors de l'institut de restauration des œuvres d'art, la seule grande décision réalisée a été la création du fonds d'encouragement aux métiers d'art, géré par la SEMA, sous la tutelle du ministère de la culture.

Après trois ans d'activité de la SEMA on peut faire un bilan. Blen sûr elle réalise des actions et peut justifier les dépenses de son budget de 7,5 millions de francs en 1979 par des bourses, des prix et des subventions à différents organismes et des publications, mais il n'y a qu'à regarder la liste des bourses - attribuées à des restaurateurs de tableaux anciens, des ébénistes, des reparateurs de pendules, etc., - pour constater qu'il n'y a plus d'illusions à se faire sur l'encouragement apporté aux créateurs

On sait que l'année prochaine sera l'Année du patrimoine. Une société ou une civilisation est jugée sur ce qu'elle crée, non sur ce qu'elle conserve ou restaure. Louis XIV n'était pas meublé en Louis XIII, Napoléon en Louis XVI, Regardez l'environnement de nos dirigeants et vous comprendrez mieux qu'on ne s'intéresse qu'au passé. Et ce n'est pas Beaubourg qui a été pour nous le lieu de rencontre d'une synthèse des arts l On ignore dans les

Pendant ce temps, la Malson des atellers d'arts français, que l'al présidée pendant quatorze ans, et qui assure la promotion d'art contemporain de création, est menacée de disperaître. Depuis six ans, les subventions annuelles n'ont pas été augmentées proportionnellement à la hausse des charges fixes (s'élevant au moins à 10 % par an). Dans ces conditions, il est naturel que nous arrivions à un point critique. La subvention proposée pour 1980 étant réduite à 600 000 francs (20 % de moins qu'en 1979), d'administration avec l'ensemble des charges des différents centres nationaux ne peut plus assurer le fonctionnement de la galerie d'exposition permanente de la rue du Bac... qui a pourtant joué un rôle important pour la promotion d'un artisanat créateur.

Le conseil actuel, avec beaucoup de courage, s'efforce de créer une coopérative de vente pour maintenir la galerie avec l'aide de notre ministère de tutelle. Sinon tous les efforts de dixhuit ans d'un groupe de bénévoles seront anéantis. (Je précise qu'en 1980 le budget de la SEMA sera plus de dix fois supérieur à celui de la M.M.A.F.)

Notre grande colère est donc justifiée non seulement par les quelques faits que le viens d'évoquer, mais aussi pour d'autres raisons graves qui menacent la survie de nos métiers, dans le contexte économique, fiscal et culturel de notre époque.

(\*) Artisan créateur, fondateur de la Maison des métiers d'art français.

A la suite de la publication, le 14 novem-bre, d'un article intitulé : « Métiers d'art : la grande colère des créateurs », nous

avons reçu un grand nombre de lettres émanant, l'une du président de la Société d'encouragement des métiers d'art, et la

plupart d'artisans créateurs, dont nous publions ci-dessous les extraits les plus

#### Une lettre de M. Pierre Dehaye

#### UN PLAN DE LONGUE HALEINE

« Compte tenu d'une reunion tenue à la Malson des métiers d'art français, lors de l'annonce d'un Symposium international dit 
Rencontre art textile » qui s'est déroulé à Cannes du 19 sovembre au 9 décembre, cet article, en fait, pouvait apparaître comme le procès d'ensemble de la politique d'appul aux métiers d'art instaurée par le président de la République, et tout particulièrement une condamnation de la société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA) dont l'ai l'honneur de présider le conseil d'administration.

B'agissant d'une suite d'allégad'un Symposium international dit

S'agissant d'une suite d'allégations inexactes, je suis sûr que vous ne me contesteres pas le droit de réponse dont je n'useral que brièvement et en me bornant à l'essentiel :

a l'essentiel:

Symposium de Cannes.

La Maison des métiers d'art français a affecté à cette opération une somme de 25 000 F prélevée sur la dotation annuelle accordée par l'Etat à cette association soit par l'Etat à cette association, soit, en 1979, 934 000 F. Pour un total de 115 000 F. le symposium a été financé en outre par des fonds d'origine publique ou semi-publique. La SEMA a appuyé cette opération. Le préfet Jacques Gandouin, commissaire général de la SEMA, a d'ailleurs présidé personnellement, sur l'invitation des organisateurs locaux, l'ouver-

ture de la seconde phase du sym-posium, le 26 novembre. C'est dire que ces organisateurs, la plupart membres de la M.M.A.F., ne partagent pas les jugements rappor-tés dans vos colonnes.

tagent pas les jugements rapiortés dans vos colonnes.

• Action des pouvoirs publics
en fayeur des métiers d'art.

Comme le montre cet exemple,
l'initiative prise en 1975 par
M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, de faire
procéder à un examen d'ensemble
de la situation des métiers d'art,
a été suivie de la mise en action,
dès le début de 1976, d'un plan
très vaste et de longue haleine.
Tout n'est pas encore totalement
en crovre, Mais beaucoup a déjà
été fait.

Blen des actions sont ainsi

Blen des actions sont ainsi

conduites par les services dont relèvent, à un titre ou à un autre, les métiers d'art, — en particulier dans les ministères de la culture, de l'éducation, des universités, du commerce et de l'artisanat, du travali et de la main-d'œuvre — et qui ont reçu pour instruction d'apporter un soin particuller aux problèmes intéressant ces métiers. Pour faire face aux problèmes dont aucune administration par-ticulière n'était jusqu'alors en charge, le président de la Répu-blique a pris la décision de crèer un fonds spécial d'encouragement, doté annuellement d'une somme importante, de l'ordre de 7,5 mil-

lions de francs en 1979, et dont la gestion à été conflée à la SEMA sous la tutelle du ministre de la culture.

de la culture.

Action particulière de la SEMA: les 2800 adhérents de notre association reçoivent une information régulière sur nos actions et sur l'emploi des fonds. Le budget de la SEMA et le bilan de son activité sont d'ailleurs, comme il va de soi, chaque année soumis en détail à l'assemblée générale qui n'a rien de configénérale, qui n'a rien de confi-dentiel pulsqu'elle réunissait, lors de sa dernière séance, cinq cents personnes. Les objectifs généraux que nous

visons sont les suivants:

1) Favoriser la formation et le perfectionnement des professionnels. A cet effet, nous attribuons notamment des bourses qui représentent des sommes importantes; nous suscitors et aidons la publi-cation de précis techniques : nous aidons la bibliothèque Forney à assurer aux artisans son concours pour leurs recherches professionnelles ;

nelles;
2) Favoriser l'information du
public, afin de révéier à ellemême la clientèle potentielle de
ces métiers qui ont un besoin
pressant d'achats et de commandes. Une gamme d'actions
très diversifiées relève de cet
objectif. Je ne citerai que les principales :

— l'attribution de prix, notam

ment le Grand Prix du président de la République pour les métiers

d'art, remis personnellement par M. Giscard d'Estaing aux lau-réats, ainsi que des prix régio-naux et des prix départementaux qui encouragent des profession-nels, parmi les meilleurs, tout en appelant l'attention sur leurs metters et sur la qualité des objets qui sortent de leurs

la publication de deux revues. l'une (le Courrier des metiers d'art), essentiellement destinée aux membres de l'association. l'autre, la revue Métiers d'art, destinée au grand public, toutes deux ayant pour objectif la diffusion d'une information précis sur les métiers en carea précise sur les métiers en cause. Pour vous permettre de juger l'effort que représentent ces publications et leur intérêt, je me permets de vous en faire par-venir ci-joint la collection complète;

 l'organisation d'expositions et la publication de catalogues de créations actuelles depuis 1976, 27 expositions ont ainsi été mises en place par la SEMA ou ont recu son appui.

Bien d'autres actions menées par la SEMA seraient à citer, telles que des aides à des grou-pements professionnels ou des prêts à des artisans en diffi-cultés. »

PIERRE DRHAYE (membre de l'Institut, président de la SEMAJ.

#### Les réactions des artisans

#### Content!

e Des artisans d'art sont donc en colère. La déception, voire l'amertume, le désarroi pour d'au-tres, s'installent dans les esprits. Moi, madame, je suis très content!... parce que je crèe des emplois utiles. Bien sur, ce n'est pas de mon seul fait. Quelques milliers de créateurs ont réussi cet exploit dans notre pays, et ce

sans moyens financiers.

Nous avons assuré le recyclage
d'un préfet tout d'abord (le
patron de la SEMA). Notre
grande mansuétude à son égard grance mansuculus a permis de devenir un spé-cialiste de nos problèmes au bout ciaiste de nos pronemes au bout de plusieurs années. Directeurs, sous-directeurs, adjoints, fonc-tionnaires, secrétaires, chauffeurs, imprimeurs, s'epanouissent grâce à nous... De rapports en brochures, de réunions en séminaires, que de personnes affairées ! La spècificité de nos métiers est incontestablement reconnue puis-que tant de bonnes volontés s'en

occupent. Notre naturelle naiveté de travallieurs manuels nous avait incités à poser deux questions simples : devons-nous disparaître samples : devois-nous disparative écrasés par une fiscalité et des charges sociales inadaptées à notre cas ? Si la beauté des objets répond à un besoin de la société permettra-t-on aux artisans d'art de faire leur métier en les aidant ?

Nous étions, je le comprends maintenant, dans l'erreur. Des années ont été et seront indispenamées ont été et seront indispen-sables pour étudier notre cas. Indéniablement, l'efficacité arrive en France, à la suite de réunions de commissions, de sous-commis-sions, d'assemblées informelles, d'états généraux, de beaux dis-cours émaillés de belles formules. Quand une catégorie sociale réclame, tout de suite, les condi-tions pour ne plus être malheu-reuse... le pouvoir politique lui reuse... le pouvoir politique lui reproche tranquillement sa mo-destie et lui propose le bonheur, tout simplement... un peu plus

La soupe de nos duègnes est bonne. Quand elle refroldit, il suffit de la réchauffer. Nous avons mis le couvert, fait la vaisselle pendant des années. Quand lécherons-nous les plats?

#### Faire marcher les créateurs

à la carotte

« Bravo pour cet article concer-nant l'appréciation des créateurs sur la gestion de la Société d'encouragement aux métiers d'art. Cela s'est tellement dit sous le manteau, de bouche à oreille ou en petit comité, sans que personne ose le dire publiquement en espérant toujours être le béné-ficiaire d'une manne qu'on attend et qui n'arrive jamais!

D'atileurs, en la matière, celui qui détient les clefs d'un coffre qu'il n'ouvre jamais, justement pour laisser entendre qu'il est pour laisser entendre qu'il est toujours plein, a tous les moyens de régner et de diviser. Cependant, il faut aller plus loin. à mon avis, dans l'examen de ce phénomène, et poser, peut-être, les problèmes d'intentions politiques qui se manifestent à travers ces avissements. ces agissements.

Tout se passe, en fait comme si on avait chargé un gendarme de mettre de l'ordre dans le banc de poissons, pour permettre aux gros requins d'y pêcher plus facilement. Les créateurs sont là pour avoir des idées, dont ils ne profiteront pas les entreprises industrielles sont là pour rentabiliser ces idées, et la Société d'encouragement aux métiers d'art est là gement aux métiers d'art est la pour assurer le bon fonctionne-ment de ce système en effectuant de temps en temps un petit sau-poudrage pour empecher la chau-dière d'exploser et faire alusi marcher les créateurs à la ca-

PRANCINE SIXOU (artisan créateur).

#### Vous avez dit « politique »?

« C'est vrai nous sommes raleurs, individualistes, incohérents peut-être, mais nous souffrons et nous sommes sincères. Les et nous sommes sincères. Les créateurs contemporains dans les métiers d'art, car c'est le problème de la création contemporaine qui est posé, subissent mille difficultés pour exister en cumulant les ambiguïtés : ni art « majeur » ni art « mineur » pour les amateurs de classement, contemporains dans un univers contemporains dans un univers où seul l'ancien est une valeur établie et rassurante, non cotés dans un monde où l'intérêt d'une œuvre est d'abord marchand. L'Eglise et les princes soute-

naient les contemporains de leur époque par des commandes, des pensions... les princes d'aujour-d'hui conditionnent leur soutien à la notion qui nous est le plus étrangère c'est-à-dire le « rende-ment » (financier ou électoral...). Ils choisissent les secteurs d'in-tervention liés aux valeurs établies alors que notre démarche est par définition risquée, incer-taine, tournée vers l'avenir. La création comme la biologie, a besoin d'une recherche fondamentale financee en partie par l'Etat ou des mécènes. Il s'agit d'un choix politique et culturel. Vous avez dit « politique » ?

PIERRE CAPERON

#### NOËL JOUR DE L'AN FÉTEZ-LES AVEC DES FLEURS

#### PRIMFLEUR **20%** sur

BEGONIAS 25 F. Prix Fêtes 20 F. St PAULIAS 15 F. Prix Fêtes 12 F. choix considérable de plantes vertes,

fleuries, et fleurs coupées. 80, av. de Villiers - 126, av. de Wagram Paris 17º

Tel: 22713.06 - 62210.59 - 26712.67

de 7h30à20h30.



ES MINISTRES DES NE

# , Modération vis-à vi , la lutte contre la pe

les neuf ministres de l'environt Les neur manisses de l'environne.

communauté européenne, réunis à le communauté européenne, réunis à le communauté de la com

decembre, ont adopte next the property of the

Me resentation de mass, secrétaire man de l'environnement, qui éties de l'environnement, qui éties de l'environnement, qui éties de l'environnement, qui éties de l'environnement de l'e

# LE DÉVERSEMENT DE SE

Les Néerlandais aux poursuites De notre correspi

La Haye — C'es: à l'omanimité même que les décutés néerlandais des la sont de la décutés néerlandais des la sont de la sont une motors mant la France de la prendre de la mesures de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra del k convention de Sonn aux la 1 Ce dépollution du Rhin.

Les représentants ministre avaient expliqué aux dépr que Pans a promis de faire des alons pour arriver tout

ne trêve dans la sque De notre curresp

laurelles (Communautés emp sonhi fenes). La Commission surs perts que vient de confirmer sur éloign santon d'instaurer une trête métain le prostenus jeudi 20 décem dent par son porte parole, il ressurt passifie ra s'abstenir, au moins comés que la réunion des ministres que a s'abstenir des ministres que a la réunion des ministres que a la communa contre la France à la Com steche passific de Luxembourg dise la seconde procédure d'in-

Berle de Luxembourg.

Berle la seconde procédure d'ininction déclenchée par la come
inction declenchée par la come
inction après que le gouverneinction au décidé de n'ouvrir
inction partiellement les froninction britannique — est, su
acouton britannique — est, su
aco pour examiner comment ret lexif peut être atteint en dont it, en d'autres termes, pour sever de trouver per de trouver un terrain lente sur les mesures intéries sur les mesures intéries à arrêter pour que fouver des frontières françaises en lautaire du marché, puisse se lans dégate majeurs. en évidemment, ces mesures su évidemment, ces mesures imaires soraient abrogées au européen, en cours d'élabo en course en cours d'élabo en coursement de la Commission de la volonté de compais manifestée par M. Ménaile lors des deux précédents

ministre avait indiqué qu'il dispose à se rallier à un nent proche de ce que

# LES MINISTRES DES NEUF SE SONT RÉUNIS A BRUXELLES

#### Modération vis-à-vis de la France dans l'affaire du Rhin La lutte contre la pollution atmosphérique

Les neuf ministres de l'environnement de la Communauté européenne, réunis à Bruxelles le 17 décembre, ont adopté deux directives pour

lutter contre la pollution atmosphérique. Ils ont, d'autre part, visiblement ménagé la France pour l'affaire des rejets de sel dans le Rhin.

**ENVIRONNEMENT** 

L'Europe de l'environnement est malade du Rhin, on le sait. On pouvait craindre que cette criss venant après bien d'autres ne compromette définitivement la trop lente construction d'une communanté d'aution pour l'amèla trop lenie construction d'une communauté d'action pour l'amélioration du cadre de vie des peuples européens. La récente réunion de Bruxelles, que la plupart des délégations abordaient avec pessimisme, a prouvé que non. La raison a triomphé des ressentiments.

M. François Delmas pecrétaire

Venir

Secretary of the second second

NEW TEXT

20°, 1

\$4.50 cm

f 4 • -

des ressentiments.

M. François Delmas, secrétaire d'Etat à l'environnement, qui représentait la Françe, s'apprétait à être mis en accusation après le refus du gouvernement de soumettre à ratification le traité sur la dépollution du Rhin. Il a été surpris par la modération, dont les Néerlandais ont fait preuve en exprimant leurs « regrets ». Il a indiqué que la Françe était prête à participer au début de l'an prochain à une réunion des cinq ministres concernés pour sortir l'affaire du sel aisacien de l'impasse où elle se trouve. l'impasse où elle se trouve. On s'est rendu compte à La Haye comme à Bonn qu'il ne servait à rien de crier à la trahi-son et qu'il valait mieux s'asseoir à nouveau autour d'un tapis vert pour réexaminer à fond et au plus haut niveau le dossier du Rhin. Cette bonne volonté dou-blée de réalisme s'est immédiate-ment traduite par l'adoption — non sans discussion toutefois —

le deux directives. La première fixe les quantités maximum d'oxyde de soufre (SO2) et de poussière que l'air respiré par les Européens ne pourra plus dépasser. On ne tolé-

rera plus que 120 microgrammes de SO 2 par mètre cube d'air si celui-ri contient en même temps de 0 à 50 microgrammes de pous-sière. Mais, si les poussières sont à un taux supérieur à 50 micro-grammes, le SO 2 devra être ra-mené à un maximum de 80 mi-crogrammes nar mètre cube. crogrammes par mètre cube.
D'apparence fort technique, cette directive marque une étape

cette directive marque une étape importante dans la lutte contre la pollution. Pour la première fois, on tient compte d'un phénomène maintes fois souligne par les scientifiques: la synergie entre les polluants. Les poussières « exalient » la nocivité de l'oxyde de soufre et en retour celui-ci rend plus dangereuse pour nos poumons l'inhalation des poussières. Leurs effets ne s'additionnent nas lis se multiplient.

sières. Leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient.

La directive est anssi la première qui, dans le domaine de
l'air, ne tente pas seulement de
l'initer telle ou telle émission
poliuants mais s'intéresse au
milieu même dans lequel nous évoluons. On en vient donc progressivement à définir la qualité de
l'eau, de l'air, demain peut-être
des sols ou du silence au-dessous
de laquelle la vie devient pénible
ou impossible. Une sorte de minimum vital naturel, en somme.

De nouvelles bombes aérosols La seconde directive limite l'usage des fluorocarbones dans les bombes aérosols. Ce produit détruit la couche d'ozone qui pro-tège nos épidermes contre les agressions des rayons ultraviolets. D'ici à juin 1981, les Neuf de-vront obliger tous leurs fabricants

d'aérosols à réduire de 30 % la quantité de fluorocarbone utilisée dans les bombes. El l'on s'est mis d'accord pour étudier sérieuse-ment l'élimination totale de cette dangereuse substance. Cette fois, les Européens v'ont pas légifaté. les Européens n'ont pas légiféré seulement pour eux-mêmes. Le problème posé est planétaire, et l'initiative des Neur montre la voie à tous les pays industrialisés. Dans l'internationalisation de la lutte écologique c'est ancora me lutte écologique, c'est encore un pas non négligeable.

pas non négligeable.

Enfin, à la surprise générale, le ministre britannique de l'environnement a mis sur le tapis une question qui ne figurait pas à l'ordre du jour : la protection des baleines. Il a proposé que les Neuf adoptent une mesure déjà prise en Grande-Bretagne : l'interdiction de toute importation de produits baleiniers comme les graisses, la nourriture pour animaux domestiques, les cosmétiques, etc.

Les Danois à cause des pâches. Les Danois, à cause des pêche-ries du Groenland, ont fait grise mine, mais tout le monde est tombé d'accord pour examiner une tombé d'accord pour examiner une directive de ce style à la prochaine réunion des ministres au printemps de 1980. La cessation des importations serait, en effet, la melleure manière de « casser » le marché des produits baleiniers et par contrecoup, de diminuer l'intérêt de la chasse aux cétacés.

Là encore, les Neuf donnent l'exemple. Ils viennent de montrer en tous cas que, loin de s'enliser comme on le redoutait, l'Europe — au moins celle de l'environne-ment — continue d'avancer pas à nas.

MARC AMBROISE-RENDU.

Aux Etats-Unis

LA BALANCE DES PAREMENTS

A ÉTÉ EXCÉDENTAIRE

AU COURS

DU TROISIÈME TRIMESTRE

Washington (A.F.P.). — La balance des palements des Etats-Unis a, pour la première fois depuis deux ans, enregistre un excédent — de 762 millions de dollars — au cours du troisième trimestre de 1979. Selon le département du commerce ce résul-

partement du commerce, ce résul-tat reflète en particulier la bonne

progression des exportations de-puis le début de l'année. Au cours du second trimestre, la ba-

entre-temps des prix du pérrole. Les exportations visibles, qui avaient atteint 72,3 milliards de dollars an second trimestre, se sont élevées à 74,4 milliards an

(IP) HEWLETT

l'un des responsables financiers du pays

Selon

L'ARABIE SAOUDITE POURRA DÉPENSER TOUS SES REVENUS PÉTROLIERS

réserves de l'Arable Saoudite, pas-sées de gaelque 29,3 milliards de dollars im 1977 à 17 milliards ? Noire confrère le « New York Times » apporte de nouveaux éléments à cette affaire qui a récemment donné lieu à des rumeurs pou banales, faisant état, notamment, d'un gigantesque vol (« le Monde » du 14 décembre). D'une conversation téléphonique qu'un correspondant du journal américain à Londres a sus avec le

gonverneur de la SAMA (Agence monétaire de l'Arabie Saondite, d'après les initiales en anglais), le d'après les initiales en anglais), le chelkh Abdelaziz Al Goralishy, il ressort que le déficit budgétairs des deux dernières années et le transfarts de capitaux privés out occasionné une certaine perte de réserves. D'après le gouverneur de la SAMA, la séparation est totale entre d'une pert. Jes avairs de l'état entre, d'une part, les avoirs de l'Etat saoudien et, de l'autre, la fortune des membres de la famille royale. Il a évalué à 57 milliards de dollars le total des actifs étrangers de l'Arabie Saoudite dont une partie

soulement est diquide ». M. Al Goral-shy mentionne la transformation de 7,7 milliards d'actifs liquides en actifs plus ou moins immobilisés. Le gouverneur de la SAMA a encore dit que l'Arabie Saoudite, dont les révenus pétroliers en 1980 pourraient s'élèver entre 66 et 79 milliards de dollars, finira sans doute par dépen-ser la totalité de cette somme pour son développement.

Selon notre confrère américain, les précisions données par M. Al Goral-shy ne permettent pas encore d'ex-pliquer entièrement la chute des réserves. En Allemagne fédérale

#### M. Pohl succède à M. Emminger à la tête de la Bundesbank

De notre correspondant

Bonn. — Décidé à prendre sa retraite. M. Otmar Emminger, président de la Bundesbank, vient de passer la main à son successeur. M. Karl Otte Pühl Celui-ci était, depuis sept ans déjà, vice-président de la Banque centrale de la R.F.A.

La nomination de M. Pöhl, intervenne en fait durant l'été, se heurta à des réserves très nettes sussi biers des milieux financiers et industriels que de l'opposition chrétienne démocrate. On faisait tout d'abord remanuer que jamais personne n'avait accédé à l'âge de cinquante ans à un poste qui exigerait une sagesse mûrie par une très longue expérience. De façon plus précise, bien des gens soupconnaient M. Pöhl d'être un chomme du chancéller Schmidt a dost l'entrée en ionetions se manquerait pas de comtions ne manquerait pes de com-prometize l'indépendance de la Banque fédérale envers le gouver-nement de Bonn.

C'est un fait que M. Schmidt, alors qu'il était encore ministre des finances en 1972, avait choisi M. Pübl comme son secrétaire d'Etat et qu'à maintes reprises celui-ci a été considéré comme l'homme de confignce de l'actuel chanceller Encore conviendrait. Il chanceller. Encore conviendrait-il de ne pes orbiller gate, après avoir pratiqué le loursalisme économique pendant plusieurs années au début de sa carrière. M. Pôhl a été secrétaire de l'Assemblée professionalle de banques de la fessionnelle des hanques de la RFA

En outre, personne da les mi-

ÉTRANGER

On attribue cependant aux efforts de M Pöhl le mérite d'avoir affaibli le mécanisme du SME bien plus que ne le souhaitait le chancelier. L'attitude de M Pöhl à cet égard est significative, à un moment où la plupart des experts ouest-allemands lèvent de nouveau la bannièra de la révolte contre un svemands levent de nouveau la ban-nièra de la révolte contre un sys-tème qui aurait pour résultat essentiel d'importer dans la Ré-publique fédérale une inflation contre laquelle les pays voisins n'auraient pas la volonté de se défendre.

#### Défendre l'indépendance

Russi les doutes qui s'étaient d'abord manifestés à l'égard de M. Pöhi sont-ils presque complè-tement dissipés. Tout le monde est convaincu que le nouveau président défendra l'indépen-dance de la Bundeshank avec la même énergie que ses trois pré-décesseurs.

La Banque fédérale refuse d'être « une machine à imprimer la monnaie ». Mais elle ne peut pas pousser l'indépendance, qui lui est garantie par la loi, jusqu'au point où elle deviendrait à Francfort une espèce de « contregouvernement. Le compromis entre ces deux exigences de-mande donc du président de la Bundesbank une grande habileté diplomatique.

JEAN WETZ.

#### M. EMMINGER : un quart de siècle d'histoire monétaire.

L'homme qui quitte la présidence de la Banque fédérale d'Allemagne, à l'âge de soixante-hult ans, - ll — a été aussi une des figures mar-quantes de la scène monétaire intersiècle. M. Otmar Emminger était mambre de la délégation allemande à l'O.E.C.E. (devenu plue tard l'actuelle O.C.D.E.) en 1949 et 1950. Dès 1953. Il entre au conseil d'administration de la Bundesbank, dont il deviendra le vice-président en 1970, poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination aux fonctions de président en avril 1977 (il auccădera à M. Kari & Jasen). Il sera, de 1958 à 1977, le vi ce-président du comité monétaire du l'O.C.D.E., et de 1964 à 1967, le privaident du comité des Dix (les dix pay's les plus importents du Fonds mm étaire), comité qui, à l'époque, est le plus important organe de prénales sur les affaires monétaires. En 1969, M. Emminger est deveau président' du comité nº 3 (balance des palements de l'O.C.D.E.).

.M. Sarminger, qui e fait des éludes de sciences économiques en Alle-magne en à Londres (London School of Econochics), est l'auteur de plueleurs livaes traitant notamment das questions monétaires, ainsi que de très nomb. eux articles de revues. Esprit préais, il allie la courtoisle et la soupla ssa du diplomate à la fermeté d'un homme qui sait rester fidèle à cas convictions, comme il Fa montre à la tête de la Bundesbank, qu'il a dirigée avec fermeté dane one époc de difficile. — P. F.

#### restaurent Grande Carte" W, rue La Péreuse-75116 Paris 500.83.47 fermë le dimanch': · Salons jusqu'te 20 piers va

#### LE DÉVERSEMENT DE SEL DANS LE RHIN

#### Les Néerlandais renoncent aux poursuites judiciaires

De notre correspondant

que les députés néerlandais ont adopté, le jeudi 20 décembre, une motion priant la France de prendre « des mesures immédiates » pour réduire effectivement les déversements de sel dans le Rhin. Mais, suivant en cela la suggestion de leur gouvernement, les parlementaires ont renoncé à proposer des mesures judiciaires contre la France, qui a renoncé a ratifier la convention de Bonn aur la dépoliution du Rhin.

avaient expliqué aux députés que Paris a promis de faire des afforts pour arriver tout de

nouvelle ne pourrait que nuire aux discussions en cours. Ils ont révélé que la France avance à présent sérieusement le projet de construction d'une saline pour récupérer le sel des mines de potasse, mais qu'elle demande aux autres pavs riveralns de participer au financement de l'usine et de garantir les ventes de cartains tonnages de sel. Ces propositions, ont alouté

les représentants du gouverne-Les représentants ministériels ment, trouvent aux Pays-Bas un acquell « peu favorable ».

RENÉ TER STEEGE.

# **AGRICULTURE**

#### Une trêve dans la «guerre du mouton»

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés euro-péennes). — La Commission euro-péenne vient de confirmer son intention d'instaurer une trève dans « la guerre du mouton ». Des propos tenus jeudi 20 décem-bre par son porte-parole, il ressort qu'elle va s'absterir, au moins jusqu'à la réunion des ministres de l'agriculture des Neuf le 21 jan-vier, d'adresser un nouveau re-cours contre la France à la Cour de justice de Luxembourg.

Bref, la seconde procédure d'in-fraction déclenchée par la com-mission — après que le gouverne-ment français, déjà condamné par la Cour, eut décidé de n'ouvrir que très partiellement les fron-tières aux importations de viande de martier britannique de ce su de mouton britannique — est, au moins dans les faits, suspendue. La Commission note que les Francais, dans la réponse donnée à son « avis motivé », reconnais-sent qu'il convient que la décision de la Cour soit pleinement appli-quée. Elle va prendre contact avec eux pour examiner comment cet objectif peut être atteint en douceur, em d'autres termes, pour essayer de trouver un terrain d'entente sur les mestres intérinaires à arrêter pour que l'ouverture des frontières françaises, en l'absence d'une organisation comminantaire du marché nuisse se mmantaire du marché, puisse se faire sans dégâts majeurs.

Bien évidenment, ces mesures intérimaires seraient abrogées au moment où le règlement de marché européen, en cours d'élaboration, entrers en vigueur. Ce geste d'apaisement de la Commission répond à la volonté de compromis manifestée par M. Méhalgnerie lors des deux précédents conseils,

Le ministre avait indiqué qu'il était disposé à se rallier à un règlement proche de ce que

souhaitent la majorité des pays pertenaires, et par la même assez éloigné de ce qu'il réclamait lui-même initialement. Lors de la dernière réunion, il avait cependant fait valoir qu'il ne devait pas être le seul à faire des concessions et que si l'on voulait que les travaux du conseil des ministres progressent, il conve-nati aussi d'aider la France à rechercher des solutions au pro-hième politiquement très sensible que lui pose l'abandon de l'orga-viettion potionale du marché du nisation nationale du marché du mouton. — Pr. B.

sont discrete à 12,2 millares au troisième trimestre. De leur côté, les exportations invisibles ont rapporté de juillet à septembre, 10,6 millards de dollars, soit 1,8 millards de plus qu'au second trimestre. ACCORD FRANCO-GREC SUR LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Les ministres de l'astriculture de France et de Grèce ont signé, k 17 décembre à Athènes, un accord de coopération technique. Il pré-voit la mise en place d'une structure administrative pour faciliter les contacts enire les chercheurs et pour organiser leurs échanges.

Le ministère de l'agricul-ture a formellement démenti, jeudi, les informations selon les-quelles la France aurait décidé de lever l'interdit des impor-tations britanniques de mouton. C'est sur la foi d'une dépêche d'agence que nous avions indi-qur par erreur, dans notre se-conde édition du 21 décembre, que Paris ouvrait ses frontières au mouton britannique. échanges.

La France a intérêt, dit-on an ministère de l'agriculture, à aider au maintien de l'élevage en Grèce. Il est préférable que la Grèce, dit-on Rue de Varenne, développe sur ses surfaces irriguées des cultures fourragères ou protéagineuses, plutôt que de fruits, de légumes et de la vigne, dont l'Europe à Dix sera excédentaire.

# **EN GRANDE-BRETAGNE**

#### Le gouvernement approuve le nouveau plan de redressement de British Levland

Londres. — Sir Keith Joseph, ministre de l'industrie, a confirmé jeudi 20 décembre, aux Communes, la décision du gouvernement d'assurer à British Leyland (B.L.) l'entreprise nationalisée de construction automobile, une aide financière de 300 millions de Hores pour l'année prochaine. Si les résultats de 1980 sont positifs, B. L. recevru encore 133 milions de livres supplémentaires pour la période allant de 1981 à 1983. Les 300 milions de livres proviendront à peu près pour moîtié des crédits déja réservés pour B. L. dans les programmes d'assistance antérieurs et pour mottié des fonds de réserves d'urgence du gouvernement. En outre, le gouvernement accepte de transformer un prêt de 150 millions de livres, accordé en 1977, en ceilons d'un montant identique, le Trésor prenant en charge les 22 millions de livres d'intérêts que B. L. aurait du payer.

cours du second trimestre, la ba-lance des paiements avait eme-gistré un déficit de 1,1 milliard de dollars. En 1978, le déficit s'était chiffré à 14 milliards de dollars. Le déficit de la balancs com-merciale a été ramené de 7,7 mil-liards à 7,3 milliards de dollars du second au troisième trimestre, malgré l'augmentation intervenue entre-temps des prix du pétrole. mances, a su ducin cas le succes ne peut être quranti » a-t-il ajouté. Pratiquement, le gouver-nement a accepté le plan de sau-vegarde de l'entreprise, préparé par son P.-D.G. Sir Michel Edwardes, que le personnel avait approuvé à une très large majo-ritté au scrutin secret (le Monde du 3 novembre).

Sir Keith, critiqué par la droite du parti conservateur qui recom-mande un démembrement de l. «empire» de B.L. et la vente l dempire » de B.L. et la vente des secteurs d'activité profitables, a fait état d'una lettre de Sir Michael adressée au gouvernement, indiquant que B.L. abandonnerait la partie si des grèves, des pratiques restrictives, ou une faible productvité, mettalent en danger le plan de sauvetage de l'entreprise. Sir Michael a déclaré plus tard que la décision du gouvernement représentait la « dennière chance » pour B.L., ajoutant : « Nous ne pourons vivre pour toujours de l'argent du gouvernement ». De son côté, M. Duffy, président du syndicat des métallurgistes, a réagit favorablement, tout en regrettant la méfiance implicite contenue dans la lettre de Sir Michael.

Des déclarations de Sir Keith aux Communes, puis à la presse, il apparaît que, pour redresser la situation financière, B.L. envisage

Sir Keith n'a pas manqué de souligner que la situation de BL. n'était pas «encourageante», aoutant que la compagnie ne pourrait survivre que si elle améliorait sensiblement ses performances, «En aucun cas le succès ne peut être garanti» a-t-il ajouté. Pratiquement, le gouvernement à êté prise à temps pour permettre à Sir Michael de ajouté. Pratiquement, le gouvernement à êté prise à temps pour permettre à Sir Michael de ajouté. Pratiquement, le gouvernement à êté prise à temps pour permettre à Sir Michael de ajouté. Pratiquement, le gouvernement a accepté le plan de sauvernement a sité prise à temps pour permettre à Sir Michael de ser endre avant la fin de l'année nu Japon, comme il itarent production d'un nouveau modèle de auvorouvé à une très large majomoyenne catégorie. z

Sir Keith a laissé entendre clairement que l'aide du gouvernement visait essentiellement à rétablir les finances de BL pour lui permettre, à l'avenir, de faire appel à la City, afin d'obtenir les emprunts garantis par Terat qui lui permettront de financer ses programmes d'investissements évalués à 1 milliard 200 milliages de livres pour la période de 1920 de livres pour la période de 1980 à 1985.

HENRI PIERRE.

CHILL

Les exportations mblicames ont atteint au cours des neuf premiers mois de 1979 2 206 mil-lions de dollars, contre 1789 millions de dollars, contre 1 789 mil-lions de janvier à septembre 1978, en augmentation de 52 %. Les importations s'étant montées à 2 930 millions de dollars, le défi-cit de la balance commenciale a été de 224 millions de dollars. Les achats de pétrols ont atteint 531 millions de dollars, dont 221 millions en provenance d'Iran.

Pour Noël, offrez un calculateur

Hewlett-Packard...autorisé aux examens Pour tout achat d'un calculateur scientifique série E (de 295 F à 565 F\*),

LA RÈGLE A CALCUL reprend 90 F votre ancien calculateur en panne, quelle qu'en soit la marque, et le détruit devant vous. C'est l'opération "R.A.C.": Reprise de votre Ancien Calculateur.

A ce prix-là, un calculateur Hewlett-Packard, c'est une banne idée de cadeau pour Noël... Offre valable du 3/12 au 31/12/79. PACKARD (\*Prixttc ou 26/11/79)



T<sup>er</sup> distributeur ogr651 P en Franc 65/67, boulevard Soint-Germain 75005 Poris - Tel.: 325.68.88.

#### LA FIN DE LA RÉUNION DE CARACAS

#### Les membres de l'OPEP se séparent sans parvenir à s'entendre

De notre envoyé spécial

l'OPEP se sont séparés le 20 décembre sans avoir ou trouver de termunique final précise que « la conférence a examiné la rapport de la commission économique qui traite des tendances du marché et des prix du pétrole, mais n'a pris aucune décision à ce sujet ».

Une conférence extraordinaire sera chargée de revoir les positions adoptées par les pays membres en ma-tière de prix. Elle pourrait se tenir Saoudite a fait savoir qu'elle pensalt maintenir à 24 dollars le baril - sussi iongtemps que possible » le prix de son pétrole : la plugart des autres pays ont annoncé qu'ils prendraient leur décision ultérleurement. Mais on a cru comprendre que, en affirmant qu'il respecterait la discipline des prix, le ministre algérien, M. Belkacem Nabi, entendalt que le brut de son pays ne dépasse pas 30 dollars par baril pour le premier trimestre 1980. Le Nigéria fixerait lui aussi ses prix à 30 dollars dans un premier temps. Mals que fera l'Iran ?

Il semble que le prix moyen du baril de pétrole atteindra dès janvier 1960 26 dollars, soit un doublement des prix depuis décembre 1978. Mais chaque pays étant libre, l'avenir du coût du pétrole dépendra essentiellement de l'évolution du marché. En affirmant que l'absence de décinouvelle », Cheikh Yamani a voulu communiquer au monde occidental son optimisme. « Après les deux mois baissera et les atocks seront au plus haut. Il y aura alors vers la tin du mois de mars une chute importante des prix du marché spot. - Dès lors que les prix du marché libre se rapprocheraient des cours officiels des pays de l'OPEP, il sera plus facile

On trouvera ci-dessous les prix

principaux pays exportateurs au lendemain de la conférence de Caracas. Ce tableau, établi par

l'A. F. P., tient compte des déci-

l'ouverture de la réunion et des déclarations faites depuis. Il est indiqué entre parenthèses les pourcentagies d'augmentation

des prix par rapport à ceux en vigueur en décembre 1978.

Dans les prochains jours,, plusieurs Etats de l'OPEP vont

orncéder à de nouveaux réainste-

ments. Les prix indiqués ci-des

sous incluent les diverses prime s

(de qualité, de proximité de s

marchés de consommation, etc.).

— ARABIE SAOUDITE : 24 dr.l.

vement prévn. — EMIRATS ARABES UN 18 :

27,56 dollars (+ 107 %). Pas de hausse prévae.

lars (+ 88,7 % par rappor à décembre 1978). Aucun relê-

Caraças. — Les traize ministres consommateurs dans les semisines à venir, il en est de même, de autres sujets qui étalent à l'ord re du lour. Certes, le communiqué final affirme que « la conférence a, centré ses discussions sur les mestires de coopération avec les autres pays en ighnoncer seulement un tenforce ment de la dotation du foinds spécial d'aide, dont le capital est porté à 4 milliards de dollars. C'é tait indispensable puisque l'aide fraumle per l'OPEP au tiers-monde avait nettement diminué ces demières années en raison de l'érosion du pouvoir

d'achat des pays memaires.

Les 1.6 milliard de dollars suo

plémentaires dont le 9 ands va être doté ne constituent framais qu'une quinzaine de jours des recettes qu'obtiendront les pays de l'organisation du fait des not veiles hausses de prix. Cette contribution est cependant considérée « com masure de coopération financière transitoire et urgente », en attendant l'établissement d'un mécanisme financier mieux structuré. M. Nabi, le ministre algérien, a obtenu un accord de principe sur la conversion du fonds d'side et une agence de développement d'otée d'une personnalité juridique. L'étude en est toutefois renvoyée rievant le comité de taratégie à long terme, tout comme la proposition Irakienne de créer un nisme chargé de compenser pour les pays, en voie de développe-ment, l'inflation exportée par les pays industrialisés et la hausse des prix du pétrole. Ce comité soumettra ses propos itions à une conférence extraordingaire qui se tiendra « aussitôt que plossible » à Taif, en Arabie

C'est see même comité qui est charge d'examiner l'adoption d'un panier de monnaies comme unité de cora ple pour le pétrole ainsi que la misse au point d'une formule d'in-

,QATAR : 27,42 dollars (+ 197 %). Pas de hausse prévue.

(+ 75 %). Hausse d'environ 2 dollars par baril attendue

pour s'aligner sur le prix saoudien récemment relevé.

(+ 75,6 %). Hausse attendue.

IRAN : 28,71 dollars

ALGERIE : 26,27 dollars (+ 86,3 %). Alignement sur le prix libyen de 30 dollars

- NIGERIA : 26.27 dollars

(+ 85,9 %). Alignement sur la Libye prévu.

VENEZUELA : 26,75 dollars

— LIBYE : 30 dollars (+ 115 %). INDONESIE : 23,50 dollars

(± 85.71 %).

(+ 88 %).

-IRAK : 23,50 dellars

-- KOWEIT : 21,43 dollars

#### La facture pétrolière de la France dépassera 100 milliards de francs en 1980

déclare M. Giraud

« La facture pétrolière de la France », compte tenu des der-nières hausses décidées par les pays producteurs, « dépassera 100 milliards de francs en 1980 », a indiqué M. Giraud, ministre de l'industrie, le jeudi 20 dé-cembre, à l'occasion d'un déjeu-ner organisé par l'Assocation des journalistes économiques et finan-ciers. Pour le ministre, deux comciers. Pour le ministre, deux com-paraisons illustrent l'ampieur de cette ponction qui va être opéree sur le produit national brut : « L'impôt direct rapportera l'an prochain 116 milliards de francs au Trèsor et l'ensemble de la production automobile française se montera à 100 milliards de

francs. 3

En deux ans, la facture pétrolière de la France aura pratiquement doublé, puisqu'elle n'était
que de 54 milliards de francs
en 1978. En 1979, compte tenu
de la rétroactivité des hausses
annoncées ces derniers jours, elle
detrait être comprise entre 72 et

75 milliards de francs.
Quelles seront les conséquences Quelles seront les consèquences de ce nouveau choc pétrolier sur l'économie française?

M. Giraud est fort sceptique quant aux possibilités de faire des prévisions sérieuses: « Les experis calculent des taux de croissance sans savoir comment vont s'opérer les recyclages de capitaux, sans savoir comment le système monétaire fonctionnera. » De plus, a poursuivi le ministre, « nos économistes supposent l'espace national clos ». Bref, plus que jamais, M. Giraud — fidèle en cela à la ligne du gouverneen cela à la ligne du gouverne-ment — se refuse à rentrer dans les détails de la prévision.

#### Effets mécaniques

Tout au plus, peut-on calculer les effets mécaniques. Sur la base d'un prix moyen du pétrole importé d'environ 26 dollars, d'une structure d'approvisionnement similaire à ce qu'elle était (40 % du pétrole acheté par la France provient d'Arabie Saoudite), de la perspective d'une consommation perspective d'une consommation identique à celle de 1979 (107 mil-lions de tonnes), d'un cours du dollar voisin de ce qu'il est au-jourd'hui, on estime au ministère de l'industrie que le poids de la facture pétrollère représentera en

1980 pour la France, 3.9 % du PNB (contre 1,2 % en 1970), pour le Japon, 4.7 % (contre 1.4 % pour le Japon. 4.7% (contre 1.4% en 1970), pour la R.F.A. 3.7% (contre 1.%) et pour les Etats-Unis 3.2% (contre 0.2%). Quent aux recettes des treize pays membres de l'OPEP, elles auront été multipliées par trente en dix ans, passant de 9 milliards de dollars en 1970 à 270 milliards en 1980. L'excédent des balances des paiements de ces pays est estimé pour l'an prochain entre 80 et 90 milliards de dollars. « De quoi acheter la totalité des actions cotées à la Bourse de Paris, avec en prime l'ensemble de la production automobile française», a rappelé M. Giraud.

M. Giraud.

Reste à savoir comment les pouvoirs publics vont réagir. Les hausses du pétrole brut seront évidemment répercutées au stade du consommateur. Mais il faudra strendre quelques jours voire. attendre quelques jours, voire quelques semaines, avant que le gouvernement n'arrête sa politique. Comme toujours en pareil cas, il pourra, solt répercuter uniformément la hausse du brut sur les produits (orthurats fuel tous les produits (carburants, fuel domestique et fuel industriel), soit faire porter un peu plus le soit faire porter un peu plus les fardeau sur l'un ou l'autre des produits. En tout cas, il semble exclu que l'on procède à une majoration massive et dissuasive (en portant par exemple à 5 ou 6 francs le litre d'essence) des prix des carburants. M. Giraud y est opposé en raison a du y est opposé en raison « du caractère antidémocratique d'un rationnement par l'argent». Pas question non plus pour le ministre « d'accélerer le programme nucléaire ».

En revanche, il semble certain En revanche, il semble certain que sera relancée la politique d'économies d'énergie. D'autant que, selon M. Giraud les sommes investies dans ce domaine permettent non seulement des économies de devises, mais aussi d'améliorer le pouvoir d'achat de relancer. des consommateurs, et de relancer ainsi la machine économique. La démonstration est convaincante... Mais ce qui est vrai aujourd'hui l'était déjà en 1973-1974. Or il faut bien dire que les pouvoirs publics, faute d'avoir consacré aux économies d'énergie les moyens qu'exigeait la situation, n'ont pas obtenu dans ce domaine les résultats espérés. — J.-M. Q.

#### «Une menace pour notre sécurité»

déclare le secrétaire américain à l'énergie

ceciare M. Charles Duncan, se-crétaire américain à l'énergie, jeudi 20 décembre. La facture pétrolère des Etats-Unis devrait augmenter, selon M. Duncan, de dix milliards de dollars par an, à

la suite des dernières hausses. Dans les milieux officiels américains, si on se felicite de la « modération », du « sens des res-ponsabilités » dont l'Arabie Saoudite et les Emirats ont fait preuve, on s'inquiète de l'incertitude de la situation. L'absence d'accord, souligne-t-on, rend im-possible le calcul de prévisions possible le calcin de previsions chiffrées concernant les appro-visionnements et leurs coûts moyens, et par vole de consé-quence les répercussions pro-bables pour l'économie mondiale.

Au Japon, le premier ministre, M. Ohira, a demande que l'on sires ».

L'échec de la conférence de étudie des mesures pour réduire caracas et l'incapacité des pays exportateurs de pétrole à s'entendre, « constitue une menace pour notre sécurité nationale et notre bien-être économique », a déclaré M. Charles Duncan, secrétaire américain à l'énergie, mée à 10 milliards de dollars métres de l'apportune de l en 1980 (40 milliards de francs environ).

Le chancelier de l'Allemagne fédérale, Helmut Schmidt, n'ex-clut pas que l'aggravation du proclut pas que l'aggravation du problème de l'approvisionnement en pétrole puisse provoquer des conflits armés. Dans une interview à l'hebdomadaire économités armés. Dans une interview à l'hebdomadaire économités souligne que «la R.F.A. ne mènerait en aucun cas de guerre pour le pétrole ». Mais, l'agitation sur les marchès pétrollers, dont la majorité des pays, et surtout ceux du tiersmonde, sont plus affectés que l'Allemagne lédérale, pourrait entrainer des tensions qui « pourraient un jour devenir explossives ».

#### Les communistes proposent la construction d'une nouvelle usine marémotrice dans la baie du Mont-Saint-Michel

De notre correspondant

kennes, — Les leuerations bretonnes et normandes du parti communiste français viennent de relancer à Rennes, lors d'une conférence de presse, le projet d'une usine marémotrice dans la bale du Mont-Saint-Michel. Cet ouvrage, dont la retenue irait de Cancale aux îles Chausey, a fait l'objet de deux principaux projets, l'un en 1972 par M. Caquot, l'autre en 1975 par E.D.F. «Un système de digues », explique

Rennes. — Les fédérations M. Joël Metzger. membre du retonnes et normandes du parti comité central du P.C.F. et secré-ommuniste français viennent de taire de la fédération du Cal-elancer à Rennes, lors d'une vados, « d'une longueur de 60 kilomètres, permettrait de retenir l'eau de mer à marèc haute pour ensuite la relàcher à marèe basse. travers quelque trois cents

L'usine représenterait une puis-sance de 6 000 à 13 000 mégawatts pour une production annuelle de 27 milliards à 30 milliards de kilo-watts-heure, soit 7 % à 9 % de la consommation nationale à l'horizon 90 - ce qui equivaut à une économie annuelle de 6 millions à 8 millions de tonnes de pétrole

les fédérations bretonnes et normandes du P.C.F. demandent au gouvernement de prendre une décision politique de relance des études en vue de réaliser rapide-ment cet ouvrage, ainsi que les engagemets financiers en ce qui concerne l'investissement nèces-saire. Le P.C.F., qui n'entend pas nègliger les études sur les aspects écologiques du projet, considère que cette usine peut permettre c un developpement des activités portuaires, de l'aquaculture et de la pêche, et contribuer au désen-sablement de la baie du Mont-Saint-Michel et à son amenage-

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                     | COURS                                                     | אטקא טם                                                   |                                                  | MOIS                                             | <u> </u>                                          | ₩Q1S                                              | SIX                                               | #D1\$                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                     | + bas                                                     | + naut                                                    | Rep. + 0                                         | u Dèp. 🗕                                         | Rep. + 0                                          | o Dep. —                                          | gebr + d                                          | o Dép. ~                                            |
| \$ gU<br>\$ can<br>Yen (190).                       | 4.0540<br>3,4440<br>1.6960                                | 4,0660<br>3,4550<br>1,7035                                | - 100<br>- 75<br>+ 20                            | - 60<br>- 40<br>+ 70                             | - 180<br>- 125<br>+ 85                            | - 120<br>- 75<br>+ 130                            | - 380<br>- 190<br>+ 280                           | - 276<br>- 100<br>+ 375                             |
| D:41<br>Florin<br>F.S. (160).<br>F.S.<br>(. (1900). | 2,2390<br>2,1180<br>14,3780<br>2,5180<br>5,0045<br>8,9250 | 2,3480<br>2,1265<br>14,4290<br>2,5315<br>5,0220<br>8,9600 | + 58<br>- 65<br>- 340<br>+ 115<br>- 490<br>- 420 | + 85<br>- 30<br>- 125<br>+ 150<br>- 260<br>- 255 | + 125<br>- 80<br>- 790<br>+ 240<br>- 829<br>- 750 | + 165<br>- 30<br>- 345<br>+ 280<br>- 525<br>- 520 | + 460<br>- 39<br>-1460<br>+ 785<br>-1760<br>-1729 | + 535<br>+ 70<br>- 590<br>+ 885<br>- 1260<br>- 1380 |

#### TAUX DES EURO - MONNAIES

| DM 85/8<br>\$ E-D 93/16<br>Florin 14 1/2<br>F.B. (190) 93/4<br>F.I. 1/4<br>L. (1900) 15 3/4<br>\$ 15 3/4<br>Pr. franc. 12 | 9 9/16 14 1/2<br>15 1/2 14 3/8<br>12 1/4 13 3/4<br>3/4 17 1/4 18 3/4<br>16 1/4 16 3/8<br>12 1/4 14 | 9 3/8   8 7/8<br>14 7/8   14 1/2<br>15 1/8   13 3/4<br>14 1/4   14 1/4<br>6 1/8   5 7/8<br>22 1/4   18 3/4<br>17 1/8   16 3/8<br>14 3/8   14 1/4 | 9 1/4 8 7/16<br>14 7/8 14 3/8<br>14 1/2 1/8<br>15 14 6<br>6 1/8 5 7/8<br>22 1/4 16 3/4<br>17 1/8 16 3/8<br>14 1/2 14 1/8 | 8 13/16<br>14 3/4<br>12 7/8<br>14 3/4<br>6 1/4<br>19 1/4<br>17 1/8<br>14 3/8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Nous donnons ci-dessus les cours pratiques sur la marché interènt des dévises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une p banque de la place.

Le présent avis est publié à titre d'information seulemen



#### 150 250 000 \$ LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Compania Mexicana de Leasing Internacional (Grand Cayman) et Sogelease International Leasing S.A. (Suisse)

> ont acheté et loué pour 10 ans à PETROLEOS MEXICANOS

#### ● Le navire L.P.G. de 22 000 m3 « NUEVO LAREDO » construit par les Chantlers Navals de La Ciotat

- Le navire L.P.G. de 53 400 m3 «MONTERREY» construit par les Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée.
- Le navire L.P.G. de 53400 m3 « REYNOSA » construit par les Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée.
- L'avion d'affaires GULFSTREAM II.

L'onération a été réalisée en coopération avec : Arrendadora Internacional, Mexico

filiale de leasing de la SOCIETE GENERALE du BANCO INTERNACIONAL et de NACIONAL FINANCIERA S.A.

#### INAUGURATION DE LA B.I.C.I. DU NIGER FRIALE DE LA B.N.P.

En présence de M. Jacques Calvet, président de la Banque nationale de Paris, l'intendant militaire Moussa Tondi, ministre des Pinances de la République du Niger, a présidé le 12 décembre 1979, à Niamey. la cérémonie d'inauguration du siège de la nouvelle Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Niger (BICI du Niger) on compagnie de MM. Mai Maigana et Brah Mahamane, respectivement ministre dès affaires économiques, du commerce et de l'industrie et ministre du développement rural. Assistaient également à la cérémonie les membres du corps diplomatique accrédités au Niger et les directeurs généraux de banques associées au grupe de la Banque netlonale de Paris dans les nava associées au groupe de la Banque nationale de Paris dans les pays

La BICI du Niger, filiale à 100 % de la B.N.P., au capital de FCFA 600 millions, vient ainsi de complétar le système bancaire du Niger et contribuer à l'essor économique de ce pays. Elle doit également renforcer le réseau international de la B.N.P. présent désormais dans soixante-quinze pays.

A cette occasion, M. Jacques Calvet a été reçu en audience par le chef de l'Etat, le colonel Seyni Kountche.



#### PROJET DE FUSION ENTRE LES SICOMI IMMOFFICE ET DROUOT BAIL

Le 15 novembre 1979, les conseils d'administration des Sicomi Immoffice et Drouot Bail aunonçaient le projet de fusion des deux sociétes par voie d'absorption de Drouot Hail par Immoffice.

Chicune des deux sociétés vient d'adresser à ses actionnaires une lettre annonçant les parites envi-

sagées, à savoir : deux actions Immoffice pour cinq actions Drouot Bail.

Il est rappelé que ce projet de fusion sera proposé à l'approbation d'assembiées générales extraordinaires prèvues pour avril 1980.

(usion devant prendre effet rétroactivement au le janvier 1980.

#### LA BANQUE NATIONALE DE PARIS EN SUISSE

Filiale suisse de la B.N.P., la Banque pour le commerce international (B.P.C.L), dont le sière social est à Bâle, modifie se ration sociale afin de mieux manifester son appartenance au groupe B.N.P.

La B.P.C.L. portera désormais le nom de :

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.

La B.N.P. (Suisse) est implantée à :

BALE, B.N.P. (Suisse), deschengraben 25, Parkweg 8, Tél. (61) 22-56-00, Telex 62692,

GENEVE, B.N.P. (Suisse), 1, quai du Mont-Blanc,

Tel. (22) 31-11-50, Telex 275-11,

ZURICH, B.N.P. (Suisse), Mühlebachstrasse 6, CH - 3008 ZUERICH,

Tél. (01) 47-72-00, Tolex 53824, B.N.P. Z CH.

#### CAISSE NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C.N.T. Obligations 17,30 % 1974

Les intérèts courus du 27 décembre 1978 au 20 décembre 1979 sont payables depuis le 21 décembre 1979 sont à raison de 101,70 F par titre de 1800 F nominal contre détadhement du coupon n° 5 après une rétenue à la source donnant droit à un avoir fieral de 11,30 F.

En cus d'option pour le régime de prélèvement d'impôt forfattaire, le compièment du prélèvement libératoire seri de 16,94 F soit un net de 84,76 F.

Le palement des coupons se ra

DIAMANTS De notre faillerie au prix de gros Visite de la taillerie - Certificat international de qualité Documentation et prix sur demande DIAMA spri - 18 7500 TOURNAI, 8d Léopaid 35se - Tél. 19...32 69 221581 Courst bass les jours de 15 h 15 à 16 h 15; le sammei de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et ser modern

ordinaire au début du s'rintemps. Mais le ministre saoudiern a prévenu: « Nous ne voulons pas voir La coopération aver, les pays

De 24 à 30 dollars le baril

# en voie de déve? oppement

à l'Organisation de réunifier les prix,

d'où l'idée de cette conféren ce extra-

Pour favoriser la d'étente sur le marché, Chelkh Yams ıni compte sur la récession aux Eta ta-Unia, qui est - inévitable -, mais dont - nui ne salt l'ampieur nor; plus que la durée ». Il pense a usai que le doublement des prix aura un effet sur la consommation. Enfin, le maintien de la production sapudianne à 9,5 millions de l'aarils par jour sera aussi un facte e non négligeable. « Il était don/ > plus important de ne pas prendre de décision que d'en prendre une saauvalse », affirme-t-il, puisqu'il y avait à Caracas une grande différance d'attitude et d'opinion parmi les membres de l'OPEP sur les priz, du pétrole en fonction de leur qualité et de leur degré consommation (le Monde du 21 décembre).

Interrugé sur l'année 1960, Cheikh Yamani a poursuivi : « // faut tenir comple de la lecon que nous avons reçue de l'Iran. Il faut donc économis er l'énergie, développer les soursies alternatives et éliminer les protilèmes politiques qui peuven etre à l'origine d'une interruption der; flux de pétrole. . Il a alors dé noncé les pays qui, comme le Ja.pon ou l'Aliemagne fédérale, a chétent à n'importe quel prix. . Ne vous attendez pas, a-t-il dit, à voir les producteurs dire non si on leur propose de payer 40 dollars par

haril » Si la question des prix reste ouverte et dépendra largement du marché, donc de la sagesse des 7 heures du matin.

dexation du prix du brut qui garantisse, à terme, le maintien du pouvoir d'achat des pays producteurs, voire (de l'ordre du taux de croissance dans les pays industrielisés). En attendant, des pays comme l'irak ont déjà adopté dans leur contrat des clauses d'indexation monêtaire qui pétrolières, elle est laissée à l'ini-

Les membres de l'OPEP ont enfin d'élaborer des politiques énergé tiques, notamment des prix de l'éner-gie qui favorisent les économiles dans leur propre pays. Une mesure, peut-être, înspirée par la folle cir-25 centimes et où il est interdit de souci de conserver l'énergie, mais

les garantissent contre l'érosion de la devise américaine. Quant à l'idée d'abandonner le dollar comme montialive des pays membres. Rares sont ceux qui semblent toutefois devoir reluser les dollars.

répété leur volonté de créer une agence de presse et la nécessité culation de Caracas, où le prix moyen rouler un jour par semaine. Non par pour tenter d'améliorer un peu le trafic. BRUNO DETHOMAS.

#### Les vitrines ne connaîtront pas la crise

et d'industrie de Paris rapnant l'éclairage des vitrines durant les fêtes de fin d'année.

En temps normal, aux termes d'un arrêté ministériel du 16 novembre 1979. l'éclairage des vitrines, façades, annonces publicitaires, enseignes et motifs lumineux ainsi que l'éclairage des décorations luminauses sur la voie publique sont interdits, dans toute la France, entre 22 heures et

le 20 décembre, 22 heures, et le pelle les prescriptions concer- 2 janvier, 7 heures, ces restrictions sont applicables seulement entre 1 houre et 7 houres du matin.

Toutetois, pendant la nult de Noël (du 24 au 25 décembre) et la nuit de la Saint-Sylvastre, aucune restriction ne sera appliquée. Les vitrines, décorations lumineuses, etc. pourront donc rester éclairées toute

ia nuit On noters enfin que l'arrêté du 16 novembre 1979 autorise les prélets à déroger à cette réglementation

LES MA

PARIS 20 DÉCEMBRE

Rechute de l'or conformement à la tendanc tonale (con d'autre paris preractionale a également chats.

le métal laure a également chats.

le métal à Bourse de Paris. Le juit icul à la Bourse de Paris. Le fingot s'es: a gabori mable à fingot s'es: a 63 000 f. comire. Gist fin mercerchi. Du coup. Fonce 6500 f. mercerchi. Du coup. Fonce 6500 f. mercerchi. de dollars contre la multiple que 483 dollars contre la multiple de dollars contre la multiple

Le nominon a. Il son colle, celle fa 541 f (a 7725 547 50 f) contre 50 f la revie. Enfin la solume cel rensacions visibles sur el sarché s'est éleré à entiron la milions de france, inchange. sur le marché des actions, to

Sur le marché des actions, ton-sur le marché des actions, ton-jors encombré, au comptina, en recommunition de petita en recommunitie le clientific ordres émarant de la clientific honory relacidatere, hausses, in horses, Dans un marché en per-lusses, Dans un marché en per-lus raisers du terme se sont les raisers du terme se sont institutement, relativement des gobblement, relativement des gobblement des gobblements de Les memberres performances de le stance ort été réalisées par principal Montines (+ 16 %). But La jayette et Celeicus

But. La fayette et Celeiene
But. La fayette et Celeiene
A finterse, Paris France a celei
15. CFL 6.5 %. Farodo 6 %.
Interil 47 % et Panding
Inne-Eunimen 3.8 % (volumentalists ci-contre).
Deut noutelles ont été fourname
But noutelles ont été fourname
But noutelles ont été fourname
But la régise des colutions.
En pur le 26 décembre. le
noute des cotetions des volume
puis Cousse nationale de férence
puis 3 %. On se sourient que le
coteteu le cet en prunt que puis
et supendues le 4 décembre
de supendues le

COURS DU DOLLAR A TOKYE 72-12 - 23/8 1 60 pt 165 yeas) 235 236 251 20

BOURSE DE PARIS

YALEUR VALEURS % 1920-1950 :54 When But Part College State 9 Married Burns of Married College State Married State Married State Married State Married State Married State Married

Cours Decider VALEURS précéd. poers 

645 (Ste) Centr | 707 | 767 Counts tenn de la orievate du semi qui semi complète dans nos Garatieres inflitanti dan vi tans les cours. Elles sont carrigina del la tent VALEURS CHORRE CORREST TO THE PERSON OF THE

| VALEURS | Clothere | Course | Course

Cren. Com. | 174 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |

| NYERBALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTERBANCAIRE DES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Second: 22 discourse 1070 P. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LES MARCHÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FINANCIERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samedi 22 décembre 1979 — Page 41  LEURS Cours Dernier VALEURS Cours Dernier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARIS   LONDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | preced cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DES EURO - MONNAIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 DÉCEMBRE  Décourage par les résultats conférence de l'OPEP, le m tend à baisser, mais avec asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do la arché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paris-Origans 50   56   10   Peorgen (ac. unt.)   210   227   0, F.P.     Paremelle (1,0) 265   97   10   Ratier-Fee & S.P.     Placems later   108   20   251   Ressurts and   154   d154   Saith     Providence S.A.   235   (87   Ressure (51.2 )   225   (8. 335   Ressure (51.2 )   226   (8. 335   Ressure (51.2 )   227   (8. 335   Ressure (51.2 )   237   (8. 335   Ressure (51.2 )   23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -Construents 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechule de l'or d'affaires. Irrégularité des littelles. Effritement des pét l'elles. Effritement des pét l'elles l'ell | ndus-<br>goles. Un mouvement de hausse relati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 50 Actions France, 156 19 151 35 Abra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le métal jaune a également chuté jeud' à la Bourse de Paris. Le lingot s'est d'abord étable à 63 890 F. pure à 63 000 F. contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dica Dow Jones a gagné 4.43 points à 843,34.  Sur 1963 valeurs cotées au Big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151   172   172   173   174   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | see 8 amt. 654 661 Aedificand) 227 82 217 50 errefins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rungaise exprimée en dollars ne vant plus que 483 dollars contre Beacham 115 11 477.25 dollars en fin de matinée Bruss Patricula 342 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Posrd, 785 ont monté, 717 ont reculé et 460 sont restées inchangées.  Le volume des transactions a lègèrement diminué, revenant à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Skilas on Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | on, Espanni 48 - 48<br>Mexipos 17 47 98<br>Notres-invest 177 33 108 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le napoléon a, de son côté, cédé "he Beers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 04 41,90 millions.  L'attituda do l'Arable Saoudite &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12   55   Creditor   17   81   168   22   18   11   95   Creditor   17   81   168   22   18   11   95   Creditor   17   81   168   22   81   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ANCIERS DES SOOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sur le marché des actions tous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epargue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mbert (681) - 215 (6 Urobut-France. 158 84 148 78 Urobut-France. 158 32 147 88 Urobut-France. 158 34 148 78 Urobut-France. 158 34 148 Urobut-Fran |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | par l'accumulation de petits ordres émanant de la clientèle Monory retardataire, hausses et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TÉS  tion hebdomadaire de la masse monétaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sepicit-Turpin 201   286   286   15 Wiste 30   58   Constitution of Control Lasteer (Cia fin.)   540   546   Septentia Consta   42 88   44 58   Const Gr. Moul. Carbell   143   143   35   36 58   36 58   37   38   38   38   38   38   38   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visit Entlant &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | les noleure du terme se cont bénéfice d'exploitation de 99.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Les VALEUES 19/12 29/12 r un mil- Alcas - 53 7 8 54 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PR (per 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SWIFT GOING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Compai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | France-Entrept. 285 69 253 50 France-Entrept. 285 69 253 50 France-Entrept. 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 19 208 |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Les meilleures performances de la séance ont été réalisées par Prénatal, Moulinex (+ 10 %). Bic, La fayette et Cetelem (+ 4,5 %).  A l'inverse, Paris France a cédé APPLICATION DES GAZ (* PING GAZ INTERNATIONAL L'exercice clos le 30 septembre consolidé de 18,03 millions de 10 contre 10,14 millions un an tôt Le dividende global a été                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dist. tridochine.   430   434   50   Richtle   285   10   285   18   Especial   285   18   Especial   285   18   Especial   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Signature 238 230 Francis   158 18 150 55 18 18 18 150 55 57 50 Fractifeness 388 19 286 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A Property of the Control of the Con | 7%. C.F.I. 5.4%. Ferodo 6%. A Ferodo 6%. Usin ipriz 47% et Pechiney Ugine-Kuhlmann 3.8% (voj. 100) en penniar se caregistre, pour la premier se caregistre, pour la premier se caregistre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mere 1.1.1. 25 1/4 25 2 8 smea- kemaccit 28 5/8 29 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Union Brasseries   62   62   Piles Wonder   218   214 98   Green   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   546   525   525   546   525   525   526   525   526   525   526   525   526   526   525   526   526   525   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526   526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156 - 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the late of th | résultats ci-contre).  Deux nouvelles ont été fournies par la chambre syndicale : d'abord la reprise des contrions (ONSTRUCTIONS METALLIQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 % Pfizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Egnip, Whiterlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 198   198   198   198   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | os 20 décembre, de General Mi-<br>ning d'Union Corporation. En-<br>suite, pour le 26 décembre, la<br>reprise des cotations des obli-<br>sagés (22,50 F, avoir fiscal com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ntion U.S. Steet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cargoti Servard. 370 386 Concepting (F. Ot). 46 58 48 Manna Cargoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SRame 385 312 invest. St-Heast 278 44 295 81 Speacer 7 28 7 28 Lattitto-Grance (42 42 155 95 Lattitto-Grand 125 65, 120 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ar <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gations Caisse nationale de l'énergie 3 %. On se souvient que les cotations de cet emprunt avaient été suspendues le à décembre à pales s'élegat à 303 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | inse-<br>plus- (INSEE, base 180 : 29 déc. 1978)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forgstoffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ### ### ### ### ######################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la sutte du dépôt du désormais francs contre 18.7 millions ur célèbre « amendement Schwartz ».  COURS DU DOLLAR A TOKYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 %). Valeurs françaises 116,4 116,3 1 %). Valeurs étrangères 137,1 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leroy (Ets E.) 54 51 30 Eth-Autargaz 830 776 Prizel Prizel Congnition of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Canada     100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A HANGER FOR FREE AND HOUSE<br>172<br>173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 deflar (su yeas) 239 239 Effets privés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C> DES AGENTS DE CHANGE<br>(Base 100 : 23 déc. 1961)<br>(Base 100 : 103,2 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Purcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Gamble. 280 284   Parties Gestion 225 85 215 15   Plante Investiss 271 44 259 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BOURSE DE PARIS - 20 DÉCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MBRE - COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spinrapt at Brice   246   Fipp   18   50     Shell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atrichetag 53 58 , Rend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS   % du VALEURS   Cours Dernier   VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cours Deraier Précéd. Cours VALEURS Précéd. Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dunisp   12 28   18 28   Reusselet S.A   56   Tenne Seffe-Alcan   195   192 18   Seffe-Alcan   195   192 18   Seffe-Alcan   193   191   Tenne   193   193   Tenne   193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 136   135 50 Cie Lyon, Imm   130 50 130   211   212 18 UFIMES   115 18 114 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Combines 125 [26 50 Thans of Malk \$3 53 Vielle Sameont 570 186 lot Ween Paths-Captons 78 Agacha-Willot 459 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Refs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 1/4 % 1963. 82 58   1 051   Squee Bypot. Enr 286   287   Emp. R. Eq.51 65   11 1 0 1 007   Enr. M. Eq.53 65   11 10 1 007   Enr. M. Eq.5% 68   105   1 322   Bquee Nat. Paris 263   268   Paris-Rééscomp Europ. R. Eq.6% 67   3 322   (LI) B Scath Dup. 117   118   Sequanaise Ranger Worms 212   289 20   Siculai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te 428 50 411 80 Un. Linns. France. 215 215<br>254 252 Acier Investiss. 117 50 117 50<br>144 143 10 Sofrand. 242 10 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teur Elffel 145 80 150 Lanier's Rushak. 49 40 C.E.C. Empt C.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Silvani [5] 24 19 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emp. 8,80 % 77   185 40 5 697   C.6.1.B.   50   51   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187     | 77 75 68 Assettie (Gie tool.) 319 528<br>253 78 254 90 Applie, Hydrani. 223 212 212<br>257 258 29 Artols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Arbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segrater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALEURS Cours Dernier Crédit Lyanguis. 259 50 255 BCIP-Beil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 130 50 130 50 (NT) Centrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De Dietrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 20 55 20 Unifrance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ch. France 3 % 205 29 Financière Soial 339 342 C.S.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 240 242 518ctro-Finane 349 354 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Forges Strasbourg 112 112 (LI) Baignel-Farg 47 5g 45 leas 1<br>(LI) F.S.M. th. for 82 82 Signey-Geest 238 247 56 Metric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aliment   128   128   144   128   128   144   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epargue France   329   150   150   151   152   151   152   152   153   153   154   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155     | 226   10   325   10   Fra. et Mar. Part.     18 28   153   152   France (La)     684   708     163 60   167   Lebon et Cle     228   281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lateger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ##. Coru 129   Universe   1190 81)1153 48   ### Bossic (Vernes)   207 75 188 33   ### Parent Investiss   202 05 192 89   #### Gratina   202 05 192 89   ##### Investiss   304 27 230 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compte bass des brievets du gélai qui nous est imparti paut pueller la cute complète dans une déraières éditions, des errours pervent parties figures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Métal Déployé   280   280   Lyon-Alemand   116   10   119   November   116   117   119   November   116   117   119   November   116   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117   117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MV 222 88 223 58 ° Carys precisions  h à titre expérimental, de prolonger, après la cibitare, a reblet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans la première édition.  Compen   Précéd. Premier Dernier Compt.   Compen   Précéd.   Pré | Pression Dernier Compt. Compes VAI MADS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Premier Dernier Compan Préséd, Premier Dernier Compan VAI maier Préséd, Premier Dernier Companier Companie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mpt. Compan VALEURS Priord Francer Dernier Compt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77 58 75 50 72 50 198 Themson-Br. 200 194 188 1<br>171 171 174 50 230 — (abl.) 235 236 238 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 215 See, Maturis 285 285 89 285 58 284 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 Ala. Part. indl 90 70 90 70 90 70 90 230 Eace S.A.F 225 388 380 388 315 Earstrance 321 55 Alaxboar-Ath. 84 62 50 62 50 63 960 Earsga at 7. 951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285   284 60   285   114   Pechelbrum, 115 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D 127 127 127 1250 tislingt [62 98 65 [49 ]  10 127 127 1250 tislingt [13 18 13 19 13 19 15 16 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 . 57 Harmony . 68 48 56 80 55 55 86 75 79 80 288 1830 288 289 289 285 20 88 82 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Second Color   Seco   | 321 321 321 325 123 - (abl.) 124 24 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 20 57 30 57 30 155 mm. 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 185 1.1.T. 105 18 185 184 90 183 16 199 295 28 184 90 183 16 199 295 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BANGLE NATIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [09   199   199   228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 50 25 50 223 90 908 - Eil-Gahns \$28 822 \$22 \$2<br>285 236 343   181   191   191   120   Amer Expr.   122   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125   125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 18 888 Petrelina 786 782 782 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 -1 130 30 133 30 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 50 28 56 29 59 55 535 R. Ottomana 588 550 560 560 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 50 225 Palamenters 233 56 223 60 226 219 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 408 405 438 Pritabiliti Si 489 319 319 319 319 222 Pricel 226 Preserve 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219   219   218   218   218   225   236   232   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   23   32   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   33   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-2-5<br>8-2-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176 Cetaleau 176 (84 184 184 115 1 Borel left, 116 205 Chart, Rénn. 205 206 20, 205 202.78 143 Jeannout led. 140 13 50 (Norse-Craft 13 60) 14 10 14 10 13 85 22 Rell Ste-Th. 95 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 61 90 88 52 97 Printemps 57 58 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 526   526   516   35   50e Seers (S.)   37 38   26 85   38 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 Sery 23 15 22 56 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56 1 22 56      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 Cim. Franc. 145 148 50 149 50 149 50 150 50 150 150 150 150 150 150 150 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 163   90   163   90   163   20   285   284   287   285   287   287   285   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   287   2 | 201   202   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203   203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175    |
| guerus <del>ta</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278 Cis Rasteline 371 355 355 355 355 355 355 355 355 355 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198 198 183 22 Secilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BES OPERATIONS FERMES SECLEMENT<br>taché i du damaséé : * droit sétaché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 775 — (thi.) 378 378 378 373 45 Rack Bull. 65 50 115 6. Entrepr. 119 70 120 120 119 575 Mais. Phenix 571 395 Castap Mod. 382 382 383 389 50 820 (1) Majaret. 280 383 842 Wanglet 38 25 50 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330   2330    | \$75   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76 | S des BILLETS MARCHÉ LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396   County Mod.   382   382   383   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   38   | 473 473 478 50 89 - (ahl) 28 .<br>860 852 876 215 Seb 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950 4 170<br>239 Or the date on parts) 64600 62700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345 Cres. Nat. 348 347 347 353 556 — (901.) 551 55 Cres. Nat. 55 10 56 10 57 56 58 200 Note Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 - Piece française (20 tr.) - 550 - 544 - 550 - 77 560 - Piece française (16 fr.) - 274 - 380 - 568 - 34 550 - Piece susse (20 tr.) - 442 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 476 - 4 |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250   Grossett   244   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   245   24      | 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218   228   214   Extt-Units (\$ 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255 Pièce de 20 dellars 2394 2300   186 LBO Pièce de 10 dellars 1176 1185   760 33 386 Pièce de 5 dellars 737 50 762 50 253 6 2625   2625 1260 1185   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253 1260   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   762 50 253   76 |
| DIAWANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 745   Docus Prance   752   764   755   745   295   Resceits Ct.   296   87   Dolfris-Miles   67   58   58   68   215   Revis. Mirte   217   758   Bussez   749   759   752   45   Rebel-Sezzi   511   625   Ete Gie Feez.   622   632   632   625   8   33   Nerd-Est   33   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295 295 295 225 Tale-122 284 50 219 219 219 249 45 48 90 730 Tel. Electr 725 23 65 23 60 32 45 129 (mhl.) 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE3   SE3   SE9   Pertugui (100 esc.)   S 145   S 140   7   725   726   716   Chapte (5 can. 8)   S 483   3 447   2   127   127   125   12   Inpes (180 years)   1 697   1 788   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 357 3.500<br>506 1 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

IDEES.

2. FEMMES AU TRAVAIL : - De nouveaux équilibres à trouver », par Nicole Pasquier ; « L'ange et l'huitre », par Gabriel Matzneff ; « Un combat européen », par Yvette Roudy.

**ÉTRANGER** 

- ESPAGNE : le débat parlemen taire sur le statut des travailleurs a mis en lamière les divisions de

3. PROCHE-ORIENT FRAN : le Conseil de la révolution aprait pris une « décision » concer-4. AFRIQUE

RHODÉSIE : la France se prononce pour la levée des sanctions contre Salisbury. 4. BIPLOMATIE Déception au Lux

l'entretien entre MM. Werner et Giscord d'Estaing. 5-6. AMERIQUES

EL SALVADOR : la nouveile junte de gouvernement n'a pas mis fin à la répression, affirme une diridroits de l'homme. 6. ASIE

AFGHANISTAN : an rapport officiel révèle comment le président Amia a éliminé Nur Mohammed

LE JAPON

7. Immobilisme politique et muta 11. Les Japonais vivent-ils à l'étroit i

**POLITIQUE** 

13 et 14. La fin de la session parle mentaire : le gouvernemen engage sa responsabilité ; L discours de clôture de M. Algin Poker. 14. Le bilan de l'attitude du R.P.R

15-16. LA CONTROVERSE SUR LES DÉCISIONS DU CONSEIL ATLANTIQUE Points de vue : réponse à Jean

Pierre Chevènement, par Pierre Hassner; « L'Europe et la guerre atomique », par Roger Garoudy.

17. Après la publication des feuilles et Dassault, le directeur et le rédacteur en chef adjoint du ... Canard enchaîné » sont inculpés.

> LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE STALINE

18. « Pourquoi lui? », par Philippe

19. « L'origine du staliaisme », par Michel Reiman. 20. - Victimes et complices », Alexandre Zinoviev.

LE MONDE DES LOISIRS ET DU

TOURISME 23. Une race est sauvée : la mérens devient poney et servira en mon-25-26. Plaisirs de la table ; Philatélie ;

> Jeux. SOCIÉTÉ

27. ENQUETE : - L'UNICEF, un levier pour le tiers-monde » (1), par Claire Brisset. 28. DÉFENSE : les ventes d'armes

la Libye. 28. MÉDECINE 28. Justice : deux rapports sur le

travail en prison.

CULTURE 32. CINÉMA : « Mabuse » et Fritz Lang. EXPOSITIONS : les jeux de têtes de

**ÉCONOMIE** 

37. SOCIAL 38. ARTISANAT : - Assez de pro messes -, libre opinion par Jacques Anguetil.

39. MONNAIE: M. Pöhl, présiden de la Bundesbank. 40, ENERGIE

RADIO-TELEVISION (31) INFORMATIONS SERVICES (30)

Annonces classées (36); Carnet (29); Journal official (30) Météorologie (30); Mots croisés (26); Loto (30); Programme spectacles (33 à 35) ; Bourse (41).

Le numéro du - Monde daté 21 décembre 1979 a été tiré à 571 674 exemplaires.

ABCDEFG

والمستقل والمستقل والمنازي والمراكب والمستحملين والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق

#### **A** Prague

# Les peines sont confirmées en appel pour six membres du VONS

La cour d'appel de Prague a confirmé, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre, les condamnations prononcées le 23 octobre dernier, en première instance, contre six membres du VONS (Lique tchécoslovaque des droits de l'homme, auparavant Comité des personnes injustement poursuivies). L'ingénieur Petr Uhl fera donc cinq ans de prison à régime sévère, le mathématicien Vaclav Benda, quatre ans de prison, le journaliste Jiri Dienstbier et la journaliste

Le procès s'est déroulé dans les conditions habituelles : seuls quelques membres de la famille ont pu y assister. Amis, avocats étrangers, journalistes, diploma-tes et autres observateurs ont été refoulés par « manque de place ». La cour a rejeté le recours en suspicion légitime interpeté par l'avocat de Mine Bednarova contre des assesseurs du tribunal qui avaient jugé certaines des affaires qui ont fait l'objet de communiqué reprophés au VONS. communiqués reprochés au VONS.
Le procureur a fait observer
qu'autrement il ne serait guère
possible de trouver en Tchécoslovaquie des juges pour le procès

lovaquie des juges pour le proces en cours.

La cour a mis une heure seu-lement pour délibérer, et n'a en fait discuté que de la propriété des biens saiss durant l'instruction et qui, en grande partie, resteront la propriété de l'Etat.

Tout au long de la journée, la police a interpellé de nombreux jeunes gens et des responsables de la Charte 77 et du VONS, qu'elle a relâchés en fin de compte, dans des conditions rocambolesques parfois. Ainsi, trols personnes, M. Jiri Gruntorad, Andrej Stankovitch, et Rudolf Battek avalent été conduites séparément dans un village perdu pour interrogatoire. Emmenés ensuite dans une forêt, ils ont été priés de gagner à pied la ville de Caslav, à sept kilomètres de là.

 La Colombie lance un appel à la solidarité internationale. A la suite du tremblement de terre qui a récemment ravagé le sud-onest de la Colombie, provo-quant la mort de sept cents perquant la mort de sept cents per-sonnes et faisant des milliers de sans-abri, le gouvernement de Bogota lance un appel à la soil-darité internationale. De son côté, le chef de l'Etat, M. Turbay Aysia, a demandé à tous ses concitoyens de se mobiliser pour faire face à cette catastrophe, \* Les dons peuvent être envoyés à la Bank of America, avenue de la Grande-Armée, 43. Compte 11 94 80 13 ou directement à l'embassade de Colombia, 22, rue de l'Elysée à Paris.

A HOS ABONNÉS

Les tarifs d'abonnement du

r Monde a seront majorés à

compter du 1er janvier prochain. Nous rappeions à ceux de nos

abonnés qui ont reçu une propo-sition de renouvellement anti-

cipé an prix actuel qu'ils pen-vent nous adresser leur règle-ment avant le 31 décembre.

Des incidents purement tech-

niques out retardé la sortie de notre numéro daté 21 décembre.

Que les dépositaires et les lec-

SIMMONS

EXPOSITION ET CENTRE D'ESSAI

CAPÉLOU

DISTRIBUTEUR
Seule adresse de vente:
37 Av. de la REPUBLIQUE = PARIS 11-

Métro Parmentier = Parking assoré

IVRAISON GRATUITE TRES NAPIDE DANS TOUTE LA FRANCE

T NOUVEAU

L Braun

et tous les

EN VENTE CHEZ

les spécialistes depuis 1938 DIDIER-NEVEUR

RÉPARATIONS IMMÉDIATES

Pièces détachées - Accessoires Sarvice après-vente soloné 39, r. Markent, tél. 225-51-70,

Suc. 20, roe de la Palz, PARIS-6° - 2' Cuvert du landi au samed, 9 à 19 h

vers une neure du matin. Ils se sont retrouvés à la gare... Les observateurs étrangers ont été quasiment tous expulsés; leurs vissa n'ont pas été annulés, mais leur séjour a « été écourté » : M° Goldman, l'avocat autrichien d'Amnesty International, M° Ell-rebeth Correct M. Ican Jacques d'Amnesty International, M° Ell-sabeth Guyot et M. Jean-Jacques Marie, directeur de l'édition fran-çaise de Listy, qui se sont re-trouvés cette nuit en Bavière et regagnent Paris dans la journée du vendredi, M. Marcel Berger, président en exercice de la So-clété mathématique de France, envisionée et appréhendé en fin de journée et arrivé dans la nuit à Nuremberg. L'avocat britannique, Platt-Mills est le seul que la police, après l'avoir interpellé, a relaché avec des excuses.

des excuses.

En revenche, on ignore où se trouve actuellement M. Paul Thibaud, rédacteur en chef de la revue Esprit. Le professeur Berger l'a retrouvé dans la soirée du jeudi au commissariat central de Prague, rue Bartolomejska. Les policiers, que M. Berger a trouve c brutaux », durant « un interro-gatoire assez dur », lui ont dit avant de lui annoncer qu'il pour-rait, lui, repartir, que M. Thi-baud « était très arrogant, qu'B ne voulait pas se retructer e qu'ils allaient donc le garder ».

Avant d'être interpellés sépa-rément, MM. Berger et Thibaud ont remis au siège de l'Union des écrivains un message de vingt écrivains français demandant à leurs collègues d'intervenir en faveur de Vaclav Havel et de ses amis. La lettre était signée de MM. Aron, Roland Barthes, Fran-çois-Régis Bastide, Samuel

● La grève nationale de la radio et de la télévision ouest-allemande, prévue pour le mercredi 19 décembre pour protester contre le projet de démantèlement de la Norddeutsche Rundfunck (le Monde du 19 décembre), a finalement de la té interdite per la a finalement été interdite par le tribunal du travail de Munich. Ce dernier est donc revenu sur la décision qu'il avait prise en première instance, la direction de plusieurs stations ayant fait

Otta Bednarova, trois ans. La psychologue Dana Nemcova condamnée à deux ans avec sursis restera en liberté. En revanche, le dramaturge Vaclav Havel, condamné à quatre ans et demi de prison, devra sous peu comparaitre devant un autre tribunal qui décidera du maintien ou de la levée du sursis dont avait été assortie une peine de quatorze mois de prison qui lui avait été infligée en octobre 1977 par le juge Marie Dojcarova qui présidait jeudi la cour d'appel.

Beckett, Cornelius Castoriadis, Jean-Marie Domenach, Pierre Emmanuel, Jean-Pierre Faye, Eugène Ionesco, Jacques Julliard, Claude Lefort, Michel Leiris, Clara Malraux, Richard Marienstras, Claude Mauriac, Marcelin Pleynet, Claude Roy, Laurent Schwartz, Alain Touraine, Pierre Vidal-Naquet, Mais les porteurs de la lettre n'ont pu être regus par personne « tous les membres de l'Union étant en conférence avec le ministre », leur a-t-on dit. Les protestations à propos du Les protestations à propos du sort des condamnés de Prague et du traltement infligé aux obser-vateurs étrangers se multiplient. Jeudi solr, à Paris, un millier de personnes ont manifesté devant l'ambassade de Tchécoslovaquie.

Succédant au cardinal Suenens

#### Mgr GODFRIED DANNEELS EST NOMMÉ ARCHEVÊQUE DE MALINES - BRUXFLLES

Bruxelles. — Le nouveau pri-mat de Belgique a été désigné ce vendredi 21 décembre. Le choix de Jean-Paul II n'est pas une surprise. C'est Mgr Godfried Danneels, évêque d'Anvers depuis le 4 novembre 1977, qui succèders au cardinal Suenens comme archevêque de Malines-Bruxelles. Le dix-neuvième archeveque de Malines entrera officiellement en fonction en février 1980. C'est en fonction en février 1980. C'est un érudit qui sait écouter et qui cherche à comprendre. On le dit homme de dialogue, qualité indis-pensable en Belgique où l'avenir de l'Eglise sera étroltement lié à la réforme de l'Etat au cours des années qui viennent.

des années qui viennent.

[Né à Kanevam (Flandre occidentale), le 4 juin 1933, Godfried Danneels est l'aîné d'une famille de six enfants. Son père était instituteur. Il a fait ses études théologiques à Louvain et à Rome. Il a été ordonné prêtre en 1957. Il a enseigné à l'université catholique de Louvain jusqu'à sa désignation comme évêque d'anvers. Eléve du cardinal Suenens. Mgr Danneels est polygiotte : Il parle le néerlandais, le français, l'allemand, l'italien et l'angiais.]

#### AU SÉNAT

#### Le texte de la commission mixte paritaire sur la fiscalité locale est finalement voté

Le Senat a consacré une partie de la journée du 20 décembra à la discussion de la proposition de loi, qu'il a définitivement approuvée, portant l'effectif du conseil régional de la Corse de quatorze à vingt conseillers. Il a ensuite longuement débattu de la fiscalité locale, adoptant par 126 voix contre 117 et 39 abstentions, les conclusions de la commission mixte paritaire.

a Le texte finalemeni adopté, a souligné le rapporteur. M. FOUR-CADE (R.I., Hauts-de-Seine), a le mérite d'introduire deux innovations très attendues par les cius locaux : le passage au vote direct des taux dès 1981, et la nouvelle assicite de la taxe projessionnelle, avrès des simulations jessionnelle, après des simulations indispensables et un nouveau vote parlementaire. v

Le débat, assez vif, s'est pro-longé en raison d'un différend qui portait sur le mécanisme de péréquation de la taxe profes-sionnelle. Le Sénat réclamait à péréquation de la taxe profes-sionnelle. Le Sénat réclamait à l'origine une mécanisme léger de péréquation nationale. M. PA-PON, ministre du budget, visait surtout à stabiliser pour 1980 le système actuel de répartition. La divergence entre les deux Assem-blées était profonde. Le Sénat avait limité la péréquation dépar-tementale a ux établissements tementale a u x établissements exceptionnels produissat de l'énergie et modifié le mécanisme d'écrètement. En ce qui concerne la péréquation nationale, il avait repris le mécanisme d'écrétement des communes les plus riches au profit des communes les plus

revenue au système qu'elle evait adopté en première lecture et qui consistait à financer les ver-sements effectués au profit des communes les moins pourvies, non par un prélèrement sur les communes les moins pourvies, non par un prélèvement sur les communes riches, mais par une fraction de la cotisation exceptionnelle de taxe professionnelle, dont le taux est actuellement fixé à 7 %, et qui devrait être ramené à 2 % lors de la réforme de l'assiette de la valeur ajoutée. Il ne s'arissait nas en fait divise. Il ne s'agissait pas en fait d'une véritable péréquation de com-mune à commune, mais d'une sorte de dotation particuliée au profit de certaines d'entre elles, prélevée sur l'ensemble des rede-

prelevee sur l'ensemble des rede-vables de la taxe.

Les sénateurs ont finalement renoncé sur ce point à leur pro-position d'origine et le texte voté est plus proche de celui de l'As-semble que du leur.

#### Regroupement entre les rédactions du «Figaro» et du < Figaro-Dimanche >

Le directoire de la societé de gestion du Figuro, réuni à Paris le 20 décembre, a sur proposition de son président, M. Robert Hersant, nommé M. Yann Clerc au poste de directeur délégation de M. Yann Clerc s'étend à la direction du personnel rédactionnel du les les directeurs du personnel rédactionnel du tion du personnel rédactionnel du Figaro et de ses magazines, aux relations extérieures et à l'information interne à l'entreprise.

M. Jacques Jacquet-Francillon est nomme directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Il est remplace au poste de rédacteur en chef par M. Guy Lagorce, jusqu'alors directeur adjoint du Figaro-Dimanche.

M. Alain Buhler, rédacteur en chef de ce quotidien du septième jour, devient chef d'édition du

[Né le 27 décembre 1932, M. Yann Clerc, entré au Figaro en 1957, y a occupé diverses fonctions avant de devenir membre du directoirs de la société de gestion du Figaro.

Animateur de divers comités concernant la presse ou l'éducation,

M. Yann Clerc est, entre sutres, membre du comité international de l'Union internationale des journelistes et de la pressa de langue fran-caise, président d'honneur du syn-dicat des journalistes C.G.C. Il ut pendant un temps président du Syn-dicat national des journalistes et président de l'Union nationale des syndicats de journalistes.]

[M. Jacques Jacquet-Francillon, né le 31 juillet 1927, après avoir col-laboré à l'agence France-Fresse, ess entré au Figaro en 1960. Il en devint,

[M. Guy Lagorce, no le 12 janvier 1937, entra à l'Equipe en 1983, puls collabors, entre autres, à France-Soir, T.F. 1, où il fut réducteur en chef adjoint, puls à Paris-Match, avant de devenir directeur adjoint du Figuro-Dimanche, en avril 1979.

[M. Alain Buhler, né le le svril 1939, entra su Journal du Dimanche en 1967, et en fut plus tard rédac-teur en chef adjoint avant d'âtra nommé rédacteur en chef du Figaro-Dimanche. Il est l'auteur de plu-



Gérard Vié Restaurateur à l'enseigne des 3 Marches à VERSAILLES AU 1" DE LA RUE DU MARECHAL JOFFRE réservations : 950.13.21



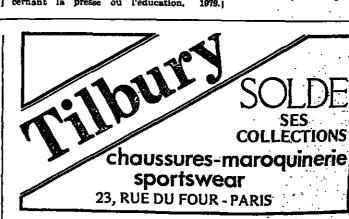





|                                                                | Achat facilité avec le crédit diamant personnalisé |                                                                        |                             |                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| MP                                                             |                                                    | Diamants quelque                                                       | <b>de place</b><br>s exempl |                                               |  |  |  |
| Joaillier-Conseil                                              | poids<br>en carat                                  | couleur                                                                | pur à<br>la loupe           | prix t.t.c.                                   |  |  |  |
| Tél. 260.31.44 Paris 8, pl de la Madelcine 138, rue La Fayette | 1 c. 49                                            | Blanc except. E<br>Blanc except. + D<br>Blanc extra G<br>Blanc extra G | 10 fois<br>10 fois          | 23 300 F<br>50 100 F<br>66 100 F<br>153 400 F |  |  |  |
| 86, rue de Rivoli                                              | Documentar                                         | lion gratuite sur den                                                  | ande.                       |                                               |  |  |  |

1.2

TRENTE-SIXIÈME ANNEE

es otages

Washington réclame des sanctions « mesme

# L'embarras de Moscou

Telo soviétique ou pas de veta ? Telle est la question que pas demande américaine de s contre l'Iran an Consest de l' rité de l'ONU. Elle a fait, l' dun entretien, vendred 21 de bre. entre l'ambassa Enis-Unis à Moscon es M. C chel de la diplomatie son regut M. Stirm, secretation français. M. Gromyto me laquelle se prèt**e la demande** ricaine : des sanctions, a quelles? L'eventail affait de la charte des Nations and affait de la rupture diplom cle (1) aux operations

ton les contradictions le 9 novembre, **pour 4** liberation des otapit tiplier les mises en sur femploi de la forest, a on M. Carter l'écartas sident américain ob mais il n'est pas sin ma 1868. S. ne voit pas dans sa occasion de se occasion de se poser 4 en delenseur de la republication nienne. Le représentant a PONU. M. Troyana and fail savoir qu'il mastelle aux sanctions. precise vendredi qu'il de connaître les propositions de ricaines pour se pre attendant, IURSS. rouvrir la liaison ferrerative Moscon-Téhéran ce qui ne su guera dans le sens des mesures a par Farticle 41.

Plusieurs sénateurs à sti fait savoir qu'ils qu'ils qui savoir qu'ils qu' souviendraient en se promitiones for le traite SALT. Same souviendraient en se promitiones souviendraient en se promitiones souviendraient en se promition souviendraient en se promition

n'avant pas encore decembrati Caba et la Colombie pour le siègn latino-américain (auquel Estatire de de surcroît la prochaine dence de l'institution), le Confiell risque de se trouver juris ment, le 1er janvier, dans situation totalement in egui li sera tentant pour PURE a'in d'éviter une décision é rassante, de prolonger Pindere

Sans donte, l'impaissance l'IONU pourrait-elle être pallier une action des allies des liter Unis. Pour 70 à 80 %, le con l'agien se fait avec les membres l'O.C.D.E. Mais il faudrait fait violence à plusieurs pays em peus dont la France, qui se disposés à se conformer à n décision des Nations maies mais repugueraient à lever l'étendard occidental centre Payatonati Lin Etats-Unis penvent enfin demand de jeur brobse chet un teat que vis à leurs pressions écono contre l'Iran. Us viennent d'allleurs d'annoncer que l'Experi-import Bank erganisme sinti-conversant convernental qui distribue le de sit Piran comme « en definit de palement.

Reste à savoir quel effet attende de sanctions économiques. Le cas de la Rhodésie prouve profile. the sont pas inefficaces. an hear de dix ans. Ce qui préterait à liberté et peut dire la liberté et peut dire le vie de cinquante otagen l'étaient en jeu.